















# HISTOIRE DES DÉCOUVERTES

E T

## CONQUESTES

DES PORTUGAIS
DANS LE NOUVEAU MONDE,

Avec des Figures en taille-douce,

Par le R.P. Joseph François Lafitau de la Compagnie de JESUS.

TOME PREMIER.



### A PARIS,

Chez

SAUGRAIN Pere, Quai des Augustins, au coin de la rue
Pavée, à la Fleur de Lis.

JEAN-BAPTISTE COLIGNARD Fils, Imprimeur du Roi,
rue S. Jacques, à la Bible d'Or.

#### MDCCXXXIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROL





A Monseigneur Le Comte de Maurepas Ministre et S'ecretaire d'Eax.



onseigneur

Les Déconvertes & les Conquêtes des Portugais dans le Nouveau Monde, dont j'ai l'honneur de vous présenter l'Histoire, ont eu quelque chose de si

#### EPITRE.

éclatant, qu'on ne pourra la lire fans en concevoir une haute idée du ministere de la Marine, dont vous êtes revêtu.

C'est cela même, MONSE IGNEUR, qui m'engage à vous l'offrir, comme un hommage qui vous est dû, & comme une assurance certaine pour moi qu'elle sera reçûe savorablement, dès qu'on la verra honorée de votre puissante Protection.

Jobéis, quoiqu'avec peine, à l'ordre précis & rigoureux que vous m'aveZ donné, & souvent réiteré,
de ne rien dire qui pût: tant soit peu intéresser votre
Modestie, ordre étendu presque jusques à me faire
une loi de passer sous silence la nombreuse suite de
vos illustres Ayeux, employés depuis deux siecles
aux dissernts départements du Ministere, de peur
que je ne paruse vouloir faire rejaillir sur Vous
les justes éloges que j'en pourrois faire.

Je me bornerai donc, MONSEIGNEUR, au feul témoignage que je dois au sein que vous avez de faire sleurir la Religion dans nos Colonies. L'emploi que j'occupe sous vos Auspices, l'honneur que

#### EPITRE.

j'ai de vous approcher pour vous rendre compte du succès de nos Missions, & de les pourvoir par vos ordres, d'Ouvriers nécesaires, m'imposent l'obligation de rendre cette justice à votre zéle, & de vous donner cette preuve de notre réconnoissance. Heureux moi-même si en suivant toutes les impressions de ce zéle, je puis mériter la continuation de vos bontés.

f'ail'honneur detre avec le respect le plus prosond,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE GRANDEUR,

Le très-humble & très-obéissant serviteur, LAFITAU, J.

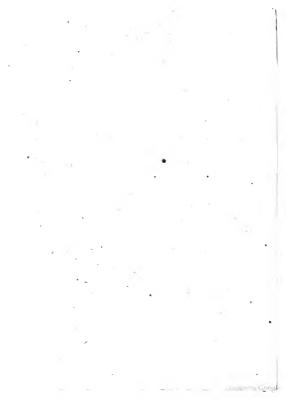

## PREFACE.

Uoique la nation Portugaise, à remonter jusques à son origine, se soit soûtenuë avec gloire pendant plusieurs siécles, rien cependant ne la rend plus recommandable que ce qu'elle a fait en ces derniers tems par ses découvertes & ses conquêtes dans le nouveau Monde. Est-il rien de plus grand que d'avoir porté notre Religion jusques aux extrémités de la terre, & d'avoir donné lieu à une infinité de nations ensevelies dans les ténebres du Mahometisme ou de l'Idolâtrie, d'ouvrir les yeux à la lumiere? Quoi de plus illustre que d'avoir apporté à tous les peuples de l'Europe les facilités du commerce, dont ils jouissent aujourd'hui, en leur traçant une route jusques alors inconnue, pour rassembler chez eux les trésors & les richesses des pays les plus reculés?

Pour peu que nous soyons touchés de ces grands avantages, nous devons sentir que notre reconnoissance lui est engagée pour

Tome I,

nous les avoir procurés, surtout si nous faifons attention qu'ils sont le fruit de près de deux cens ans de travaux & de fatigues immenses. Pendant ce long periode de tems, on voit cette nation, dans le cours d'une histoire hée & tossjours interéssante, vaincre les obstacles les plus insurmontables par une patience & un courage à l'épreuve, mettre de grands hommes en tout genre sur la scéne, prendre l'ascendant partout où ils se montrent malgré leur petit nombre; établir leur réputation & leur domaine sur la ruine des Empires, & forcer en quelque sorte la fortune à les seconder tossjours par d'heureux succès.

Cela doit paroître d'autant plus digne d'admiration qu'à considerer en soi le Portugal, qui est un Royaume assez petit, & refetraint dans des bornes très-étroites, il n'étoit pas naturel de présumer qu'il pût trouver en lui-même tant de ressources, former de si vastes entreprises, embrasser une aussi grande étenduë de pays, fournir à tant de depenses, subjuguer tant de peuples divers, & mettre en œuvre un si grand nombre de sujets capables de faire réussir ses projets avec tant de gloire.

Les découvertes & les conquêtes des Portugais ont eu trop d'éclat dans leur terns,

pour être ignorées. Il est surprenant néanmoins que l'histoire n'en ait pas été faite en nôtre langue, & c'est là ce qui m'a déterminé à la donner au public, par estime pour une nation à qui le monde se trouve si redevable, & dont les grandes actions méritent si fort d'être transmises en détail à la posterité. Autant que j'avois de plaisir de voir entre les mains des François les traductions de la belle histoire de la conquête du Méxique, & de la conquête du Perou, qui ont tant fait d'honneur aux Espagnols, autant ai-je eu de peine de ce que personne parmi nous n'eût entrepris de réunir dans un corps d'ouvrage ce que les Portugais ont fait de grand de leur côté.

Il est vrai qu'anciennement on en a donné un estai sous le titre d'Histoire de Portugal, consenant les entreprisés, navigations et gestes mémorables des Portugallois, tant à la Conquête des Indes Orientales par eux découverres, qu'es guerres d'Afrique, et autres exploits, etc. Mais ce livre imprimé depuis plus de cent cinquante ans n'est proprement qu'une traduction de la Chronique du Roi Don Emmanuel écrite en latin par le celebre Osorius Evéque de Sylve dans les Algarves, & des Livres de Lopez de Castagneda. Ce n'est par confequent qu'une partie de cette histoire mêlée

de beaucoup d'autres faits qui lui sont étrangers. Le style en est d'ailleurs si suranné; qu'on ne peut plus en soutenir la lecture.

La nation Portugaise n'a pas manqué d'Ecrivains qui ayent célebré la gloire de se conquêtes en d'autres langues que la nôtre, & peut-être que le mérite de ces Ecrivains a rebuté ceux d'entre nous qui auroient voulu l'entreprendre, sois qu'on air appréhendé de se hazarder d'en écrire l'histoire de génie, soit qu'on air deséperé d'atteindre à la force de leurs expressions dans une simple traduction. Je n'ai pas cru devoir me faire un point de délicatesse sur devoir me faire un point de délicates se respections dans une simple traduction de l'en respective de l'entre que l'en en se sur devoir me faire un point de délicates se sur devoir me faire un point de délicates se sur le sur le sur l'entre qu'elle qu'elle puisse saire plaisse aux Lecteurs.

Fernand Lopes de Caftañeda commença le premier à écrire en Portugais l'hiftoire de la découverte & conquête des Indes qu'il à donnée en huit livres, & conduite jufques vers la fin du Gouvernement de Nugno d'Acugna. Elle fut imprimée à Conimbre en 1512. Le mérite de cet Auteur est médiocre. Il est extrémement disfus & minutieux. Cependant comme il avoit été lui-même dans les Indes à la suite de son pere, qui y avoit un office de judicature, il parle en homme entendu & instruit des faits qu'il rap-

porte.

Jean de Barros homme de qualité, mais plus recommandable encore par son goût pour les belles Lettres, écrivit aussi presque en même tems l'histoire des Indes en sa langue avec tant de succès, qu'il en a acquis le nom de Tite-Live Portugais. Il en donna trois Decades de son vivant, qui parurent successivement en 1552. cn. 1553. & en 1563. Cet ouvrage a conservé la réputation de son Auteur, qui passe pour très-élegant, trèsexact dans la verité des faits, & très-entendu dans la description Géographique qu'il fait des pays dont il parle. Le mérite de cet Auteur est cependant contesté par quelqu'un de nos Ecrivains, qui a dit que Barros n'avoit fait que barbouiller du papier. Barros avoit été trois ans Gouverneur à saint George de la Mine sur la côte d'Afrique, & fut ensuite Trésorier général de la Chambre des Indes. C'est de-là qu'il a tiré les mémoires sur lesquels il écrivit par ordre du Roi. Sa troisiéme Decade finit avec le Gouvernement de Don Enrique de Meneses.

La quatriéme Decade de ce celebre Ecrivain est un ouvrage posthume, qui sut acheté cherement de Dona Loaisa Soarez, veuve de Jerôme de Barros sils aîné de l'Auteur, & mis au jour par Jean-Baptiste Lavanha Historiographe de Philippe III, Roi d'Espagne, & par

l'ordre de ce Prince. L'Editeur a beaucoup alteré, ajoûté & retranché. Il a inferé même des chofes poltreiures à la mort de ton Auteur; ce qui diminue beaucoup son prix, Mais l'édition de cette Decade, qui sur faite à Madrid en 1615, de l'Imprimerie Royale, est magnisque pour le papier, les caracteres & les Cartes Geographiques dont elle est embellie. Cette Decade va jusques à la fin du Gouvernement de Nugno d'Acugna.

Diego Do-Couto a continué l'histoire de Barros, & a commencé par une quatriéme Decade, qui rentre dans celle de ce scavant Ecrivain , laquelle n'avoit pas encore, paru. Do-Couto avoit fait de grands progrés dans les belles Lettres, & dans la Philosophie qu'il avoit étudié fous le bienheureux Barthelemi des Martyrs, que l'Eglise a mis sur ses Autels. La mort de l'Infant Don Louis l'ayant privé de cette protection puissante, dont ce Prince honoroit les Sçavants, il passa aux Indes, où il servit d'abord pendant huit ans; après quoi il revint en Europe. Il retourna depuis dans les Indes une seconde fois, & s'y établit à Goa, où il fut garde-archive. Là ayant puisé les meilleures connoissances pour cette histoire, il en entreprit la continuation par les ordres & sous les auspices de Philippe fecond, Sa 4. 5. 6. & 7. Decades furent imprimées à Lisbonne en 1602, 1612, 1614, & 1616. Il avoit pouffé jusques à la douziéme inclusivement; mais ces dernieres sont restées en manuscrits qui se conservent dans les cabinets de quelques curieux. M. Couvei Secretaire du Roi & Chevalier de l'Ordre de Christ, aussi connu par son bon goût dans la litterature, que par son habileté dans les affaires, m'a fait l'honneur de me communiquer la huitième & la neuvième, qu'il conserve dans sa riche Bibliothéque. Cinq livres de la douziéme furent imprimés à Rouen en 1645. par les soins de Don Emmanuel Fernandes de Villareal chargé des affaires de Portugal à la Cour de France. La septiéme Decade de Do-Couto finit avec le Gouvernement de Jean de Mendoze. Cet Auteur est exact & détaillé. Son ouvrage lui a fait honneur & à sa Nation.

Maffée fi eltimé par l'élegance de sa belle latinité, passa exprès en Portugal pour y composer son histoire des Indes, qu'il a conduite jusques à la mort du Roi Don Jean III. & qu'il a divisée en seize livres. Il est aisé de soupçonner que le lieu où il écrivoir lui a donné un peu de cette sujettion, qui est si contraire à la liberté de l'historien & à la verité de l'historien. Il est pourtant fidelle, & n'a tout au plus que glissé legerement sur certains

points odieux, qu'il a cru devoir prudemment dissimuler.

Le Pere Antoine de faint Romain n'a fait gueres plus que traduire Maffée en Portugais. Emmanuel de Faria dit de lui, qu'il est bien au-dessous de son original, & que son propre traducteur Italien vaut encore mieux

que lui.

Emmanuel de Faria & Soufa Chevalier de l'Ordre de Christ, connu par plusieurs ouvrages, a celebré lui-même les éloges de sa Nation qu'il a suivie dans les quatre parties du monde. Car après les quatre volumes de son Europa Portuguesa, il a donné son Asia Portuguesa en trois volumes in-folio. L'Africa Portuguesa en deux, & l'America Portuguesa en un. Le premier Tome de son Asie n'est qu'un abregé des quatre Decades de Barros, dont il a gardé l'ordre & la méthode sous d'autres titres. Il n'a pas cru faire violence à sa modestie de se comparer en cela à Florus & à Justin, dont l'un abregea l'histoire de Tite-Live, & l'autre celle de Trogus Pompeïus. Le second Tome, qui finit à la mort du Cardinal Roi Don Henri, est pareillement un abregé des Decades de Diego Do Couto, de la Cronique du Roi Don Jean III. & de plufieurs autres livres & manuscrits. Le troisiéme comprend ce qui s'est passé aux Indes sous

les Regnes des trois Philippes d'Autriche Rois d'afpagne & de Portugal jufques à l'an 1640, qui fut celui de la révolution, & de l'établillement de la maiton de Bragance sur le Trône de ses peres. Cet Auteur a préseté à la langue naturelle, la Castillane, qu'il a trouvée plus conforme à son génie élevé, grave & sententieux. Son super el le troble, serré, & quelques sobscur pour être trop concis. Le caractere de verité qu'il affecte le rend hardi & libre. Ses réslexions trop frequentes le jettent dans des digressions trop frequentes le jettent duns des digressions nonmentes plai-sir. Partout il parle en horame avantageux qui applaudit à ses pensées.

A ces Auteurs, qui ont écrit par état l'hiftoire des Portugais dans le nouveau Monde, il faut ajoûter les Auteurs des Chroniques des Rois, sous qui se sont faites les découvertes & les conquêtes. Entre ceux-là les plus connus sont Jerôme Osorius, Damien de Goës, & François d'Andrade. Les deux premiers ont écrit l'histoire du Regne de Don Emmanuel, & le dernier celle du Roi Don Jean III. Osorius surnommé le Ciceron Portugais, ne cede en effet à personne dans la beauté de la langue latine, dans laquelle il a écrit, & qu'il possedioir parfaitement. Damien de Goës & d'Andrade ont écrit dans leur langue naturelle, & fort bien tous les deux. Goës & Oforius étoient liés avec tous les Sçavants de leur tems, les Bembes, les Sadolets, les Joves, les Erasmes, les Goclens, les Nannius, &c. Ils étoient eux-mêmes en une haute réputation de Doctrine.

On doit regarder encore comme un secours nécessaire pour l'histoire générale de ces découvertes & de ces conquêtes, les Auteurs de quelques histoires particulieres, de quelques rélations & de quelques faits détachés, qui en font comme partie. Tels sont les Commentaires d'Alphonse d'Albuquerque, la vie du Viceroi Don Jean de Castro, & l'histoire d'Antoine Pinto Peréïra. Les Commentaires d'Albuquerque sont écrits avec une simplicité modeste, qui releve infiniment ce Héros, & avec une moderation qui ne fait pas moins d'honneur à son fils, qui les a digerés & donnés au Public. La vie de Don Jean de Castro écrite en Portugais par Hiacynthe Freyre d'Andrade est un chet-d'œuvre dans son genre, & regardé comme tel en Portugal. Cette histoire a été très-bien traduite en latin tout nouvellement par le Pere François Marie del Rosso Jesuite, & imprimée à Rome en 1727. Antoine Pinto Peréïra écrivit du tems du Ro Don Sebastien, l'histoire du premier Gouvernement du Viceroi Don

Louis d'Ataïde Comte d'Atouguia, que les Portugais regardent comme un autre Noë après de déluge, & comme le reftaurateur de leurs affaires dans les Indes. Cet ouvrage, qui est un in-quarto d'assez gros volume, ne contient que deux livres d'un détail très-curieux & très-instructif.

J'appelle maintenant, morceaux détachés, la description latine de Damien de Goës du premier siège de Diu; les trois Commentaires du même Auteur sur la seconde guerre de Cambaïe; l'histoire du second siége de Diu par Diego de Teïve, ouvrage qui n'est point inferieur à celui de Goës; quelques voyages faits en ces tems-là, & quelques autres picces fugitives qu'on trouve dans le Recueil de Ramusius; l'expédition de Christophle de Gama écrite par Miguel de Castanhoso; le voyage de François Alvares à la Cour du Prêtre-Jean ; les histoires d'Ethiopie de divers Autèurs ; celles du Bresil par Pierre Magalhaens & par le Pere Jean Joseph de sainte Therese: celle de Barthelemi d'Argensola des Isles Molugues; l'histoire du Pere Louis de Gufman des premieres Missions de la Compagnie de Jesus; les Lettres écrites des differentes Mislions, &c.

Nous regretons aujourd'hui beaucoup d'ouvrages, qui n'ont été que manuscrits où l'on auroit pu puiler de grandes lumieres. Ces manuscrits sont ignorés, ou perdus, ou difficiles à tirer des mains des curieux qui les

possedent.

Enfin nous avons outre cela une infinité de Relations modernes de tous les pays où les Portugais ont été. Ces Relations déguisent beaucoup les choses, & nous les représentent quelquefois bien differentes de ce que nous les voyons dans les histoires anciennes. Il est vrai que par une longue fréquentation on a développé bien des choses qu'on n'a pas assez connues d'abord en matiere de mœurs, d'usages & de coûtumes, qui ne s'apprennent que par une connoissance parfaite des langues étrangeres, une grande habitude de commercer avec les naturels du pays, & une grande attention à réflechir fur ces mêmes usages. Mais il faut dire ausli que tout à bien changé avec le tems, non seulement par rapport aux Empires qui ont souffert de grandes révolutions; mais encore par rapport aux mœurs qui s'alterent toûjours par la fréquentation & le mêlange des étrangers, sans parler qu'il faut aller toûjours bride en main, & avec une sage précaution dans la lecture des faiseurs de Relations, à qui la démangeaison de dire des choses nouvelles, & l'envie de parler de ce qu'ils ont vû & entendu, avant que des être donné le tens de l'approfondir, & de le bien connoître, font hazarder bien des particularités, dont la fauffeté évidente ou le peu de vraisemblance se manifestent malgré eux. Fernand Mendez Pinto s'est fait une mauvaise réputation par cet endroit parmi les Portugais même. Son ouvrage paroît un Roman. Cependant je sçais, que des personnes instruites le justifient, & assistant qu'il, n'en a pas encore assez dit

C'est sur quoi je ne prononce point. Je n'ai pas eu befoin de lui pour cette histoire, ni de beaucoup d'autres, dont la foi m'est suspecte. Je me suis également tenu en garde contre les Relations modernes, quoique je les ai bien lûes. L'ai fait la même chole par rapport aux anciennes, sans en excepter celles des Missionnaires même de quelque Ordre qu'ils fussent ; non pas que je me défie de leur vertu ou de leur fincerité; mais parce que je sçais que des Ouvriers Evangeliques, uniquement attentifs aux fonctions du zéle, ne sont souvent pas mieux informés en matiere d'affaires de politique & de Gouvernement, que l'est le peuple sur les nouvelles courantes : que le zéle même leur a fait voir quelquefois les choses d'un œil different de celui du commun , foit qu'ils approuvent , foit qu'ils blament ; & que le befoin qu'ils ont des personnes en place pour soûtenir leurs travaux Apostoliques, les oblige à taire ce qui pourroit tourner au désayantage de ces mêmes personnes, ou à relever avec emphase

ce qui peut flater leur complaisance.

Je me suis donc attaché uniquement, & autant que j'ai pû, aux Auteurs qui ont écrit cette hitloire par état, & parce que leur mérite en ce genre est connu, & parce qu'ayant été chargés, pour la plûpart, de ce travail par les ordres des Souverains, le dépêt leur a été consié, qu'ils ont puisé dans les vrayes sources, qui sont les archives de Goa & de Lisbonne, les cabinets des Ministres & les mémoires particuliers de ceux qui ont eu part au Gouvernement, soit en Portugal, soit dans le nouveau Monde.

J'ai fixé l'époque de cette histoire à l'évenement mémorable qui rétinit le Portugal aux autres Couronnes de la Monarchie d'Efpagne. Je n'ai pas jugé devoir aller plus loin, ainti qu'a fait Manuel de Faria, parce que en effet c'est là le terme des découvertes & des conquêres, & que depuis ce tems-là les affaires des Portugais dans le nouveau Monde furent si négligées par un Ministre intéressé à affoiblir un Etat, dont il craignoit les forces & l'amour pour ses Princes naturels, que c'est une espece de prodige, qu'alors le

Portugal n'ait pas perdu tout ce qui avoit été le fruit de tant d'années, de tant de dépenses, de travaux & de fatigues.

Les conquêtes des Portugais dans le nouveau Monde, n'ont pas le même agrément pour le coup d'œil qu'ont les conquêtes du Méxique & du Perou. Dans celles-ci on voit un Conquerant seul, qui par la force de son courage, fon invincible patience, la capacité & l'étenduë de son génie, son habileté à trouver des ressources, son attention à profiter de tous ses avantages, vient à bout dans un affez petit espace de tems & avec affez peu de monde de conquérir un Etat puissant, & de s'établir solidement sur les ruines d'un grand Empire. Il semble que; comme dans le Poeme épique, ce n'est qu'une action seule embellie de quelques Episodes. Dans les premieres au contraire c'est un long periode d'années, une multitude de pays differents, un nombre infini d'actions, divers Chefs qui se succedent avec des idées differentes, un assemblage de choses disparates, qui n'ont ni unité ni suite, & un espece de cahos, d'où il ne resulte un tout, que parce que c'est la même nation qui agit partout, & à laquelle tout se rapporte.

J'avoue que cela même produit une sorte d'embarras, qui s'est fait sentir d'une maniere

désagreable aux Auteurs mêmes qui en ont écrit. Enveloppés de cette multitude de faits. distraits par l'éloignement & la diversité des lieux, & ne sçachant, pour ainsi parler, auquel accourir pour représenter le toutavec ordre & avec méthode, il se sont gênés euxmêmes, en se faisant une loi d'écrire en maniere d'Annales, selon la Chronologie des tems; ce qui coupant leurs narrations les rend languissants & ennuyeux au Lecteur , qui s'attendant à voir la suite d'un article qu'il a commencé de lire avec plaisir, & auauel il prend déja quelque intérêt, se voit . tout-à-coup transporté je ne sçais où, & obligé de dévorer un nombre de Chapitres de points moins intéressants avant que de pouvoir ratrapper celui dont il soupiroit de voir la fin.

C'est pour éviter cet inconvenient, qui m'a fatigué moi-même, que j'ai jugé devoir me donner un peu plus de liberté. A la verité j'ai suivi un ordre chronologique par rapport aux années des Gouverneurs & des Vicerois, en plaçant les principales actions dans l'ordre naturel qu'elles doivent avoir, furtout quand elles le sont faites sous leurs yeux, & qu'ils s'y sont trouvés en personne. Mais pour ce qui est des actions, qui n'ont pas le même éclat, ou qui se sont passées dans des lieux

lieux éloignés, j'ai râché de les restraindre davantage pour les représenter sous un coup d'œil qui rassemble differentes perspectuves, sans avoir tant d'égard à l'ordre chronologique que je n'ai pas laissé d'indiquer en cottant les années à la marge, ou dans le corps même de la narration: par-là je crois avoir remedié à ce que peuvent avoir d'intgrat & de sassitieux des narrations estropiées ou trop étendües, dont l'effer est de produire l'enui & de la consusion dans l'espeir.

Mais sans prétendre diminuer en rien la gloire que les Espagnols ont acquise, si leurs conquêtes l'emportent par l'avantage qu'elles ont de se faire lire avec plaisir à cause de l'unité d'action, il faut convenir aussi qu'elles sont inférieures de beaucoup, si l'on compare Conquêtes à Conquêtes, Royaumes à Royaumes, Nations à Nations. Les Méxiquains & les Peruviens, quoique composant des Etats policés, riches & florissants, étoient cependant des especes de Barbares, qui n'étoient pas mieux en défense que les autres peuples sauvages de l'Amerique, ni moins faciles à vaincre que les Négres Afriquains. Les peuples des Indes Orientales au contraire, quoiqu'assez mauvais soldats par eux-mêmes, avoient cependant de plus grands secours, en ce que les armes à feu étoient chez

eux en usage, & qu'ils avoient un nombre considerable de troupes auxiliaires compofées de Chrétiens renegats, & de quantité de diverses nations Musulmanes, qui avoient auparavant tenu tête aux troupes de tous les Potentats de l'Europe, qu'elles avoient. fait échouer plusieurs fois en Asie dans le tems des Croisades. Que si malgré cela on yeut s'obstiner & se confirmer dans le mépris qu'on a conçu des Rois & des Nations de l'Indostan, on ne pourra cependant refuser aux armes Portugaifes le suffrage qui leur est dû, fil'on fait reflexion que le Sophi Ismaël Conquerant de la Perse. & les Rois Mogols aimerent encore mieux rechercher leur alliance, que leur déclarer la guerre, & que les Caliphes d'Egypte & deux Sultans aussi puisfants que l'étoient Selim & Soliman Empereurs des Turcs, qui entreprirent de les troubler dans leurs conquêtes, ne firent qu'en rehausser l'éclat par la honte de leur défaite, & l'inutilité de tous leurs efforts.

Enfin si cette étenduë de pays, cette varieté de Chefs, cette difference d'actions, cette diversité de tems semblent ôter: à l'histoire sa grace par l'endroit que j'ai dit, cela est compensé d'autre part & par cette varieté même, qui a son agrément, & ôte ce qu'auroit d'insipide une trop grande unisormité. Le contraste des caracteres differens des personnes, le mélange des évenemens heureux ou malheureux sont comme autant d'Episodes, qui rapprochés dans un corps d'histoire, y forment un harmonie, laquelle ne plaît pas moins quelquesois à l'esprit, que plaît à l'oreille cellé qui resulte de l'accord de divers inftrumens, & du concert de differentes voix.

Il faut néanmoins convenir, & les Portugais en conviennent eux-mêmes, qu'ils auroient travaillé solidement pour eux; encore plus que pour l'embellissement de l'histoire, s'ils avoient embrassé moins de terrain. Si par exemple ils s'étoient bornés à l'Isle de Ceilan, qu'ils l'eussent bien peuplée & bien fortifiée ; si avec cela ils eussent porté leurs droits avec moins de hauteur . & traité les peuples avec plus d'humanité, placés comme dans le centre de tout cet Orient, & à portée d'en faire tout le commerce, ils en seroient aujourd'hui seuls les maîtres, & il ne leur en eût presque rien coûté, en comparaison de ce qu'il leur en a coûté en effet, les Indes leur ayant absorbé des millions d'hommes & d'argent.

L'histoire ne doit point être dans le goût du Panegyrique. L'Auteur qui entreprend de tout loüer, sont du caractere de l'historien qui doit être yrai & également éloigné d'une exaggeration outrée des faits qui méritent quelque louange, comme aussi d'une dissimulation qui lui fait taire ceux qui font dignes de blâme. Les hommes qui entrent dans le détail de l'histoire, ne sont pas tous bons & vertueux; les actions qui en font le fond n'ont pas toutes du merveilleux & de l'éclat. Il y a d'ordinaire dans le tableau plus d'ombre que de jour ; mais l'un sert à relever l'autre, & c'est de l'accord de tous les deux que le tableau devient parfait, lorsqu'ils sont bien ménagés. Je conçois qu'une Nation voit avec plaisir dans l'histoire de son pays, ce qui peut contribuer à lui faire honneur; les actions de vertu & de valeur ; les exemples qui peuvent servir de modele & exciter l'admiration; qu'au contraire elle a de la peine d'y trouver certains traits qui revoltent, des lâchetés, des crimes atroces, des pertes de batailles & d'autres évenemens, dont le souvenir est affligeant. Quoique personnellement on n'y ait eu aucune part, on fouffre, uniquement parce qu'ils intéressent la Nation, & qu'on ne voudroit pas voir rappeller le fouvenir des choses qui semblent la deshonorer; mais vouloir ôter cela du corps d'une histoire, c'est la défigurer, & s'en former une idée purement imaginaire.

L'histoire que j'entreprends de donner ici

au Public, a de grandes & de belles choses, sans doute;mais tout n'y est pas beau. Le Lecteur même y trouvera des traits qui ont échappé à des particuliers, & dont naturellement il doit être frappé. Il sera étonné, surtout de ce que je dis des Moluques, où veritablement les Portugais se porterent en divers tems à d'étranges excès que j'ai eu moi-même de la peine à lire & à écrire. On sera après tout moins surpris de ces mêmes excès, si l'on fait attention que le gros de ceux qu'on envoyor dans ces Colonies, n'étoit pas composé des plus gens de bien du monde, & qu'il se trouvoit dans les équipages des Vaisseaux une espece d'hommes, dont le Portugal se seroit délivré par des supplices, s'il n'avoit trouvé une voye de s'en défaire d'une maniere plus aifée; en leur laissant la vie dont ils étoient indignes. Ces hommes n'en devenoient pas meilleurs dans l'éloignement, & ne corrigeoient pas leurs mœurs, quoiqu'ils fussent souvent plus heureux à faire fortune que d'honnêtes gens qui le méritoient mieux qu'eux. Presque toutes les Nations qui ont eu des Colonies à fonder, ont essuyé le même inconvenient. Les conquêtes Espagnoles ont eu la même tache. Quoi qu'il en foit, j'ai cru qu'il étoit du devoir d'un Historien de dire la verité; je n'ai cependant rien dit que

ce que les Auteurs Portugais ont écrit avant moi, & je me suis étudié à le faire avec encore plus de moderation qu'eux. S'ils ont exaggeré quelques leurs avantages, ils n'ont pas tù ce qui pouvoir leur faire honte. Je pense qu'ils ont jugé sagement que quelques fautes personnelles ne diminuoient en rien la gloire de tant d'autres belles actions, par où les mauvaises sont effacées & annéanties.

Par rapport à cette exaggeration en matiere de choses qui peuvent flatter & intéresser veritablement, elle parose quelquesois un peu trop sensible dans la description de certaines actions, le gain des batailles. Je dis qu'elle le parost, parce que l'esprit se resuse naturellement à croire une trop grande disproportion entre l'avantage & le désavantage. Je me suis contenté de l'indiquer quelquesois; mais communément j'ai suivi mes Auteurs, abandonnant les réflexions au Lecteur judicieux, capable de faire un juste disgernement selon les occasions.

La découverte & les conquêtes des terres inconnues, où les Portugais ont porté leurs armes, & l'établiffement de la foi qu'ils ont plantée dans ces mêmes terres, font les deux grands objets qu'on verta toùjours 'dans un long tissu de faits & d'actions mémorables, de maniere cependant que faisant mon capital du premier de ces objets , je ne puis qu'efleurer le second. La conquête spirituelle du nouveau Monde , les travaux des Ouvriers Apotloliques , qui pleins de l'esprit de Dieu , & sou les auspices de la Couronnte de Portugal , ont consacré leurs sueurs & leur sangmême à l'établissement de l'Evangile, doivent faire la matiere d'un ouvrage à part, & méritent bien d'être écrits sans le mélange de tous ces autres saits qui peuvent en divertir l'attention.

Etranger au Portugal, je ne sçais quelle part prennent les familles Portugaifes aux noms qu'on trouvera dans cette histoire, & qu'elles portent aujourd'hui. Je sçais seulement qu'il y a une grande confusion de ces mêmes noms sans parenté & sans alliance. Des Indiens mêmes prenoient les noms des Albuquerques & des plus illustres maisons pour s'honorer & se faire une protection. Je n'ai pû ni voulu m'éclaircir sur ce point, car . comme dans l'éloge des grands hommes je n'ai eu aucun intérêt à répandre les louanges, aussi suis-je exempt de toute passion envers ceux que je n'ai pû m'empêcher de blâmer, ne m'étant proposé que la gloire de la Nation en général, la fidélité due à la verité desfaits, le bien & l'utilité du public.

La resemblance de ces noms cause quelquesois une espece d'obseurité. Souvent on peut consondre diverses personnes en une seule, & il y a lieu d'être étonné d'en voir revivre, qu'on croit que l'Auteur a fair mourir, c c'est une consusion inséparable de toutes les histoires. J'ai tâché, de démêler tout, autant

que j'ai pû, & ai suivi mes mémoires.

l'avertirai ici, en finissant que par rapport au Don, qui est un titre honorifique que prennent des familles Nobles & Illustres, il n'est pas une marque tellement distinctive de la Noblesse que tous les Nobles puissent le prendre, ni tellement superieure aux simples Gentilshommes qu'il ne soit appliqué qu'aux maisons titrées, y en ayant plusieurs qui ne le prennent pas, comme celles des Cabrals, des grands Albuquerques, &c. parce qu'elles sont d'une Noblesse caracterisée long-tems avant l'origine de ce titre honorifique; quoique cependant on le donne aux Rois & aux Princes du sang. Comme je n'ai pas assez de connoissance du Nobiliaire de Portugal, pour appliquer ces distinctions à chaque famille, je me suis conformé aux Auteurs Portugais, d'après lesquels j'ai écrit. Ainsi personne n'aura lieu de se plaindre.

HISTOIRE



# HISTOIRE

DES DECOUVERTES

CONQUESTES DES PORTUGAIS.

Dans le Nouveau Monde.

## LIVRE PREMIER.



Uelque parfaite qu'ait pû être la Navigation dans tous les temps A.C. qui nous ont précedé, la vaite étenduë de l'Ocean avoit toûjours été comme un mur impé-

netrable & une digue ou avoient brifé l'ambition & la cupidité des hommes, fources fécondes de 'eur industrie. Les Colonnes d'Hercule avoient borné les exploits merveilleux de ce

Tome I. A

Ann.d

Heros. L'Antiquité ne connoissoit rien ou presque rien au-delà au couchant. Les Phéniciens si celebres par leur Commerce, n'ont connu que les bords de la Mediterranée du côté de l'Europe & de l'Afrique, &, s'ils sont sortis du Détroit, ils n'ont gueres passé au-delà de Cadis. Le Voyage des Argonautes, quand nous le comparons avec ceux de nos jours, valoit-il la peine d'être si fort chanté par les Poetes ? Les IlesFortunées & Atlantiques des Anciens étoient fi peu connuës qu'on les a mises long-tems au rang des Fables, aussi bien que tout ce qu'ils en ont dit. L'Ophir de Salomon & le Tharfis de l'Ecriture sont encore une matiere de controverse parmi les Sçavans, ou chacun dit ce qu'il veut & ne manque pas de raisons pour s'autoriser. C'est aujourd'hui un Problême, si jamais les Anciens ont fait le tour de l'Afrique, quoiqu'on trouve dans Herodote des indices, que ce voyage a été entrepris, ou même fait du tems des Carthaginois, de Necao Roi d'Egypte,& de Xerxes ; Mais supposé que cela soit , pendant combien de ficcles cela a-t'il été ignoré ou regardé comme fabuleux? Enfin Ptolomée, Strabon, & les autres Géographes anciens, sont bien obscurs ou bien défectueux, pour peu qu'ils s'écartent des bornes de l'Empire Romain. Ces mêmes Romains au tems de leur plus haute fortune nous ont representé la grande Bretagne & la fameufe Thule comme les extrémités du monde vers le Pole Arctique.

Ann.de

Etoit-il donc plus difficile alors de pénétrer plus avant, ainfi qu'on l'a fait dans les derniers fiecles, dont les découvertes ont été si magnisiques? Avoit-on alors moins d'envie de connoctre, de conquerir, d'ajouter Empires à Empires , d'entasser richesses sur richesses? Manquoit-on de moyens de perfectionner & d'embellir ses connoissances, en perfectionnant l'art de Naviguer? Non sans douté. Il est mêmein-concevable, qu'on n'ait pû faire alors, ce qui a été fait de nos jours avec tant de succès.

Il semble donc necessaire de recourir aux Décrets éternels d'une Providence cachée dont il ne nous est pas permis de sonder les abysmes, mais qui a ses moments marqués pour conduire toutes choses à leur fin, & faire éclater sa gloire. Nous avons des preuves bien fenfibles de la conduite adorable de cette Providence dès l'origine du monde sur le fait de l'établissement de la Religion, en ce que le don d'une foi précieuse, mais ambulante, à été transporté successivement de quelques peuples à d'autres, les uns se rendant indignes du trésor inestimable qu'ils possedoient & dont il paroissoient se lasser, tandis que d'autres qui ne s'y attendoient pas, le recevoient avec avidité. C'est ce que nous avons vû encore d'une maniere bien plus sensible, dans ces derniers fiecles, la foi alterée par les herefies ou languissante dans les mœurs des Chrétiens, semblant vouloir abandonner peu à peu ses anciennes demeures, pour aller chercher un asile dans des pays jusques alors inconnus où les Nations barbares & policées, fans distinction ont eu le bonheur de courber leurs têtes fous le joug de l'Evangile, & d'embrasser la loi de Jesus-Christ. Heureuse la Nation Portugaise, d'avoir été l'instrument dont Dieu a voulu se servir pour executer un si grand desfein ≥

Le Portugal étoit alors en fituation de fe-DE PORTU- conder les vûes de la Providence. Long-tems en proye à la cruelle invasion des Maures, qui avoient inondé les Espagnes par la trahison du Comte Julien, sous le Regne de Roderic le dernier des Rois Visigots, dont les malheurs sont affez connus ,il s'étoit non seulement soutenu. aussi bien que la Castille, contre la tyrannie de ces anciens ennemis, mais il avoit encore été assez heureux, pour être le prémier à les chasser de toute l'étenduë de l'Etat, à les forcer de repasser la Mer, à les aller chercher jusques dans I Afrique, à les mettre sur la défensive dans leur propre terrain, & à commencer de les accoutumer à y porter ses fers.

Ce fut dans ces circonstances que Dieu, pour me servir des termes de la fainte Ecriture, suscita l'esprit de l'Infant Don Henri Duc de Viseü grand Maître de l'Ordre de Christ, comme il avoit suscité autrefois celui de Gédéon contre les ennemis de son Peuple, afin de se servir de ce jeune Prince, pour jetter comme la pierre fondamentale du grand Ouvrage Jean I. No de decrets de sa misericorde. Né affez près du Trône, pour parostre digne d'y monter, il en étoit aflez éloigné par l'ordre de la naissance, pour se voir forcé à vivre en sujer; mais ce sur cela même qui le mit dans l'occasson de faire des choses, que le poids entier du Gouvernement eut pû troubler, & de procurer des événements, dignes fruits de son loisir, qui l'ont rendu Superieur aux Monarques, peut-être même aux Hercules & aux Jalons si vantés par l'Anti-

quité.

Il étoit le cinquiéme des Enfans du Roi Don . \* Jean premier, surnommé le Vengeur & de Philippine de Lancastre Sœur d'Henri IV. Roi d'Angleterre. Il avoit suivi son Pere à son expedition d'Afrique, & fignalé lous ses yeux ses premieres années par plusieurs actions de valeur. Mais ce qui est encore plus estimable, il avoit retire ce fruit de ses premieres armes, que considerant en soi la qualité de Chrétien & de grand Maître d'un Ordre fondé pour combattre les Musulmans ennemis de la loi de Jesus-Christ, il se croyoit encore plus obligé de les foumettre à la douceur de fon joug, qu'il ne l'étoit comme Prince, de travailler à étendre les Etats des Rois ses ancêtres. Animé de ces Nobles motifs, il avoit pris pour sa devise ces

ANN. de paroles françoises, Talent de bien faire, qu'on vit depuis si souvent gravées dans tous les pays nouvellement découverts sous ses auspices, foit qu'il voulut témoigner par ces paroles d'une langue étrangere son estime pour une Nation, dont il regardoit les Souverains comme la souche de sa Maison, soit qu'il eut trouvé dans cette devise déja faite, une idée qui repondit plus parfaitement à celle de ses desirs.

> En effet, pensant qu'un Prince est plus obligé qu'un autre de soutenir la superiorité de son rang par la superiorité de son merite, il joignit aux vertus Chrétiennes & heroïques toute l'étude & l'application qui pouvoient enrichir un fonds déja riche de lui-même, par les belles connoissances que donnent les Sciences & les belles Lettres: Étude alors bien rare & qui n'étoit rien moins que l'objet des Princes de son

tems.

Il s'appliqua en particulier aux Mathematiques, & comme elles ont differentes parties, il s'attacha sur tout à celles qui pouvoient le conduire au but qu'il s'étoit de ja proposé. Pour y micux réuffir, il crut devoir s'éloigner du tumulte de la Cour. Il alla s'établir dans les Algarves près de Sagres dans une de ses Maisons peu distante du Cap de saint Vincent. Là s'étant fait une solitude agréable, adoucie par la societé de quelques Scavants & l'amusement de ses Livres, il se confirma de plus en plus dans la

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. I.

persiation où il étoit sur les notices que lui en Aunavoient donné les Maures mêmes, & sur les sumieres qu'il avoie puisées dans l'étude de la Geographie, qu'on pouvoit réüssir à faire quelques découvertes avantageuses, en suivant la Côte d'Afrique. On assure neanmoins qu'il y sut encore plus exciré & d'une maniere plus efficace, ainsi que l'écrit Odoric Raynaldi dans la continuation des Annales de Baronius, par des François de la basse Bretagne, qui ayant été portez par les rempêtes bien au loin à l'Occident de la mer Atlantique, & y ayant découvert de nouvelles Terres, étoient revenus à Lisbonne, & lui avoient fait part de leurs avantures & de leurs découverts.

La Navigation dans ces mers étoit alors trêsimparfaite. L'épouvante que donnoit la vûë de l'Ocean & l'ignorance où l'on étoit, des moyens qu'on a trouvez depuis de naviguer avec fafilité, faifoient qu'on ne s'éloignoit jamais des Côtes. Et comme dans les Pointes ou Caps que forment les terres qui s'avancent au loin dans la mer, leconcours des eaux qui s'y fait des deux côtez, rend les vagues plus groffes, & qu'on y est plus expofé à l'agitation des vents, la difficulté qu'on avoit de les doubler intimidoit les plus hardis. Un des premiers Caps de l'Afrique qui se présente du côté de l'Europe, paroissoit si épouvantable & d'un accès si difficie, qu'on lui avoit donné le nom de Cap Non, pour ligni-

fier ou l'impossibilité qu'il y avoit à le doubler; ou la vaine & inutile esperance d'en revenir. 1412. supposé qu'on le doublât.

Un reste d'opinion extravagante & émanée de l'Antiquité, rendoit le péril encore plus affreux. Sur la distribution qui avoitété faite de l'Univers en cinq Zones, on se persuadoit que les deux temperces étant feules habitables , les deux extrêmes étoient inaccessibles par le froid qui y regne, & que la Zone torride qui est dans le centre, étoit tellement brûléc par les ardeurs du Soleil, qu'elle n'étoit qu'une region de feu, & que les eaux qui l'approchent étoient ou des torrens de flammes, ou se consumoient peu à peu par l'excès de la chaleur. Cest ce qu'on croyoit appercevoir en dépassant les Caps qui l'avoisinent, parce qu'entrant dans les Golphes où les terres sont extrêmement basfes, on y voyoit diminuer fensiblement les caux qui paroissoient bouillir sur les bancs de sable où elles ont plus d'agitation qu'ailleurs,

L'Infant Don Henri, qui ne donnoit point dans ces chimeres, n'omettoit ni raisons pour diffiper ces fausses préventions, ni soins pour trouver de bons Pilotes & d'excellents Matelots, ni dépenses pour faire de bons armements, ni caresses, ni presens pour récompenfer les uns & pour piquer les autres d'une noble émulation. Il s'étoit passé cependant près de dix années pendant lesquelles on ne fit autre chose ehofe que de double le Cap Non, & de pénétrer rente lieües plus avant jusques au Cap Boja- An N. de J. C. dor, c'est-à-dire, Tournant, parce que les terres 1412.

y font un grand circuit, en rentrant dans la profondeur. Les Capitaines des Vaisseaux coujours intimidés par l'idée de ces Voyages perilleux, se contentoient de quelques descentes sur la Côte, & siérs du peu qu'ils avoient fait, ils récournoient sur leurs pas bien contents de leur personne, & de leur expédition.

L'infant dissimulant ce qu'il en pensoit, les recevoit toujours bien, & ne se rebutoit pas. Ceux, qui veulent trouver du merveilleux dans toutes les choses, où il y a de la nouveauté, disent que ce Prince, qui avoit été porté à commencer cette entreprise par quelque inspiration céleste, ou par quelque songe surnaturel, se sentoit soutenu par les mêmes voyes à continuer. Mais, sans recourir au prodige, on peut attribuer cette sermeté au caractère noble de ce Prince, dont l'ame naturellement grande n'étoit pas capable de céder aux premiers obstacles, quelques grands qu'ils parussent.

Le Ciel voulut récompenser sa constance, & sit inopinément ce que n'avoient encore pu faire, ou le courage des Pilotes, ou leur habileté. Deux Gentilshommes de sa Maison nommés Jean Gonçales Zarco & Tristan Vaz.

Tome I,

s'étant offerts à lui pour doubler le Cap Bo-Ann.de jador, & aller plus loin à la découverte, sur J.C. un petit batiment, qu'il leur fit équiper, fu-1412. rent furpris d'une violente tempête, qui les ayant jettés en haute mer, leur fit trouver pour asile, dans le tems qu'ils se croyoient perdus. une Isle, jusques alors inconnue, à qui ils donnerent le nom de Porto Santo, parce qu'elle

fut pour cux un Port de salut. Ils n'eurent rien de plus pressé que de por-

ter eux-mêmes en Portugal une si heureuse nouvelle. L'Infant en parut au comble de sa joye, &, en ayant rendu de folemnelles actions de graces à Dicu, il mit de nouveau en Mer trois Bâtiments sous la conduite des mêmes Jean Gonçales Zarco & Tristan Vaz, ausquels il joignit Barthelemi Perestrelle, qui étoit un Gentilhomme de la Maison de l'Infant Don Jean son frere. Ce second voyage fut encore plus heureux que le précédent, par la découverte de l'Isle Madere si excellente par sa fertilité, & si renommée aujourd'hui par la délicatesse de ses vins. Elle n'étoit alors qu'un bois touffu; qui, regardé de l'Isle de Porto Santo, & paroissant à l'horison comme une petite noir-

ceur fixe, donna quelques foupçons à Tristan & à Zarco, que ce pouvoit être une terre, & 1420. les porta tous les deux à s'en éclaireir. Ils lui donnerent le nom de Madere, à cause du

bois dont elle étoit couverte, & furent les

JEAN L. R.

1418.

1419.

premiers qui en prirent possession. L'Infant, du Ann. de consentement du Roi son Pere, la divisa en deux Capitaineries, dont il les gratifia, autant pour cette découverte, que pour récompenler leurs autres services, l'un & l'autre s'étant si fort distingués à la prise de Ceuta, & au siege de Tanger,où ils avoient fuivi l'Infant, qu'ils avoient mérité par leur bravoure, qu'il les fit Chevaliers.

EDOUARD

J.C.

1411.

Le fuccès qu'eut peu de tems après Gilles Anés, qui doubla le Cap Bojador, qu'on avoit Roi. régardé jusques alors comme l'extrémité du monde, & dont l'entreprise étoit crue plus difficile, que ne l'avoit paru autrefois la Conquête de la Toison d'Or, fit revenir le peuple de ses premieres erreurs, & enfla le courage des Portugais. On voyoit de toutes parts, du dedans & du dehors du Royaume, des gens de toute espece, venir s'offrir à l'Infant, pour aller découvrir & peupler les terres nouvelles, attirés également & par l'accueil gracieux qu'il faisoit toujours à ces sortes de demandeurs, & par l'idée flateuse des grands avantages qu'on esperoit en retirer.

Cependant, commeil y a toujours dans un Etat des personnes trop sages outrop timides, à qui les nouveautez sont suspectes; & donnent de l'ombrage, il s'en trouvoit beaucoup. & fur tout parmi les Grands du Royaume, qui, paroissant raisonner assez juste, se donnoient Ann.de J. C. 1433. EDOUARD la liberté de condamner ces nouveaux établissements, & de blamer assez haut la conduite & les projets de l'Infant.

Ils trouvoient mauvais, que tandis que l'Etat » s'épuisoit d'hommes & d'argent, pour » foutenir la guerre contre les Maures, & se » maintenir dans les Conquêtes d'Afrique du » côté de Ceuta & de Tanger, il se sit une » nouvelle perte bien plus considerable, en » exposant aux perils d'une mer redoutable » par ses orages, ses tempêtes, & sa vaste » étenduë, tant de bons sujets, qu'on pouvoit » appliquer au bien du Royaume, en leur don-" nant des terres dans le Portugal, où il y en » avoit plusieurs en friche, qui rapporteroient » de grands profits, fielles étoient cultivées, au » lieu qu'on ne voyoit aucune lücur d'espe-" rance, de pouvoir tirer un avantage fo-» lide de ces terres inconnues, que les ardeurs » du Soleil rendoient sans doute inhabitables, » & qui ne devoient être que des sables brû-» lants semblables à ceux des deserts de Ly-» bie. Ils disoient, que, s'il y avoit eu quelque » utilité à en esperer par le passé, leurs préde-» cesseurs, à remonter jusques aux tems des » Romains & des Pheniciens , auroient tenté » ces fortes de découvertes, & que, puifqu'ils » ne l'avoient pas fait, cela feul fondoit un » préjugé folide, qui marquoit la vanité, & la » légereté de ces projets chimeriques; Que

in quand bien même on en pourroit recüeililir quelque fruit dans la fuite, ce fruit incertain & éloigné, ne devoit pas l'emporter fur un mal préfent & affure, qui n'étoit
que trop sensible par le nombre des naufrages, qui remplifloient les familles de deüil,
en multipliant le nombre des veuves & des
norphelins, Que, si l'Infant avoit tant de zéle

J. C. 1438. ALPHONSI V. Roj.

» que trop sensible par le nombre des naufra"ges, qui remplissiont les familles de deüil,
"en multipliant le nombre des veuves & des
"orphelins; Que, si l'Insant avoit tant de zéle
"pour le bien public, il devoit faire travailler
» aux appanages, que le Roi son Pere lui avoit
"assignes, & se conformer à la maniere de
"penser de ce Prince, dont l'exemple condamnoit sa conduite, puisqu'il avoit donné
"des terres à défricher dans le Royaume à un
"Seigneur Allemand, & à des familles venus
» du Nord: par où il paroissiot qu'il eut été bien
"élorgné, de permettre à ses sujets d'en sor"tit, pour aller s'établir au-delà des Mers.
Ces raissons specieuses, qui faisoient impression sur les esprits, attirerent une espece de

Ces faisons specieuses, qui faisoient impression sur les esprits, attirerent une espece de persecution à l'Infant, qui ne s'en étonna pas y & crut devoir mépriser les discours populaires. Le Roi Don Edoüard, qui avoit succedé au Roi Don Jean premier, n'en tint pas plus de compre, & pour encouragers! Infant, il lui ceda fa vie durant, le domaine de Porto Santo, de Madere, & des autresterres qu'il pouroit découvrir sur la Côte Occidentale d'Afrique; il affecta en particulier la jurisdiction spirituelle de IIsse de Madere à l'Ordre de Christ, sous

le bon plaisif des souverains Pontifes. Cette

An N. de donation fut confirmée depuis par l'Infant

J. C.
1438.
Don Pedre, frere de l'Infant Don Henri, &
Regent du Royaume pendant la minorité du
Roi Don Alphonse V. leur Neveu. En conséquence de cette donation, l'Infant sit batir

dans cette sile deux Eglises, la premiere, sous
l'Invocation de Notre-Dame de Cagliao, & la

l'Invocation de Notre-Dame de Cagliao, & la feconde, fous le nom de Notre-Dame de l'Afcension, Celle-ci fut depuis érigée en Archevêché, & joiir, pendant quelques années, de

la prérogative de Primatie des Indes.

Spond. Ann.
Ecc. ad ann.
1410. n. 11.
Barrof. Maffée. Em. de
Faria, &c.

Pour s'authoriser davantage, l'Infant, charmé d'ailleurs de la vûë de quelques Esclaves, qu'Antoine Gonçales & Nugno Tristan, qui avoient poussé jusques au Cap Blanc, lui avoit amenés & qui étoient les premices de ces contrées, résolut d'envoyer vers le Pape Martin V, qui étoit alors sur la Chaire de S. Pierre, pour lui donner part de ses découvertes, & en obtenir quelques graces, dans la vûë des grands avantages, qui pouvoient en réfulter pour le bien de la Religion, & l'honneur du saint Siege, Il jetta les yeux, pour cette négociation sur Fernand Lopès d'Azevedo Chevalier de Christ, & depuis Commandeur du même Ordre, déja honoré du titre de Conseiller du Roi, & recommandable par l'authorité, que sa rare prudence lui avoit acquise.

Ce Seigneur étant arrivé aux pieds du Trône

DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. I.

du Vicaire de Jesus-Christ, représenta à sa Sainteté en plein Consistoire avec beaucoup de for- An N. de ce & d'énergie, les obligations infinies, que » l'Eglise avoit à l'Infant son Maître. Il étala » avec beaucoup de magnificence le zele de v.Roi, » ce Prince, qui, depuis plus de vingt années, » avoit fait une dépense Royale, pour décou-» vrir des Pays immenses, dont les habitans, » le joüet de l'ignorance & de l'erreur, gémil-» foient depuis plusieurs siécles, sous le joug » tyrannique du Demon , esclaves du Maho-» metisme & de l'Idolâtrie : Que le principal » motif, qu'il s'étoit proposé dans ses travaux, » étoit la Gloire de Dieu, la dilatation de la " foi , & d'aggrandir le Bercail du bon Pa-" steur : Que la Nation Portugaise consacrant, » dans cette vûë, ses biens, & la vie même » exposée à tant de naufrages & d'autres pé-» rils , sa Sainteté étoit priée de vouloir ani-» mer, & reconnoître son zéle à étendre la » foi , en attribuant à la Couronne de Portu-» gal, toutes les terres qu'on découvriroit le » long de l'Afrique jusques aux Indes inclusi-» vement , puisqu'on devoit regarder comme .» des possesseurs injustes, toutes les Nations in-» fidelles, qui y étoient établies, & dont ce-» pendant on ne cherchoit que le salut: Qu'elle » défendit en même tems à tous les Princes » Chrétiens, fous les peines Canoniques les » plus griéves, de traverser les Portugais dans

Content Lingth

Ann. de

» leurs entreprises, de les troubler en quelque » façon que ce pût être, ou de prétendre s'é-» tablir dans les pays qu'ils avoient découverts, " & qui, par-là même, leur étoient naturelle. » ment acquis: Enfin, que, comme il s'agissoit » du salut & du bien des ames, sa Sainteté ou-» vrit les Trésors de l'Eglise, & répandit ses " graces sur ceux, qui, mettant leur vie à la " merci d'un élement infidelle, s'exposoient à » mille genres de mort, & à périr loin de leur " Patrie, de leur famille, & de tous les secours » spirituels & temporels qu'ils eussent pûtrou-

» ver chez eux.

Le Pape & le Sacré College furent charmez du discours & des détails, que leur fit Azevedo, ils en conçurent de grandes esperances pour la Religion, & ne le tromperent pas dans leurs conjectures. De sorte que sa Sainteté, de l'avis des Cardinaux, fit expedier une Bulle dans la forme & teneur que l'Infant souhaitoit, accordant liberalement à la Couronne de Portugal le souverain Domaine de toutes les terres qui feroient découvertes jusques aux Indes inclusivement, menaçant d'agir par la voye des Censures contre ceux qui la troubleroient dans ses Conquêtes, comme contre des usurpateurs, ratifiant ce que le Roi Don Edoüard avoit fait en faveur de l'Infant & de l'Ordre de Christ, ajoutant enfuite pluficurs Privileges, Graces, & Indulgences

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. I.

gences spéciales aux Navigateurs & à quelques Eglises, que l'Infant avoit fondées dans les terres de ses découvertes. Avec cela, l'Envoyé se retira fort satisfait de sa Commission. Ces Donations & Privileges furent depuis confirmés & augmentés par les Souverains Pontifes Eugene IV. Nicolas V. & Sixte IV. &c.

Ceci ayant réüssi à l'Infant selon ses intentions, & ses Découvreurs faisant toûjours des. progrès plus considérables, les murmures des Politiques tomberent. Les peuples susceptibles de nouvelles impressions déterminées par les occurrences des évenements, commencerent à lui rendre plus de justice. Le Portugal retentissoit par-tout de ses Eloges. On le regarda dès-lors comme le Restaurateur d'un Etat épuisé par les guerres de Castille & d'Afrique. On vit grossir le nombre de ceux qui ambitionnoient de servir sous ses Auspices. Les Etrangers accoururent de toutes parts, & du fonds même du Danemarc. pour lui offrir leurs services, & lui demander ou de l'emploi, ou des terres à cultiver dans le nouveau Monde. Mais ce qu'il y eut de plus folide pour lui, c'est qu'ayant été jusques alors presque le seul à soutenir toute la dépenfe des armements, dont le produit n'approchoit pas du déboursé, il commença à se former des Societés, & des Compagnies d'inter-Tome I.

ANN. de droits, qui lui, payant le quint & les autres J.C. de droits, que le Roi lui avoit adjugés, ou lui failant des conditions encore meilleures, se

ALPHONSE Chargoient de tous les frais.

La Ville de Lagos fut la premiere qui arma fix Caravelles, commandées par un Officier nommé Lançarot, qui avoit servi dans la maison de l'Infant. Peu de tems après elle fit un second armement de quatorze Caravelles, fous la conduite du même Général, 11 se présenta encore differents particuliers, dont les plus considérables furent Gonsalve de Sintra. Soeiro d'Acosta, Alvare de Freitas, & Rodrigues Anés, desorte que dans peu il y eut 26. ou 27. Bâtiments en état de faire voile, ou qui étoient actuellement en route. Les Caravelles de Lagos ayant été féparées par le gros tems, & les autres Vaisseaux n'ayant pas une même destination, allerent en differents endroits de la Côte d'Afrique, depuis le Cap Blanc, la Riviere d'or & les Isles d'Arguin, jusques au Cap Verd, au-delà duquel on n'avoit pas encore passé. Quelques-uns toucherent aux Isles Canaries, & prirent Port à l'Isle Gomere, où les Habitans leur ayant fait beaucoup d'amitié, les engagerent à les servir contre ceux de l'Isle de Palme, avec qui ils étoient en guerre. Mais, après cette expedition, étant revenus à l'Isle Gomere, & voyant qu'ils n'avoient pas tiré de leur voyage tout le fruit qu'ils s'étoient promis en partant de Portugal, ils voulurent s'indemniser aux dépens des Hôtes, ANN. de qui les avoient si bien reçûs, &, par une perfidie insigne, ils en firent plusieurs Esclaves, & leverent l'Anchre pour revenir à Lisbonne.

L'Infant, qui avoit été autrefois indigné contre Gilles Anéz, pour un trait semblable, qu'Anéz voulut réparer, en doublant le Cap Bojador, fut encore plus piqué de la trahison de ceux-ci. Il en témoigna son ressentiment aux Capitaines, & après avoir retiré les Esclaves, qu'il traita fort bien, pour leur faire oublier l'injure qui leur avoit été faite, il les fit remettre où ils avoient été pris, après les avoir comblés de ses bontés & de ses liberalités.

L'Ocean Atlantique est semé d'Isles, qui s'étendent assez avant dans la mer, le long de la Côte d'Afrique. Les Anciens ont eu connoissance de quelques-unes, ou les ayant suppolées, nous en ont laissé une idée confuse, sous les Noms de Fortunées, Gorgades, Hesperides & Cassiterides. Mais depuis l'Origine du Christianisme, on les avoit absolument perduës de vûë, & elles paroissoient entierement ignorées jusques au quatorziéme siécle, qu'elles commencerent à être découvertes, par des Avanturiers Génois, Maillorquins, Castillans, Biscayens, François & Anglois. Les Biscayens firent des premiers une expédition dans celle de Lançarote, d'où ils emmenerent cent soixante-

dix personnes, & rapporterent quelques denrées du Pays. Louis de la Cerda Comte de Clermont, Prince du sang d'Espagne & de ALPHONSE France, Neveu de ce Jean de la Cerda, qu'on appelloit le Prince deshérité, & qui se faisoit

nommer lui-même le Prince de la Fortune, parut avoir quelque envie d'aller s'y établir. spend Ann. Il s'adressa pour cela au Roi d'Arragon, & enfuite au Pape Clement VI. qui le couronna Roi des Canaries dans Avignon, & lui donna le Domaine de ces Isles, à condition qu'il iroit les conquérir, & y feroit prêcher la Foi. Mais ce Prince préferant quelque chose de plus solide, vint chercher de l'emploi en France, où il fervit bien dans la guerre contre les Anglois. Les Rois de Portugal & de Castille, acquiescerent à cette donation du Pape, ainsi qu'il est constaté par leurs Lettres rapportées par Raynaldi. Ils se plaignirent neanmoins l'un & l'autre, de ce qu'elle avoit été faite à leur iníçû & à leur préjudice. Le premier prétendoit que les Canaries lui appartenoient, parce qu'elles avoient été découvertes par les Portugais, & le second se fondoit sur ce qu'il croyoit avoir un droit plus naturel & plus immediat de conquérir l'Afrique, dont les Canaries étoient une dépendance.

Le premier qui s'établit dans ces Isles de l'Ocean, fut un François homme de qualité, nommé Jean de Betancourt, qui avoit engagé ses

An n.de J. C. 1444. Alphones

terres de Betancour & de Grainville à Robin de Braquemont Amiral de France son Cousin, lequel, ayant suivi en Castille Henri le Magnifique, & lui ayant rendu de grands services, pour l'établir sur le Trône de Pierre le cruel, obtint de ce Prince les Canaries à titre de Roi, pour Jean de Betancour son parent. Jean de Betancour conquit quelques-unes de ces Isles, mais il ne put se rendre maître de la grande Canarie. Les fonds étant ensuite venus à lui manquer, il repassa en Europe, laissant Menaud ou Massiot de Betancour son Neveu, pour lui conserver ses Conquêtes. Celui-ci s'étant brouillé avec l'Evêque ou Vicaire Général, que Jean avoit conduit dans les Canaries, rebuté. d'ailleurs du long féjour, que son Oncle faisoit en France, où il fut retenu d'abord par ses infirmités, & ensuite par les instances du Roi, qui eut besoin de lui, Massiot ne pouvant plus se soutenir, traita avec l'Infant Don Henri, auquel il abandonna tous ses droits, & reçut de lui, en échange quelques terres dans l'Isle de Madere, où sa famille s'établit, & prit alliance avec celle de Gonçales Zarco, qui avoit la principale Capitainerie de l'Isle.

L'Infant devenu maître de ces Isles par cet accord, qui donnoit une nouvelle facilité à fes découvertes, s'anima d'un plus grand zele, pour en achever la Conquête, & pour y établir la Réligion Chrétienne. Cest pour quoi en 1444.

1444-

A N N. de J. C. 1444 il fit un puissant armément, pour y transporter deux mille cinq cens hommes d'Infanterie, & fix vingt Chevaux, dont il donna la conduite à Fernand de Castro, Grand Maître de sa Maison. La pauvreté de ces Isles, qui ne pouvoient suffire à l'entretien de tant de monde, fit que l'Infant y perdit plus qu'il n'y gagna. Il eut néanmoins la consolation d'y avoir fait travailler utilement à la conversion de ces peuples infidelles. Ce fut le seul fruit qu'il en recueillit. Car les Rois de Castille ayant repris ces Isles, comme appartenantes de droit à seur Couronne, puisqu'il étoit vrai que Betancour n'en avoit fait la Conquête, qu'à l'aide des Castillans, & les tenoit d'eux à foi & hommage, elles furent cédées aux Rois Catholiques dans un Traité fait entre la Castille & le Portugal.

Les soins que se donnoit l'Infant, pour faire fleurir le commerce dans les Pays nouvellement découverts, ou pour sonder solidement ses Colonies, étoient presque infinis. Les Navigateurs qui partoient par ses ordres, ne touchoient nulle part dans ces illes décrets, qu'ils n'y jettassent quelques têtes de bétail & d'autres animaux domestiques, lesquels multipliant sans empéchement, donnoient ensuite de grandes facilités, pour subsister, à accux qui venoient pour les établir. On peut juger de ses soins par tout ce qu'il sit pour s'ilse de Madere. Car il ne se contenta pas, outre le choix de

ceux qu'il envoyoit pour l'habiter, de la fournir d'Ouvriers de toutes fortes, mais il envoya jusques en Chypre & en Sicile, pour y faire chercher des Cannes de sucre. & dans les Isles de l'Archipel, pour y avoir du plan des meilleures vignes de Malvoisse, qu'il y sit transplanter. Tout y réussit si bien en toutes manières, que vingt cinq ou trente ans après qu'on eut commencé à y faire des plantations, elle étoit en état d'entretenir huit cens Habitans portant les armes. Barros assures, que, de son tems seulement, le quint qu'elle produisoir en sucre à l'Ordre de Christ montoit certaines années à plus de soixante mille Arrobes.

Pour ce qui est du commerce des Côtes d'Afrique, Alvise Cadamoste, qui fut un des Découvereurs de l'Infant, écrit, que de la traite qui se faisoit aux Isles d'Arguin, on conduisoit chaque année sept à huit cents Esclaves dans le Royaume de Portugal. La Poudre d'or qu'on tira de la Riviere d'or fut aussi affez abondante, pour que le Roi Alphonse V. en sit une assesse de la Croisade que le Pape Calixte Isl. avoit fait publier, à la quelle ce Prince s'éoti engagé par vœu. L'espece de cette monnoye substitue encore en Portugal sous le même nom.

Ce commerce fut difficile dans les commencements, non seulement parce que la Côte . ..

A N N de J. C. 1444 Alrhonse V. Rot

d'Afrique est inhabitée bien au-delà du Cap Blanc; où commence un desert de sable brûlant de plus de soixante journées de cheval , jusqu'aux Pays des Negres , avec lequel il consine, & qu'il fallut du tems pour parvenir jusques-là, mais encore par, les inconvenients inévitables dans la nouveauté de ces sortes d'établissements.

Les Negres, peuples miserables & presque nuds, Habitans d'une terre sterile & sablonneufe, vivants fans Loix apparentes, n'ayant pour demeure que quelques tentes, & pour nourriture qu'un peu de millet, le lait de leurs Troupeaux, & quelques viandes ou Poissons fechés au Soleil, n'avoient eu jusques alors 'qu'un très-petit commerce par les terres avec les Maures de Barbarie. Ceux-ci voyageant par Caravanes, s'avançoient jusques dans les Royaume de Tombut & de Melli, où ils traitoient avec les Negres, du sel, de l'yvoire, de l'or, de la malaguette & des Esclaves, pour des Chevaux barbes, & quelques autres denrées tirées du Royaume de Grenade, de la Sicile & de Tunis. Ces Negres, qui n'avoient jamais vû d'Européans avant la venue des Portugais, furent bien surpris à la prémiere vûë de leurs Vaisseaux. Car, étonnés d'un spectacle si nouveau, tantôt ils les prenoient pour des oiseaux ou pour des poissons, selon qu'ils avoient les voiles hautes ou carguées : tantôt mesurant l'espace

l'espace que ces Vaisseaux avoient parcouru durant une nuit, ils s'imaginoient que c'étoient des fantômes & des esprits qui leur causoient ces illusions. La présence des Portugais qui ALPHONSE avoient fait descente sur leurs côtes, fut un V. Rot. nouveau fujet d'admiration. Ces hommes si differens d'eux, qui étoient vêtus de fer, & portoient dans leurs mains la foudre & le tonnerre, augmenterent leur terreur & leur épouvante. D'un autre côté ces Portugais qui n'entendoient point leur langue & qui ne pouvant se faire entendre eux-mêmes, employoient vainement les caresses, pour les faire revenir de leur prémier étonnement, se voyoient obligés de recourir à la violence, pour en enlever quelques-uns, & en porter la montre en Portugal, acheverent de jetter parmi eux l'effroi & la consternation, sur-tout quand ils faisoient jouer leurs Canons & leurs Arquebuzes, & que ces pauvres malheureux voyoient tomber morts à leurs pieds leurs Compagnons, sans rien appercevoir qui eut pû les toucher & les offenler.

Ce la fut cause que les premières années, les Découvreurs ne pouvant lier aucune societé avec des gens effarés, qui s'enfuyoient dans la profondeur des terres d'aussi loin qu'ils pouvoient appercevoir l'orage, dont ils étoient ménacés, ne purent aussi exercer qu'une espece de Piraterie, enlevant quelques cases de

J. C. 1444. Alphons V. Rot.

pêcheurs qui n'avoient pas eu le tems de pourvoir à leur lalut, par la fuite, injustes envers ces pauvres miserables, avec d'autant moins de remords, qu'ils en avoient plus de mépris, & qu'à peine leur faisoient ils l'honneur de les distinguer des bêtes. Cela dura jusqu'à ce que quelques uns de ces Esclaves curent appris assés de Portugais, pour servir de truchement, & que quelques Portugais, entre autres un nommé Jean Fernandès, se furent consacrés à vivre parmi ces peuples sauvages, pour apprendre leur langue. Alors il commença à le former un commerce réglé entre les deux Nations.

Pour l'assurer davantage, le Roi Alphonse V. établit un Comptoir à l'Isle d'Arguin, ou ce Prince & selon d'autres, l'Infant lui-même fit bâtir une espece de fort. Le commerce exclusif fut alors donné à Fernand Gomès pour cinq ans , à des conditions plus avantageules pour lui que pour le Roi, comme c'est l'ordinaire de ces Traités. Fernand Gomès s'obligea outre cela à continuer la découverte de la Côte 150000. mille plus avant, à commencer au Cap de Sierre Lionne, où avoient fini celles de Pierre de Sintra & de Soeiro d'Acosta, Ce Fernand Gomès se rendit puissamment riche par ce Traité, qui fut renouvellé avec lui, & prorogé pour plusieurs années. Il rendit aus. si de grands services à l'Etat, & fut d'un grand secours au Roi dans ses differents besoins, ce

1471.

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. I. 27

qui fit que ce Prince l'ennoblit, lui permit de prendre pour armes un Ecusion au Champ d'argent à trois têtes de Maures accollés d'or, avec trois Anneaux d'argent, l'un au nez, les V.Rois autres aux oreilles. Il lui permit pareillement de prendre le sur-nom de la Mine du nom d'un Poste qu'il établit, & où se faisoit le plus grand commerce de ces Contrées en poudre d'or. Les Découvertes furent poussées par ses soins jusques au Cap Sainte Catherine, à deux dégrez & demi de latitude Australe.

Le Roi Alphonse V. étoit monté sur le Trône à l'âge de fix ans. Sa minorité fut assés tranquille, par la sagesse de l'Infant Don Pedre son Oncle qui lui fit épouser sa fille. Ce mariage fut funeste à tous les deux. Il réveilla la jalousie de l'Infant Don Juan, Frere de Don Pedre. Celui-ci eut beau remettre les rênes de l'Etat entre les mains de son Pupille, sa retraite fut pour lui un crime, & cet infortuné Prince qui revenoit à la Cour, pour se justifier, eut le malheur de périr les armes à la main contre son Roi & son Gendre, dans un de ces coups fourrés qu'on ne peut prévoir ni parer. La Guerre qu'Alphonse fit à la Castille, pour en disputer la succession, celle qu'il fit en Afrique, quoique plus heureuse, la préoccupation qu'il eut ensuite pour la Croisade, que Calixte III. avoit publiée, nuisirent beaucoup au progrez des nouvelles découvertes, qui eussent

A N N. de été poussées avec bien plus de vivacité & de J. C. fuccès sans toutes ces disgraces.

ALPHONSE

Pour ce qui est de l'Infant Don Henri, quelques chagrins qu'il eut des troubles domestiques, & de l'inégalité de la fortune de l'Etat, il agit toûjours aussi efficacement, qu'il le put, en s'accommodant au tems,& il ne relâcha rien de son zéle sur ce point. Et, bien que par affection il cut adopté l'Infant Don Fernand son Neveu, & Frere du Roi Don Alphonse, qu'il se fut dépouillé en sa faveur de presque tous ses droits & de tous ses revenus sur ces nouvelles découvertes, Don Henri seconda toûjours te jeune Prince, autant qu'il pût, sans jamais abandonner son ouvrage jusques à sa mort, qui arriva l'an 1463, la foixante-feptiéme année de fon âge, & la troisiéme année du Regne de Don Jean second son petit Neveu.

Quelque chose que j'aie déja dit pour sa gloire, je ne puis m'empêcher d'en donner ici une
idée plus étenduë, pour rendre justice à la mémoire d'un Prince vrayement digne de l'immortalité, par l'assemblage de toutes les qualitées naturelles, & de toutes les vertus acquises, qui font les grands hommes & les bons
Princes: Il étoit d'une taille médiocre, mais
bien prise, d'un temperament fort & robuste. Il avoit le teint d'un asse beau coloris blane
& vermeil, les cheveux blonds & un peu frisés, l'air, grave & sévere, qui interdisoit au

prémier abord, mais cette severité apparente étoit corrigée par une bonté rare & une égali- A N No de té d'ame parfaite, qui étoit l'effet d'un riche naturel, de la candeur de ses mœurs, & de l'empire qu'il avoit acquis sur ses passions. Cet II, Roi. empire se manifestoit dans toute sa personne par une picté folide, une pureté à l'épreuve même du soupçon, un grand ordre dans sa con-

duite & dans celle de sa maison, qui étoit réglée comme un Monastere, une modestie trèsremarquable dans ses paroles, dans ses habits, sa table & ses équipages. Avec cela il pensoit en grand, il étoit liberal jusques à la profufion, & faisoit une dépense vrayement Royale, dans tout ce qui avoit pour objet l'avancement de la Religion , la gloire de la Nation & le bien de l'Etat. Amateur des Sciences, & s'y distinguant lui-même, autant que dans l'Art militaire, où il avoit souvent donné des preuves de sa bravoure & de son habileté, il répandit des Trésors immenses, qui furent employés à attirer de toutes parts des gens habiles, qu'il entretenoit ensuite par de grosses pensions, & à fonder des Académies, à qui il abandonnoit ses propres Palais & ses revenus les plus clairs. Toute la jeune Noblesse de son tems lui fut redevable de son éducation, & du goût qu'elle prit alors pour les Sciences. Il ne se contenta pas de lui en donner les moyens, en lui procurant de bons maîtres, il fournissoit encore aux beANN. de foins des pauvres Gentilhommes les faisant étudier à ses frais, & prenant soin ensuite de leur fortune. Mais en quoi sa magnificence éclata davantage, ce fut dans les frais inestimables qu'il fit pour ses découvertes, em-

ployant sans relâche, jusqu'aux derniers moments, le talent qu'il avoit de bien faire, pour remplir dans tous les sens la devise qu'il avoit prise, s'épuisant lui-même pour enrichir un jour l'Etat, desorte que le Portugal peut le regarder avec justice, comme un de ses plus grands Princes, qui lui a fait le plus d'honneur, & à qui il a le plus d'obligation.

Le Roi Don Jean second du nom, ayant fuccedé à Don Alphonse son Pere, ne fut pas plûtôt monté sur le Trône, qu'il entra avec chaleur dans les vûës des Rois ses Prédécesseurs & de l'Infant Don Henri son grand Oncle. Outre qu'il avoit l'ame grande & noble, & qu'il n'avoit pas moins de zéle pour la gloire de Dieu, que pour celle des Etats, dont il se voyoit le maître, il sçavoit encore par sa propre expérience, quel étoit l'avantage que le Portugal commençoit à récüeillir des nouvelles découvertes. Car il avoit eu une partie des revenus de sa casserte, dans le tems qu'il n'étoit encore que Prince des Algarves, & héritier présomptif de la Couronne, fondés sur les produits du commerce des pays nouvellement découverts & établis. Ainsi pleinement con-





ongle

vaincu de l'utilité de ce commerce, il n'omit Ann. de rien pour le foutenir, pour l'animer, & pour le fonder d'une manière solide.

Dans les commencements de l'établisse- II.R. ment, les prémiers Découvreurs se contentoient de dresser des Croix sur les rivages où ils abordoient, de graver la Dévise de l'Infant sur les arbres voisins, les noms dont ils baptisoient ces Terres neuves, & telles autres notices qu'il leur plaisoit. Mais sous le Regne de ce Prince, on commença à dresser par tout des poteaux de pierre surmontés d'une Croix, & sur lesquels on voyoit gravés l'Ecusson de Portugal, le nom du Prince Regnant, celui du Capitaine qui avoit découvert, & l'an & le jour de la découverte, pour servir d'Acte & de témoignage authentique d'une prise de possession réelle de tous ces pays au nom du Roi & de la Couronne de Portugal. Il fit ainsi planter jusques à neuf poteaux le long de la Côte d'Afrique inclusivement, jusques au Cap de Bonne Esperance, où finirent les découvertes qui furent faites de son tems.

Peu d'années après Don Juan ajoûta à ses autres titres celui du Royaume de Guinée & Côte d'Afrique. Et afin de s'en assurer le Domaine effectit, il fit achever le Fort de l'Isle d'Arguin, commencé quelques années auparavant, & il en sit bâtir un plus considerable à saint George de la Mine, où se faisoit le plus grand trafic de ces Contrées en poudre d'or.

J.C. La Flotte qu'il destina pour aller bâtir le 1481. Fort de la Mine, étoit composée de dix Caravelles, de deux Ourques & d'une autre Bar-DON. JIAN

que plus petite. Cette Flotte étoit chargée de toutes les pierres de taille, briques, bois, & matériaux nécessaires pour la Forteresse qu'il ne s'agissoit plus que d'élever ; & de tous les vivres & munitions de bouche & de guerre suffifantes pour fix cens hommes, parmi lesquels il y avoit cent pionniers & ouvriers. Le plus petit bâtiment étoit destiné pour faire la pêche sur la Côte, & approcher de plus près la terre dans les anses, où les Ourques & les Caravelles ne pouvoient entrer.

Don Diegue d'Azambuie, homme de mérite & d'expérience, que le Roi avoit choisi pour Amiral de cette Flotte, ayant mis à la voile le 11 Décembre de l'an 1481, ne fit que toucher à Bezeguiche, pour confirmer un Traité fait avec le Seigneur de la Côte. Pierre Devora Capitaine de la petite barque qui avoit pris les devants pour cet effet, termina heureusement cette affaire. Delà continuant leur route, ils arriverent à la Mine le 19. de Janvier de l'année suivante. D'Azambuie y trouva fort à propos un petit batiment Portugais, appartenant au Roi, & dont le Capitaine, qui faisoit là sa traite, servit d'interprete, pour faire sçavoir au Seigneur du lieu la venue du Général,

dans le nouveau Monde. Liv. I.

& l'envie qu'il avoit de s'aboucher prompte- Ann. de ment avec lui.

Caramanía, ainsi se nommoit le Seigneur Don Jean de cette Bourgade de Negres, ayant paru satis- II. Roi. fait de l'arrivée du Géneral Portugais, Don Diego d'Azambüíe, descendit à terre, & s'empara d'abord d'une éminence voisine de la Bourgade, qui lui parut propre pour le terrain de la Forteresse. Il y fit élever la Banniere & les armes de Portugal, en prit possession au nom du Roi son Maître, & y fit dresser un Autel au pied d'un grand arbre, où fut chantée la premiere Messe qui aitété dite dans ces Contrées. Tous les assistans fondoient en larmes de dévotion dans la joye & l'esperance de voir Jesus-Christ prendre possession de cesterres, où jusques alors avoient regné la superstition & l'idolârrie.

L'entrevûë du General Portugais & du Prince Negre, se fit avec toute l'ostentation possible. Chacun affecta de donner idée de foi par tout l'appareil dont il étoit capable, quoique de part & d'autre, ce fut très peu de chose. La Cour du Negre fit peu d'impression sur les Portugais. Les Portugais au contraire frapperent les Negres, qui n'avoient pas encore vû un fi nombreux & li pompeux étalage.

Après les premiéres cérémonies & les premiers compliments, d'Azambüie dit au Prince avec beaucoup d'emphase: » Seigneur, le Tome I.

## Conquestes des Portugais

\* J. C. 1481.

» Roi mon Maître ayant appris avec un sen-» fible plaifir les facilités que ses Sujets trou-» voient à leur traite, dans cette partie de l'A-» frique, qui vous est soumise, par la bienveil-» lance, dont vous les favorilez, veut de son » côté reconnoître un aussi grand service par » un bienfait si signalé, qu'il est seul la digne » recompense de tout le bien que vous leur » avez fait & de toute la bonne volonté que » vous pouvez avoir. Ce bienfait confifte à vous » faire connoître un Dieu Maître & Créateur » du Ciel & de la Terre, Remunerateur de » ceux qui croyent en fon nom , & le scrvent » avec fidelité. Tous les Potentats de l'Euro-» pe reconnoissent ce Dieu de Majesté, & » soumettent leurs têtes au joug de sa Loi. Si » vous voulez le reconnoître vous même & re-» cevoir le faint Baptême qui est une profes-» fion publique de cette Loi , le Roi mon » Maître vous regardera alors comme son frere » & comme son allié, puisqu'il vous sera uni par » le même lien de la Religion, & que vous devez » être participans dans le Ciel, d'un bonheur » qui n'aura jamais de fin : en cette qualité » il fera avec vous un traité de ligue offensive » & défensive contre vos ennemis communs, » il fera avec vous une espece de societé & » de communauté de biens, en faisant por-» ter dans vos Etats toutes les richesses des » fiens. Mais pour cela même la fûreté de l'un

" & de l'autre exige que vous lui permetiez Ann. de » de faire un établissement solide dans vos " Etats, qui puisse servir de retraite à ceux de

» ses Sujets, qu'il enverra dans ces Contrées, II. Roi.

» afin que vous ayez toûjours à la main les .» Portugais, dans un lieu qui puisse leur ser-

» vir d'asile contre vos ennemis & les leurs, » & de magazin, pour l'avantage de leur com-

» merce.

Caramanía, qui avoit de l'esprit & de la politique, plus qu'on n'en suppose communément à un Negre, affecta une gravité étonnante, pendant toute la scéance. Il écouta la Harangue du Général avec un filence & une attention merveilleuse, quoiqu'il s'en falût bien qu'il en comprît tout le sublime. Et après avoir rêve profondement pendant quesque tems, il répondit en peu de mots d'une maniere fort gracieuse pour le Roi de Portugal, & pour celui qui representoit sa personne, mais assez équivoque par rapport au but essentiel; qui étoit l'article de la Citadelle, sur lequel le Général avoit glissé fort legerement.

L'un & l'autre en sentoient assés la consequence, & tous les deux ne disoient pas ce que naturellementils en penfoient. D'Azambüie qui crut appercevoir dans le Prince Negre, quelques motifs de défiance repliqua, & parla de la maniere qu'il crut la plus propre à dissiper tous ses ombrages. Soit que Caramansa ne se

J. C.

Ann. de ciût pas en état de resister à tant de monde, qui pouvoit aisément lui donner la Loi, soit qu'il envifageat alors certaines confiderations d'un interêt présent, qui prévalurent sur les craintes de l'avenir, il prit sur le champ son parti, & frappant des mains avec tous ses gens en figne d'approbation, il accorda pour lors de bonne grace, ce qu'il n'eût peut-être pas été fûr de refuler.

Dès le lendemain sans plus differer, le Général mit son monde en œuvre, pour creuser les fondements de la place, mais les pionniers n'eurent pas plûtôt commencé à foüir & à toucher à certaines pierres confacrées par la superstition, que les Negres accourant en armes le mirent en devoir d'empêcher le travail. Les esprits s'échauffoient & l'on alloit voir quelque fâcheuse scene quand Don Diegue, qui donnoit alors ses ordres pour faire décharger les matériaux, averti à propos par ses interprétes que la Religion avoit moins de part à ce désordre, que le déplaisir de n'avoir pas reçû encore les présents qu'on devoit faire au Prince, accourut en diligence & disant lui-même des injures à ses gens, il les fit cesser avec un air d'autorité & d'indignation qui calma l'émeute. Les présents furent portés avec pompe. Les Negres les reçurent avec plaisir, & vendirent ainli, presque sans le sçavoir, une liberté qui devoit leur être bien plus précieuse. On travailla

avec tant d'ardeur, que la place en vingt jours Ann. de de tems se vit hors d'insulte. Don Diegue sit aussi bâtir une Eglise dans l'endroit, où à son arrivée il avoit fait dresser l'Autel. L'Eglise & la 11. Ros. Forteresse furent miles sous la protection de S. George. On fonda dans la premiere une Messe chaque jour à perpetuité, pour le repos de l'ame de l'Infant Don Henri, & le Roi accorda à la seconde les privileges ordinaires des Villes. • Don Diegue resta avec soixante hommes pour la garde de la place, & renvoya tout le reste en Portugal dans les Vaisséaux, avec l'or, les Esclaves & les autres denrées qu'il avoit traitées.

Quelques années après, le Roi fit un armement beaucoup plus considérable pour un troisième établissement qu'il avoit projetté de faire à l'Embouchure du Sénégal, & qu'il croyoit être d'une bien plus grande conséquence, mais qui eut un succès bien differend. En voici l'oc-

casion.

Parmi les Nations qui sont situées entre le fleuve Gambéa & le Sénégal, les Jalophes sont les plus voifins de la mer, & étoient alors les plus connus des Portugais. Le Prince qui les gouvernoit faisant paroître peu d'estime pour ses deux freres aînés Fils du Roi défunt, abandonna en quelque forte les rênes de l'Etat entre les mains d'un frere qu'il avoit du côté maternel, nommé Bemoin , & se livra sans reserve à

1487-

Ann.de J. C.

toutes fortes de vices. Le choix de ce Ministre fut moins heureux qu'il ne devoit l'être. Il avoit de l'esprit, de la conduite & de la valeur. Pour se maintenir contre les Princes ses Rivaux , il s'approcha encore davantage de la mer . & fit une alliance étroite avec les Portugais. Ceux-ci devoient en être contens ; il n'omettoit rien pour les gagner; il facilitoit en tout leur commerce, payoit jusques aux chevaux morts dans le trajet, comme s'ils euffent été chargés pour son compte. Tout alla le mieux du monde pendant la vie du Roi; mais le Roi ayant été affaffiné par l'intrigue de ses propres freres, Bémoin se vit tout à coup une grosse guerre à soutenir. Il eut recours pour cela à ses Alliés. Le Roi Don Jean lui fit promettre toute assistance, pourvû qu'il voulut se faire Chrétien & recevoir le Baptême ; il lui envoya même pour cela des Ambassadeurs, des présents & des Missionnaires, Bémoin promit tout ce qu'on voulut en faisant sentir néanmoins que le tems d'une guerre civile, étoit bien peu propre pour un changement qui devoit naturellement foulever contre lui, jusques à ceux qui lui étoient restés fidelles, mais que dès qu'il se verroit paisible possesseur, il pourroit & se convertir & se flatter de convertir avec lui toute sa Nation.

Il differa ainsi pendant un an , donnant toûjours de bonnes esperances. Cependant la

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. I. . 30

guerre qu'il faifoit à fon défavantage troubloit de la la le commerce. Il empruntoit, ne pouvoit payer, & fe trouvoit arrierré de beaucoup. Les Négociants Portugais, dont les affieres alloient mal, en donnerent avis au Roi, qui voyant que Bémoin n'effectuoit pas la promefie qu'il avoit donnée d'embrasser la foi, ordonna à tous ses Sujets sous de très-griéves peines de l'abandonner, & de retourner en

Portugal.

Bémoin, qui sentit que cet ordre seroit la cause de sa perte, fit un esfort, puis d'ans la bourfe de ses amis & paya ses dettes. Mais voyant qu'il ne pouvoit retenir ses Hôtes, il sit embarquer avec eux son Neveu, & le chargea d'un collier d'or, qu'il accompagna de cent Esclaves choiss, dont il faisoit present au Roi pour implorer son secours, mais ils n'eut pas le tems d'attendre ce secours, il sur battu & se sauva avec peine à la Forteresse d'Arguin, où il s'embarqua pour venir en Portugal avec vingtein des principaux de sa Cour, qui voulurent suivre sa fortune.

Le Roi ayant fçû fon arrivée dans fes Etats, voulut le recevoir, non comme un Chef de barbares gueux & miserables, mais comme un Souverain & puissant Monarque, plus encore pour donner à toute l'Europe une haute idée de se Conquêtes, que pour reconnôtre les services que Bémoin avoit rendus à la Nation.

# 40 . CONQUESTES DES PORTUGAIS

J. C.

DON TEAN

Don Jean donna donc ses ordres, pour le faire conduire au Palais de la Palmele, où il lui se sa Majeste, en attendant que tout sût prêt, pour le jour de son Entrée publique dans Lisonne.

Le jour destiné à cette entrée, étant arrivé, le Roi & la Reine, chacun dans leur Palais féparément, entourés d'une Cour nombreuse des Dames & des plus grands Scigneurs du Royaume, tous vêtus superbement, & parés pour la pompe, attendirent le Prince Negre que Don François Contiño Comte de Marialva étoit allé prendre avec un grand cortege de la jeune Noblesse. Bémoin ayant traverlé en cet état les rues de Lisbonne, qui étoient tapissées & ornées comme pour un jour de triomphe, entra dans le Palais, & monta à la Salle du Trône. Dès que le Roi l'apperçut, il se découvritun peu, & fit quelques pas pour venir au-devant de lui. Bémoin de son côté se prosterna aux pieds du Roi, faisant semblant d'en tirer de la terre avec ses mains qu'il portoit ensuité sur sa tête, pour marquer fon respect, & se reconnoître son vassal. Le Roi l'ayant relevé d'un air gracieux s'acosta du Trône, où il se tint debout, mais un peu appuyé, & fit figne à l'interpréte de dire à Bémoin de parler. Bémoin, qui étoit un homme de bonne mine, d'un grand sens, & dans la force de l'âge, commença

## dans le nouveau Monde. Liv. I.

commença fon discours avec un air dégagé, & le continua avec tant de grace & de dignité, . J. C. n'omettant aucune des railons qui pouvoient rendre sensibles tous les cœurs sur l'état present DON JEAN de sa fortune, que le Roi qui en fut touché, 11. Roi. & qui d'ailleurs fut très satisfait, de toutes les questions qu'il lui fit, conçut de lui l'idée d'un homme sage & judicieux, & en fit encore plus d'estime qu'il n'en avoit fait sur les premieres relations qu'on lui en avoit données. Bémoin passa ensuite chez la Reine, lui baisa la main , & à Alphonse Prince de Portugal, priant l'un & l'autre par un petit discours court & bien entendu, de vouloir bien se rendre ses intercesseurs auprès du Roi, de qui seul il pouvoit tout attendre. Après quoi, il fut conduit au Palais qui lui avoit été destiné, avec le même cortege, & dans le même ordre qu'il étoit venu.

Comme la conversion du Prince Afriquain étoit ce que le Roi avoit le plus à cœur, la premiere chose qu'on fit par son ordre, ce fut de mettre auprès de sa personne des Ecclefiastiques vertueux & scavants, pour l'instruire, avec tous ceux de sa suite. Il ne leur fut pas difficile d'y réuffir ; Bémoin avoit été longtems catechifé, & avoit alors un interêt tout différend de celui, qui jusques à ce moment, l'avoit empêché de faire ce qu'on avoit éxigé de lui avec trop d'empressement & assez, ce

femble, hors de propos, de forte que deman-A × x. de . dant lui-mêmeavec ardeur le S. Baptême, pour J. C. foi & pour les fiens, ils furent bien-tôt admis

Don Jian à recevoir cette grace.

La cérémonie en fut faite avec toute la solemnité possible. La nuit du troisiéme Décembre de l'an 1489, dans le Palais de la Reine, il fut présenté aux fonds Baptismaux avec deux des plus qualifiés de sa suite, par le Roi, la Reine, le Prince, le Duc de Béja, qui monta depuis sur le Trône, le Nonce du Pape, & les Evêques de Tanger & de Ceuta. Ce dernier fit la fonction, & fut en même tems du nombre des parains. On donna à Bémoin le nom de Jean pour lui faire honneur, parce que c'étoit le nom du Roi. Les autres Negres furent présentés par d'autres Dames & Seigneurs. Le lendemain cette cérémonie fut luivie d'une autre, le Roi ayant fait Chevalier le Prince Afriquain, à qui il donna aussi pour armes une Croix d'or en champ de gueules, avec les cinq petits Ecussons de Portugal pour bordure. Bémoin de son côté fit hommage de ses Etats au Roi & à la Couronne de Portugal, Ensuite le Nonce du Pape envoya à sa Sainteté une relation exacte de tout ce qui s'étoit passé, & l'acte authentique d'obédience du Prince nouveau Chrétien, au Souverain Pontife, comme Chef de l'Eglise.

Pendant quelque tems on ne vit dans Lif-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV.I.

bonne, à l'occasion de l'entrée & du Baptême du Prince Negre, que fêtes & divertisse- A N N de ments, feux de joye & illuminations, combats. de Cannes & de Taureaux, courses de Barbes Don Jean & autres plaisirs, qui donnant dans les yeux II. Roi. de ces pauvres Afriquains devoient leur imprimer une haute idée de la grandeur du Prince magnifique, qui les recevoit si bien par la comparaison qu'ils devoient en faire avec leur misere. Ils ne laisserent pas néanmoins de donner eux mêmes du plaisir à la Cour de ·Portugal par leur agilité & par leur adresse : car on les voyoit courir après les Barbes, dans le fort de leur course, voler sur leur croupe de plein fault, s'y tenir debout, descendre pour amasser des pierres disposées d'espace en espace, fauter encore fur la croupe de ces chevaux, & cela avec tant de legereté, qu'ils l'emportoient de beaucoup sur les Maures de Barbarie, quoique ceux-ci par leur adresse dans cet exercice, fussent eux-mêmes l'admiration de tous les autres peuples.

Cependant le Roi, qui pensoit plus au solide qu'aux plaisirs, fit armer en diligence vingt Caravelles bien pourvûës d'hommes, d'armes, de munitions de bouche & de guerre, & de tous les matériaux nécessaires pour élever une Forteresse. Il donna la conduite de cette Flotte à Pierre Vaz d'Acugna, surnommé Bisagu. Le Roi envoyoit en même tems un certain

A n n. de J. C. 1489. Don Jean Il. Roi. nombre de Missionnaires, à la tête desquels étoit son Confesseur même, le Pere Alvarès de l'Ordre de S. Dominique, homme d'une grande condition, \*& d'une sainteté de vie plus grande encore. Mais toutes les esperances que le Roi avoit formées, tomberent toutà-coup par une des brutalités les plus inoüies. Car à peine cette nombreuse Flotte, qui jetta la terreur dans tout le pays, eut-elle paru, à peine eut-on posé les fondements de la Forteresse, que le Général, qui avoit un déplaisir sccret d'avoir commence l'ouvrage dans un · mauvais terrain, & qui souffroit de se voir obligé à rester dans un lieu mal sain, s'étant approché de Bémoin le jetta roide mort à ses pieds à coups de poignard, fous le faux prétexte qu'il braffoit quelque trahison. Cette action, qui causa bien de l'émotion parmi les Negres, & parmi les Portugais mêmes, fit une peine extrême au Roi, qui la laissa pourtant sans autre vengeance, que celle des remords qu'elle devoit causer à son Auteur. Peine trop dure pour un homme qui eût eu du fentiment, mais trop legere pour un homme capable d'une telle lâcheté.

Outre le desir de remettre sur le Trône un Prince allié, qui lui auroit obligation de sa fortune, Don Jean avoit encore un plus grand objet qu'il rouloit depuis long-tems dans son esprit; c'étoit d'attirer dans ses Etats le commerce des grandes Indes , & de trou- A N N. de ver une voye pour y pénétrer. Ses Mathématiciens l'affuroient que non seulement la chose n'étoit pas impossible, mais même qu'elle étoit IL Rol. très-faifable par plus d'un endroit; car d'une part ils l'assuroient qu'on pouvoit faire le tour de l'Afrique, & ils produisoient une Carte Géographique, que l'Infant Don Henri avoit reçûe de la main des Maures, qui lui en montroit la route, & que l'événement à fait voir être assés éxacte. D'un autre côté le monde étoit alors plein de l'idée d'un puissant Monarque Chrétien, connu fous le nom de Préte ou Prêtre Jean, mais dont les Etats étoient afsez ignorés. Plusieurs trompés par des Rélations anciennes, & encore plus par celle de Marc Paul Vénitien, les croyoient placés bien avant dans la grande Asie. D'autres au contraire les situoient où ils sont véritablement, dans la haute Ethiopie, au voisinage de la Mer des Indes , & au-dessus des cataractes du Nil , ce qui avôit été confirmé par quelques Prêtres Abyssins qui étoient passés en Espagne, & par quelques Religieux Européans, qui avoient fait le Voyage de Jerusalem Le Roi avoit un empressement extraordinaire d'éclaircir ses doutes sur ce point, dans le dessein de faire alliance avec ce Prince, pour achever de l'instruire dans la foi, le soumettre à l'obéissance du Vicaire de Jesus-Christ, & établir entre

fes Etats & ceux de ce Prince, une correspondance mutuelle, dont il prévoyoit des biens immenfes, si elle pouvoit lui ouvrir une route à ces Indes si désirées, & qui faisoient l'objet

de sa plus forte passion.

Il avoit d'ailleurs quelques notices qu'on pouvoit pénétrer dans les Etats de ce Prince par les Royaumes nouvellement découverts fur les Côtes d'Afrique. Car l'an 1486. un Am. bassadeur du Roi de Béin, qui étoit venu avec Jean Alphonse d'Aveïro, pour faire alliance avec la Couronne de Portugal, demander des personnes qui pussent prêcher l'Evangile, & l'instruire lui & ses sujets dans notre fainte Religion , racontoit qu'à l'Orient du Royaume de Bénin à 350. lieuës dans la profondeur des terres il y avoit un Monarque puissant, nommé Ogane, qui avoit jurisdiction spirituelle & temporelle sur tous les autres Rojs voisins : que le Roi de Bénin & les autres, à leur avenement à la Couronne, lui envoyoient des Ambassadeurs avec de riches présents ; & qu'ils recevoient de lui l'investiture de leurs Etats, dont les marques Royales consistoient dans un bourdon en guise de Sceptre, une maniere de Casque, au lieu de Couronne, & une Croix de Laiton, sans quoi, ils n'étoient pas reconnus comme Rois legitimes: que les Ambassadeurs, pendant tout le séjour qu'ils faisoient à la Cour de ce Prince, ne le voyoient jamais; seulement qu'au jour de leur Audiance, il laissoit paroître un de ses pieds, qu'ils baisoient avec respect, comme une chose sainte ; & qu'à leur départ Don JEAN on attachoit ausli, au nom du Prince, une Croix de Laiton, au cou desdits Ambassadeurs, ce qui les mettoit dès-lors en liberté, les affranchissoit de toute servitude, & étoit pour cux comme un ordre de Chevalerie qui les annoblissoit.

Bémoin avoit assuré à peu près la même chose au Roi, en lui disant qu'il y avoit à l'Orient du Royaume de Tombut, plusieurs autres Souverains, mais un en particulier qu'ils appelloient le Roi des peuples Mosaïques, qui n'étoit ni Mahométan, ni Idolâtre, & professoit une Loi qui paroissoit assez conforme à celle des Chrétiens. Don Jean, dont toutes ces connoissances, qui se rapportoient aux Relations qu'on avoit du Prêtre Jean, animoient la forte envie qu'il avoit de parvenir jusques à lui, s'étoit fortement persuadé qu'il en viendroit à bout en remontant le Sénégal, qui selon les conjectures de ses Mathématiciens, fortoit des mêmes montagnes, où font les fources du Nil à la hauteur des terres. C'est pourquoi il avoit ordonné que dès qu'on auroit bâti la Forteresse à son embouchure, on le remontât aussi loin que l'on pourroit. Et comme dans la Description qu'on lui en sit, on

J.C. 1489.

de lui avoir dit qu'il y avoir des cataractes & des faults femblables à ceux du Nil, il donna fes ordres pour les rompre jufques à fa fource. Projet noble & magnifique fans doute, mais dont felon toutes les apparences, il n'avoir pas affez pénétré la difficulté ou l'impossibiliré.

Il y avoit quelques années que sur les prémieres notices que le Roi avoit eu du Prêtre Jean , il s'étoit mis en devoir de le faire chercher par mer & par terre, jusques à ce qu'il l'eut trouvé. Les deux premieres personnes qu'il envoya revinrent de Jerusalem sans passer outre, parce qu'on leur sit comprendre que sans la langue Arabe qu'elles ne sçavoient pas, il leur seroit impossible & inutile de continuer leur voyage. Sur cela le Roi en expédia deux autres qui la possedoient assez bien. L'un étoit un Gentilhomme de sa Maison, nommé Pierre de Covillan, l'autre s'appelloit Alphonse de Paiva. Ils reçûrent leur commisfion & leurs lettres de créance à Santaren le 7. Mai de l'an 1487. en présence de Don Manuel Duc de Béja, qui succeda à Don Ican.

Ceux-ci ayant pris le chemin de Naples, passerent de là à Rhodes, où ils s'embarquerent pour Alexandrie, allerent ensuite au Caire, d'où ils continuerent leur route jusques à Aden, ville située dans le Golphe Arabique,

au-dessus de l'embouchure de la mer Rouge. Ann de Y étant arrivés au tems de la Mouçon, ils se séparerent. Alphonse de Paiva fit voile en droiture pour l'Ethiopie, & Pierre de Covillan IL Rot. pour les Indes. Celui-ci aborda à Cananor, paffa à Calicut & à Goa, où il s'embarqua pour aller à Sofala, sur la Côte Orientale d'Afrique. De-là il retourna à Aden , & ensuite au Caire, où Alphonse de Paiva & lui s'étoient donné rendés - vous. En arrivant il apprit Qu'Alphonse de Paiva y étoit mort ; mais il y trouva deux Juifs Portugais avec de nouveaux ordres, que le Roi lui envoyoit. Car ce Prince, à qui l'un de ces Juifsavoit rendu un compte assez exact du commerce de la Ville d'Ormus, située à l'entrée du Golphe Persique, où se rendoient toutes les richesses des Indes, d'où on les transportoit ensuite en Syrie & en Egypte pour les faire passer en Europe, resolut d'envoyer ce Juif & son Compagnon avec de nouvelles instructions pour Pierre de Covillan, par lesquelles il lui ordonnoit de renvoyer le second de ces Juifs avec un détail exact de ses voyages, & d'aller avec le premier jusques à Ormus, enfin de continuer toûjours les recherches du Prête - Jean, & de ne point se rebuter jusques à ce qu'il l'eût trouvé.

Pierre de Covillan pour obeir aux ordres de son Prince, donna un ample Journal de ses Tome I.

J.C. 1490.

ANN. de Avantures au Juif que le Roi lui avoit désigné, & l'instruisit de vive voix aussi pleinement qu'il le put. Après quoi s'étant remis en chemin avec l'autre il retourna à Aden, & passa ensuite à Ormus, où après avoir bien consideré toutes choses, il expedia son nouveau compagnon de voyage, lui ordonnant de partir avec les Caravanes qui vont à Alep. Pour lui, il s'embarqua derechef pour la mer Rouge, & arriva enfin à la Cour du Prince qu'il avoit cherché avec tant de périls, de fueurs,

& de fatigues.

Afin que rien ne fût omis de ce côté-là, le Roi fit écrire dans toutes les Echelles du Levant, aux Confuls de la Nation Portugaile, ou bien aux gros Marchands qui y étoient établis, pour avoir quelques connoissances de tout ce qu'il desiroit de sçavoir. Enfin il lui vint de Rome un Prêtre Abyssin nommé Marcos, qui l'ayant fatisfait sur toutes les questions qui lui furent faites touchant son pays, il lui fit écrire plusieurs lettres, dont il lui fit faire aussi des copies, qu'il envoya en divers ports de l'Orient, afin que l'on en chargeat les Abyssins sujets du Prince dont il étoit si curieux d'apprendre des nouvelles, dans l'esperance que quelqu'une venant à tomber entre ses mains, serviroit à donner plus de créance à Pierre de Covillan, supposé qu'il fût assez heureux, pour arriver au terme de son voyage. Après cela

il fit partir le même Prêtre Abyssin chargé des Ann. de mêmes lettres, dont il avoit fait les copies, & comblé des graces que répandit sur lui son extrême liberalité.

Ceux que le Roi envoya par l'Ocean Atlantique à la recherche de ce Prince, furent Barthelemi Diaz & Jean l'Enfant, qui commandoient chacun un Vaisseau, suivi d'un troisséme uniquement chargé de vivres pour suppléer au défaut de ceux qui auroient été conlumés dans le cours d'une longue Navigation, & pour ôter une raison spécieuse à ces Avanturiers, de revenir sur leurs pas, ainsi qu'avoient fait plusieurs de ceux qui les avoient précédés.

La Navigation commençoit alors à devenir moins pénible. Le Roi qui entretenoit à sa Cour de très-habiles Mathématiciens, & qui étoittoûjours en action pour inventer quelque chose qui pût faciliter le succès de ses découvertes, les avoit souvent encouragés à imaginer quelque expédient pour rendre l'art de naviger plus ailé & plus facile, Ils répondirent à son attente, car les Auteurs Portugais leur font l'honneur de leur attribuer d'avoir trouvé le moyen de prendre hauteur par l'astrolabe, & d'avoir fait des Tables des déclinaisons à l'usage des Pilotes. Et quand ils n'auroient fait autre chose, ce seul service qu'ils rendirent alors à l'Europe, suffit pour les ren-

m N. de dre immortels ; car depuis ce tems-là , on ne J.C. fur plus forcé à ranger la Côte , & on pouvoir 4489- s'exposer en pleine mer , sans craindre de per-Ros. dre la terre , ce qui rend la Navigation bien

plus courte & moins périlleuse.

Diaz & l'Enfant avoient ordre de continuer les découvertes, à commencer depuis le Fleuve Zaire, où avoient fini celles de Diego Can, dont nous parlerons bientôt. Ils devoient planter partout des poteaux, & laiffer fur le rivage des Negres, & fur-tout des Negresis, bien nippées & bien inftruites de ce qu'elles devoient dire, loit pour s'informer du Royaume du Prêtre-Jean, loit pour célébrer les loüanges du Portugal, & donner envie d'entrer dans fon alliance.

Diaz , qui commandoit, eut infiniment à fouffir dans toutes les terres où il aborda. Il trouva des langues inconnuës , que se Negres même n'entendoient point. Son monde se revolta plusieurs fois contre lui ; il le ramena toûjours avec douccur & avec fermeté: mais dans ce voyage il n'eut aucune nouvelle du Prince qu'il cherchoit. Il découvrit néanmoins trois cent cinquante lieuës de nouveau pays, planta six poteaux , & arriva jusques à l'extrémité de l'Afrique à un Cap , qu'il nomma le Cap Tourment , à causé de la grosse me qu'il y trouva. Son courage lui eût inspiré de passer outre, mais ses gens étoient trop red

butés. Il se vit contraint de revenir sur ses Ann. de pas & trouva en retournant le Vaisseau qui portoit les vivres, neuf mois après s'en être séparé. De neuf hommes qu'il y avoit sur ce Don Jean Vaisseau , il n'en restoit plus que trois , dont l'un fut si fort transporté de cette jonction, qu'il en mourut d'un excès de joye. Enfin Diaz arriva à Lisbonne en Decembre de l'an 1487. feize mois & dix-sept jours après en être parti. Le Roi le reçut fort bien, mais ayant entendu dans sa Rélation le nom de Cap Tourmente,

il voulut qu'il se nommat le Cap de Bonne Efperance, pour servir d'heureux présage aux

fruits qu'on devoit tirer de cette découverre

Diego Can, qui avant l'expédition de Diaz avoit découvert depuis le Cap Sainte Catherine jusques au Fleuve Zaïre, où commence le Royaume de Congo, y avoit trouvé une nouvelle terre, une nouvelle Nation de Negres, dont les premiéres qu'on avoit déja découvertes n'entendoient point le langage. Quoique ce nouveau peuple dût être surpris à la premiere vûë des Portugais, il n'en parut cependant que médiocrement étonné, & loin de fuir comme avoient fait les autres, il se familiarisa au contraire si fort dès l'abord avec des hôtes qui lui venoient de si loin & d'une maniere si extraordinaire, qu'on eût dit que les uns & les autres s'étoient toûjours connus.

Ann.de J. C. 1490. Don Jean

Diego qui vit qu'il alloit perdre beaucoup de tems en cet endroit par le défaut de s'entendre, prit fur le champ parti d'en enlever quelques-uns pour les conduire en Portugal, & de laisser de son côté quelques ôtages, qui des deux parts pourroient apprendre la langue du pays; ce qui fut exécuté habillement : car s'étant assuré de quatre des principaux, il fit entendre aux autres, le tout par gestes & par fignes, ou le mieux qu'il put, qu'il n'avoit que des intentions utiles au pays; qu'il traiteroit bien ceux qu'il emmenoit & qu'il les rameneroit en quinze Lunes : Que pour gage de sa parole, il leur laissoit quelques uns de ses gens, qui apprendroient cependant leur langue, & se mettroient en état de leur rendre service.

Cette action violente, faite si brusquement, & qui étoit une vrai hostilité, réisse sit par une répece de prodige, & par un miracle de la Providence. Les Negres n'en surent point ofsensés ou se calmerent bien-tôt. Le Roi de ces peuples, qui en sut informé, ne s'en sormalisa pas non plus, & traita sort bien les Portugais que Diego Can avoit abandonnés si imprudemment à sa discretion & à son ressensite si imprudemment à sa discretion & à son ressensite si jargonner, sirent estimer au Roi notre Religion, & se sirent estimer aux son notre Religion, & se sirent estimer eux-mêmes. Cependant Diego étant arrivé en Portugal, le Roi le sit repartir presque sur le champ, avec les

mêmes Negres qu'il avoit conduits. Leurs Ann.de compatriotes les voyant sains & saufs, contens d'ailleurs du traitement qu'ils avoient reçû, Diego en eut un accès bien plus facile 11-Rot. dans cette Cour. Le Roi de Congo prit en particulier tant de confiance en lui, qu'il fe résolut de le renvoyer avec un de ceux-là mêmes qu'il avoit enlevés, à qui il associa deux jeunes gens des plus qualifiés en maniere d'Ambassade, pour prier le Roi de Portugal de les faire instruire & baptiser, & de les renvoyer ensuite avec des gens habiles, qui pusfent procurer le même bonheur à lui, & à tous fes fujets.

Les Ambassadeurs furent reçûs à Lisbonne avec beaucoup de distinction, & comme le Roi apprit en même tems que le Roi de Congo étoit un Prince bien plus puissant, & ses sujets un peuple bien plus spirituel, que ceux qu'on avoit trouvés jusques alors, Don Jean crut devoir aussi faire plus pour eux; & Ioriqu'ils furent instruits, ils furent baptisés avec beaucoup de pompe. Le Roi , la Reine, & quelques-uns des principaux Seigneurs & Dames du Palais les présenterent aux Fonds facrés, & les honorerent de leurs noms. Ensuite pour répondre à l'empressement du Roi de Congo, le Roi les ayant chargés de riches présents, les fit partir en toute diligence sur une Flote, dont il donna le Commandement

A N.H. de à Gonsalve de Sosa, qui étant mort en che-J. C. min, cut pour successeur dans le Comman-1490. dement Roderic de Sosa son Neveu, lequel II. Ros., l'avoit suivi en qualité de volontaire, & se montra digne du choix qu'on avoit fait de

> Dès que cette Flote parut à l'embouchure du Zaïre, l'Oncle du Roi, qui commandoit dans cette Province, vint au-devant de Sosa ; avec toutes les démonstrations de la joye la plus parfaite. C'étoit un vieillard vénérable, qui ne soupiroit qu'après le moment de recevoir le S. Baptême, & en qui la grace avoit operé déja de grands effets. Ce fut aussi la premiere chose qu'il demanda, & cela avec tant d'ardeur & de raisons si solides, que Sosa ne put s'empêcher de la lui accorder. Trois Religieux de l'Ordre de saint Dominique, qui étoient venus sur la Flotte, acheverent de l'instruire, & le baptiserent aussi solemnellement qu'ils purent, le jour de Pâques de l'année 1491. lui & un petit enfant qu'il avoit. Le respect qu'on eut pour le Roi, qui souhaitoit le Baptême avec autant d'ardeur, fit qu'on n'en baptisa pas davantage. Le fils aîné même du Commandant ne put obtenir cette grace. Son pere lui sit entendre que lui-même n'oseroit prendre la liberté de précéder son Souverain,

sans la crainte qu'il avoit d'exposer son salut

1491.

#### dans le nouveau Monde. Liv. I.

& le salut de cet enfant, à qui il procuroit le - même bonheur que l'enfant n'étoit pas en état de demander, à cause de la foiblesse de cet âge tendre, à qui il ne faut rien pour emporter II. Roi. un soufle de vie naissante. L'Oncle du Roi fut baptifé au nom de Don Manuel Duc de Béja, frere de la Reine, l'enfant eut le nom d'Antoine.

J.C.

Le Roi de Congo fut si content du procédé de son Oncle, que sur le champ il augmenta son appanage de trente lieuës de long en fuivant la Côte fur dix de profondeur. La grace des eaux salutaires du Baptême se sit sentir dans la personne de ce vénérable vieillard, qui depuis fut toûjours plein de l'esprit de Dieu, zélé pour toutes les affaires de la Religion, avide de la parole du Seigneur, qu'il ne pouvoit se lasser d'entendre, & qui eut un tel respect pour le Sacrement de nos Autels, & sur-tout en entendant la Messe, que quelques jeunes Seigneurs ayant fait du bruit pendant ce saint tems hors de la Chapelle de branchages qu'on avoit élevée pour la cérémonie de fon Baptême, & où l'on continuoit d'offrir tous les jours le saint Sacrifice, il les auroit fait mourir, croyant que ce respect avoit été violé, fi le Général Portugais & les Religieux n'eussent moderé cet excès de zele.

Sofa, qui n'ignoroit pas que le Roi de Congo comptoit tous les moments jusques à son Tome I,

AN N. de arrivée, ne tarda pas à se mettre en chemin J. G. pour la Capitale. Don Manuel lui fournit les 1491 Esclaves nécessaires, pour porter les hommes DOU JIAN & les bagages sur les terres de son Gouverne-II. Roi. N

ment, & l'accompagna lui-même jusques à la frontiere. Le Roi de son côté, envoya plusieurs fois sur la route, pour complimenter le Général, & faire honneur à sa marche jusques aux

approches de la Ville Royale.

L'entrée du Général & sa marche jusques au Palais du Roi furent magnifiques à la façon du pays, & la foule qui le suivoit étoit si nombreuse, qu'à peine se pouvoit il faire jour. Le Roi l'attendoit dans son Palais, affis sur une Chaise d'yvoire placée sur une estrade. Rien ne relevoit la Majesté de ce Prince. Il avoit sur la tête un petit bonnet de feüilles de palmier en façon de Mitre, & tissu affez proprement: Son corps étoit nud jusques à la ceinture, le reste étoit couvert d'une pagne de coton jusques aux pieds. Son bras gauche étoit orné d'un bracelet de laton, & une queuë de cheval, marque dissinctive de la Royauré, sui pendoit de dessis une épaule.

Sosaayant fait sa harangue, & exposé le sujet de los présents furent étalés. Le Roi les considera avec admiration, demandant raison de tout, & se faisant repeter plusieurs fois ce qui avoit été dit. Malgré la foule, le silence étoite grand, l'attention étoit vive; mais





Reception des Portugais a la Cour de Congo.



ce qu'il y avoit de plus remarquable, c'est Ann. de que les Negres imitoient & copioient fidellement les Portugais dans tous leurs gestes, révérences, génufléxions, inclinations & fignes IL Rois de Croix, comme s'ils en eussent bien compris

tout le mystere.

On ne sçauroit exprimer quelle étoit l'impatience du Roi pour recevoir le Baptême. La Cour & le peuple avoient le même empressement à l'imitation du Souverain. Il étoit cependant nécessaire d'éclairer & d'éprouver un peu ces Neophytes, Il falloit pouvoir s'en donner le tems , & les Missionnaires n'y suffifoient pas. Un événement imprévû décida l'affaire & hâta leur bonheur. Quelques Insulaires situés dans un Lac, qu'on prétend être dans le cœur de l'Afrique, & la source des principales Rivieres qui l'arrosent, avoient sécoiié nouvellement le joug du Roi de Congo, & faisoient des courses sur ses Provinces. Ils étoient rédoutables, car on assure qu'ils pouvoient mettre sur pied jusques à trente mille combattans. Le Roi se voyoit forcé d'aller en personne, pour s'opposer au progrès de ces rebelles. Les risques de la guerre furent un motif plus que suffisant pour mettre tous les guerriers au nombre des Soldats de Jesus-Christ.

On commença par dreffer une grande Croix, qui fut plantée le troisiéme de Mai avec beau-

J.C. 1491. DON JEAN

AN N. de coup de folemnité. On n'en fit pas moins pour le Baptême de tant d'illustres Néophytes. On donna au Roi de Congo, à la Reine sa principale épouse & au Prince heritier, les noms de Jean, d'Eleonor, & d'Alphonse, qui étoient ceux du Roi, de la Reine, & du Prince de Portugal. On baptisa ensuite tant d'autres personnes de tout rang & de toutes conditions, que les bras des Millionnaires devoient en être fatigués.

> Avant que de se mettre en campagne, Sosa mit entre les mains du Roi de Congo un Etendart précieux , que le Pape Innocent VIII. avoit envoyé au Roi de Portugal, & lui donna la Croix pour le rendre participant lui & les siens des mérites de la Croisade qui avoit été publiée contre les Infidelles. Le Roi de Congo partit plein de confiance dans ce signe falutaire. Ses esperances ne furent pas vaines, il revint victorieux de ses ennemis, & persuadé de l'obligation qu'il en avoit à Dieu, & au figne adorable de notre Redemption.

Les premiers mouvements d'une trop grande ferveur sont suivis pour l'ordinaire d'un prompt repentir, & ne servent qu'à précipiter dans l'excès d'un relâchement tout opposé. Cette nouvelle Chrétienneté formée un peu trop à la hâte l'éprouva d'abord. A la verité les Mysteres de notre Religion avoient fait peu de peine à l'esprit de ces Néophytes, peu accou-

tumés, & peu propres à disputer sur ces ma- Ann. de tiéres. Les princips de notre Morale, leur avoient paru fort justes, & fondés sur ceux de la Tailon. Mais comme la vie du Chrétien Don Ji. Roi. est une guerre continuelle qu'il faut faire à foi-même, ces hommes vicieux dès le berceau, sentirent la difficulté qu'il y avoit à contrarier toûjours des passions slatteuses, & à se gêner, pour se conformer à des maximes qui contredisoient tous les plaisirs. L'esprit de superstition ne s'étoit pas éteint dans les cendres de leurs Fetiches , & de leurs Moquisies , qu'ils avoient brûlées folemnéllement, en faisant profession du Christianisme. Le feu de l'avarice, de la luxure, de l'intempérance, & des autres passions avoit pris un nouveau dégré de chaleur par la resistance de peu de jours qu'on avoit faite à ces mêmes passions. Le Roi lui-même, qui avoit vieilli dans ses habitudes, trouvoit plus d'obstacle que les autres à soûtenir le nouveau personnage qu'il lui falloit faire ; desorte qu'en peu de tems , il se forma une conjuration contre la Religion naissante, composée des Infidelles qui restoient encore, & à la tête desquels étoit un des fils du Roi, qui avoit refusé de se faire baptiser, & de ces Chrétiens lâches, qui étoient les premiers à blâmer leur legereté. Ceux-ci animés par les Prêtres ou Devins du pays, & soutenus par les femmes & concubines que le ChriA N N de stianisme avoit obligé de répudier, mirent la J. C. Religion dans un tel risque, qu'elle pensa être 1491.
DON JIAN (C. 1888) DON JIAN (C. 1888) EN PORTUGAIS (P. 1888) Avoit laissées pour retourner en Europe, en si grand péril de leur vie, qu'ils n'attendoient que le moment de se

la voir arracher.

Dieu qui avoit pitié de ce peuple, opposa à ce torrent une digue qui l'arrêta. Ce fut Don Alphonse le fils aîné du Roi. Ce Prince, seul fervent & vrai héros Chrétien, étoit alors dans son appanage, où il faisoit l'emploi d'Apôtre, en même-tems qu'il étoit comme un mur impénétrable aux ennemis de l'Etat. Ayant appris le danger que couroit la Religion, il agit si efficacement auprès de son pere, qu'il suspendit en lui les impressions qu'avoit faites sa lâcheté. Mais Alphonse pensa être la victime de son zele. L'orage fondit tout sur sa tête. Les efforts des ennemis de la Religion se réunirent sur lui seul. On le noircit dans l'esprit du Roi par les calomnies les plus atroces & les plus extravagantes. » Le Baptême, disoit-on, » en avoit fait un puissant enchanteur, qui, » corrompu par les mœurs étrangeres, haïf-» soit sa patrie, le Roi même qui lui avoit don-» né le jour, transportoit les montagnes, sé-» choit les rivieres, gâtoit les fruits, troubloit " la raison, & ce qu'il y avoit de plus odieux, " fouilloit la couche nuptiale, par le fol amour

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. I.

» que ses sortileges avoit inspiré aux épouses de Ann. de " son pere. Le Roi aimoit Don Alphonse, mais son esprit affoibli par l'âge le fit donner dansces révéries. Peut-être aussi qu'ayant 11. Roi. fait semblant d'y donner pour ceder au tems, il entra en indignation contre ce fils cheri, le priva de ses Charges, de ses honneurs, & de fes revenus.

Don Alphonse étoit perdu sans l'habileté de la Reine Eleonor sa mere. Cette Princesse sage laissa couler le tems jusques à ce que cette grande émotion des esprits fut un peu calmée. Alors elle mit en jeu les Seigneurs de la Cour les plus respectables par leur âge & par leur prudence, qui ayant persuadé adroitement au Roi le tort qu'il se faisoit à lui-même par le triste état où il avoit reduit un fils qui avoit tant de fois affermi sa Couronne par sa valeur, le mirent dans la défiance & dans le gout d'approfondir, si dans le fond ce Prince n'avoit pas été calomnié. En effet le Roi rentrant en lui-même, & usant d une profonde dislimulation, fit des recherches secrettes; & ayant découvert l'innocence de son fils, il le rétablit dans tous ses premiers honneurs, & fit périr ses principaux accusateurs par le dernier supplice.

Cette levérité quoique juste, ne sit qu'irriter davantage la cabale qui avoit juré la perte de Don Alphonse, & s'étoit liguée pour met-

frere, l'ennemi capital des Chrétiens & des Portugais. Mais la crainte qu'elle inspira l'ayant renduë moins hardie, elle n'en devint que plus dangereuse, & le Roi en fut encore la dupe. Il se contenta pourtant de faire avertir fon fils de moderer fon zele, & de prevenir par un peu de politique les malheurs qu'il pouvoit attirer sur lui & sur toute sa maison. Alphonse ne changeant pas pour cela de conduite, le Roi lui ordonna de se rendre à la Cour. Mais le Prince instruit secrettement par sa mere, différant d'obéir sous divers prétextes, éluda toûjours jusques à la mort de son pere, qu'il voyoit bien ne pouvoir pas être éloignée, & qu'il apprit en effet bientôt après.

Alors prenant sa résolution en homme de tête & de cœur, il marche à grandes journées. vers la Capitale, y entre dans l'obscurité de la nuit, assemble le peuple dès la pointe du jour, harangue fortement & avec tant de succès pour soutenir ses droits, qu'il ramene tous les esprits, & est reconnu généralement pour l'héritier legitime du Trône. Pansa Aquitimo, qui étoit campé hors de la Ville, fut étourdi de ce coup conduit avec tant de secret & de prudence. Mais ne voulant pas donner à son frere le tems de se reconnoître, il marche sur le champ vers la Ville, ayant divisé sa petite armée en deux corps. Alphonse qui se confioit

plus

plus en Dieu, que sur le nombre & la qua- Annde lité des hommes qu'il avoit auprès de lui, rassemble à la hâte se peu de combattans qu'il trouva à sa main, & les ayant animés au com- II. Rol. bat, fait ouvrir les portes de la Ville, & invoquant tout haut Jesus-Christ , & saint Jacques à la façon d'Espagne, se jette comme un Lion sur le premier corps des ennemis, qui aussi-tôt renversés qu'attaqués, se culbuterent fur le fecond corps, où ils porterent un tel désordre, que les uns ni les autres ne purent se remettre, desorte que la victoire ne tarda pas un moment à se décider pour le bon par-

Le malheur d'Aquitimo voulut que dans sa fuite il allat tomber dans une trappe faite pour prendre les bêtes feroces, il y fut pris & trouvé en cet état griévement blessé. Alphonse vouloit le sauver, mais cet homme seroce aima mieux perdre corps & ame, que de recourir à la clémence de son frere, & ouvrir les yeux à la verité. Le Général de ses troupes plus sage, ayant demandé à mourir Chrétien & à recevoir le Baptême, obtint la vie à des conditions qui lui parurent bien douces.

ti, en faveur duquel le Ciel parut avoir com-

Cette victoire affermit Alphonse sur le Trône pour le reste de ses jours. Il regna cinquante ans, pendant lesquels il se montra toûjours si reconnoissant envers Dieu, & si affe-

Tome I.

battu.

J. C. 1497. Don Jean II. Rol

ectioné envers les Portugais fes alliés, qu'on peut le regarder avec justice, comme l'Apôtre de fes Etats, qui lui furent redevables de la "Religion, Jaquelle cependant par la suite des tems y est entierement ou presque entierement tombée, & qu'il sut rosijours un des amis des

plus solides que le Portugal ait eus.

Tandis que le Roi Don Jean se donnoit tant de solicitudes, qu'il faisoit tant de dépenses pour faire de nouvelles découvertes, &
fur-tout pour arriver jusques aux Indes, qui
étoient ce qu'il avoit de plus à cœur, il reçût
une des mortifications les plus sensibles, &
crut se voir enlever dans le moment par des
Etrangers, une proye qu'il croyoit tenir entre se mains. La peine qu'il eut, su d'autant
plus vive, qu'il croyoit devoir s'imputer à luimême, que c'étoit uniquement par sa faute.

Christophe Colomb Génois de nation, austrant navigé long-tems dans le Levant, voulut aller tenter fortune sur la mer Atlantique, pour donner dans le goût qui regnoit alors. On prétend qu'il alla s'établir à Madere, où ayant recueilli chés lui les débris d'un naufrage d'un Vaisseau François, il eut par le Pilote la connoissance de l'Amerique; connoissance dont il n'eut garde de découvrir la source, & dônt il pouvoit se promettre le secret, le Pilote & tous ceux qui avoient échappé au naufrage étant morts de la misere & des fait

1402.

Quoiqu'il en soit, Colomb passa en Portugal, & vint se présenter au Roi avec de magnifiques promesses de le mettre en possession il. Rot. d'un nouveau Monde à l'Ouest aux extrémités de l'Ocean. Don Jean qui crut apperçevoir peu de solidité dans cet homme, le regarda comme un visionnaire & en fit peu d'état. Toutes les autres Puissances maritimes de l'Europe en firent autant. Enfin après sept ans de rébuts & de peines souffertes, Colomb obtint par le moyen de l'Archevêque de Tolede, que la Reine Isabelle lui fit armer trois Caravelles, avec lesquelles, après avoir soutenu en grand homme bien des contradictions de la part de son équipage, il découvrit enfin les Isles Antiles, toucha à plusieurs, & après avoir laissé une partie de son monde dans une espece de Fort de l'Isle Espagnole, il repassa en Europe, conduisant avec lui dix ou douze naturels du pays, portant de l'or & autres fruits ou denrées, qui pussent servinede montre, & donner idée de ces Contrées & de les découvertes.

Dès qu'il fut entré dans le Tage & eut mouillé au port de Lisbonne, le Roi qui eut avis de son arrivée, fut bien aise de l'entretenir. Colomb étoit si fier du succès de son voyage, il en parloit avec tant d'emphase & d'éxageration, entre-mêlant à ce qu'il disoit Ann. de J. C. 1497. Don Jean II. Ros. des reproches qu'il fit au Roi sur le peu de consiance qu'il avoir eu en lui, & sur la perte qu'il s'étoit causée par-là à lui-même, qu'il parut n'être venu dans ses ports, que pour lui faire insulte. Cette hardiesse peu respectueuse pensa lui coûter la vie. Des gens de la Courindignés eurent la pensée de l'assassine, on en fit même la proposition au Roi, qui la rejetta avec horreur, & assection au Roi, qui la rejetta avec horreur, de affecha même de gracieu-fer Colomb & les Insulaires qu'il avoit amenés avec lui. Il fit habiller ceux-ci d'écarlate, & leur sit beaucoup d'amitiés & de largesses.

Cependant ce Prince étoit veritablement piqué de la vanité de Colomb' & de ses discours peu mesurés; mais ce qui le touchoit davantage, c'étoit la vûc de ses Insulaires mêmes, qui étoient tous gens bienfairs, & avoient toute une autre grace que les Negres d'Afrique. Comme néanmoins il jugea à leur air que ce pouvoient être des Indiens des grandes Indes, ou des pays qui pouvoient lui appartenir, il emit en devoir sur le champ de faire un puissant armement pour s'assure de ces pays-là.

Quoique le Roi Ferdinand ne sit pas encore grand sonds sur cette découverte de Colomb, néanmoins comme c'étoit un Prince très-politique & très-attentis à ses droits, il n'eut pas plûtôt appris la nouvelle de cet armement du Roi de Portugal, qu'il lui en sit porter se plaintes par ses Ambassadeurs, comme d'une hostites par ses Ambassadeurs, comme d'une hosti-

lité & d'une contravention aux Traités faits Ann. de entre les deux Couronnes. Sur ces plaintes, Don Jean suspendit ses préparatifs, & consentit à faire discuter ses droits à l'amiable. Il y II. Roi. eut en differens tems des Plenipotentiaires nommés de part & d'autre. Ferdinand envoya même des Ambassadeurs exprès en Portugal fur ce sujet. Mais comme ce Prince dissimulé ne vouloit rien conclure avant que de voir si la chose en valoit la peine, ses Ambassadeurs ne faisoient que traîner la chose en longueur, fans en venir à aucune décifion. Cela fit dire assés plaisamment au Roi Jean que cette Ambassade n'avoit ni pieds ni tête, faisant allusion à la qualité de ces deux Ambassadeurs, dont l'un étoit boiteux, & l'autre passoit pour être un peu éventé. Ils étoient cependant sur cette affaire bien sages l'un & l'autre. Enfin ces deux Monarques s'étant remis à la décision du Pape Alexandre VI. qui étoit alors sur la Chaire de saint Pierre, sa Bullar. Meg Sainteté partagea le nouveau Monde entre 466. Spond ces deux Puissances, qui n'y avoient encore 1499-1410. rien ou presque rien , par une ligne imaginaire tirée Nord & Sud à cent lieues à l'Ouest des Isles du Cap Verd & des Açores.

Don Jean eut toûjours un violent regret, d'avoir rebuté Colomb, & de ne l'avoir pas écouté. Mais on peut dire que ce fut un effet de cette Providence, qui tient le cœur des J. C.

ses vûës. Le Portugal étoit trop petit pour tout embrasser. Le nouveau champ qui s'ouvroit d'un autre côté étoit si vaste, qu'il pouvoit occuper plufieurs Puissances, & lasser l'ambition la plus démésurée. Si celle de Don Jean avoit eu des bornes plus resserrées, il avoit assez lieu d'être content. Le nom Portugais remplissoit toute l'Europe, il avoit esfacé la gloire que les Phéniciens, les Carthaginois, les Grecs & les Romains s'étoient acquile dans l'art de naviger : toute la Côte Occidentale de l'Afrique avoit ouvert ses ports à ses Vaisseaux: il avoit assuré leur commerce par les Forteresses qu'il y avoit bâties, & par les alliances qu'il y avoit faites : les Rois de Bénin, de Tombut, de Madingue, de Congo avoient recherché son amitié par leurs Ambassadeurs : il avoit interpose son autorité pour pacifier leurs querelles, ayant assés de credit pour faire tomber les armes des mains aux vainqueurs mêmes. Mais comme les Indes furent toujours fon grand objet, qu'il y penfoit sans cesse, jusques à perdre le sommeil & le repos, il n'eut pas sur ce point la satisfaction qu'il s'étoit promise, & la mort qui l'enleva à la veille des grands événements qu'il attendoit, fit connoître qu'il n'avoit sémé, qu'afin qu'un autre plus heureux que lui recüeillît la moisson.

Fin du Livre Premier,



# HISTOIRE

DES DECOUVERTES

CONQUESTES DES PORTUGAIS

Dans le Nouveau Monde,

## LIVRE SECOND

On Manuel Duc de Béja étoit cet homme heureux, que la fortune, ou pour mieux parler, la Providence avoit destiné pour le mettre dans la moisson d'autrui. La mort de Don Alphonse, Prince héritier de Portugal, & fils de Don Jean second, qu'une chute de cheval précipita au tombeau à la fleur de son âge, ouvrit à Manuel le chemin au Trône, où il étoit appellé par le droit de sa naissance & par le testament du feu Roi. Il étoit fils de ce Don Fernand, frere d'Alphonse V. que l'Infant Don Henri avoit adopté & tendrement aimé, desorte qu'il semble que Dieu voulut recompenser les mérites de ce vertueux

de

A n n. de J. C. 1497. Don Emmanuzi Roi.

Prince, en faifant tomber sur une tête qui lui étoit chere l'abondance des biens dont il lui avoit frayé tous les sentiers. Ce sut même comme par une espece de pressentient de la grandeur surure de Don Manuel, que Don Jean qui le regardoit comme l'héritier préfomptif de sa Couronne, l'obligea d'ajouter à l'Ecu de ses armes une Sphere ou une Mappe-Monde pour embléme, comme sil eut prévû dès-lors, que ce jeune Prince devoit un jour avoir des Etats dans tous les pays que le Soleil éclaire.

Manuel étoit à Alcaçer-du-Sel avec la Reine sa Sœur, lorsqu'il apprit la mort du Roi & sa disposition testamentaire, & s'abord il y sur proclamé & reconnu pour legitime Souverain par tous les Ordres de l'Etat. Il étoit alors dans sa vingt-unième année, doüé de toutes les qualités qui font les grands Rois, & superieur même à sa fa fortune. L'avantage de la Monarchie, que Dieu venoit de lui metre entre les mains, emportant tous ses premiers soins, il tint conseils sur conseils, pour regler plusieurs points qui avoient besoin de rétorme, & pour tracer un plan général du Gouvernement.

Les affaires du nouveau Monde furent débattuës dans ces confeils avec chaleur. Il y eut rois fentimens qui eurent chacun leurs Partisans. Les plus vifs étoient pour la négative, & vouloient absolument abandonner une entreprise qu'ils regardoient comme la ruine infaillible de l'Etat. Ils ajoutoient aux raisons qu'on avoit apportées dans les commence- DON EMMAments, pour combatre les projets de l'Infant NUEL ROL, Don Henri, l'éloignement extrême des Indes,

& des pays inconnus du Prêtre-Jean: Le danger qu'il y avoit de foulever toutes les Puisfances Mahomeranes, l'impossibilité de fournir à tant de dépenses, & de résister à de si puissans ennemis. Les seconds plus moderés. vouloient qu'on se bornât aux découvertes faites jusques alors, & qu'on s'y portât même un peu plus sobrement, que par le passé. Les troisiémes enfin, plus zélés pour la gloire de la Nation, vouloient qu'on passat outre, jugeant que les faveurs que Dieu leur avoit déja faites dans le succès de ces découvertes, devoient leur tenir lieu d'un garand fûr de sa volonté pour les continuer. Ce fut à ce dernier fentiment que le Roi s'attacha comme plus conforme à son inclination, à la noblesse de ses sentiments, & à la réconnoissance qu'il devoit à la mémoire du feu Roi son prédécesseur , à celle de son Pere Don Fernand&de l'InfantDonHenrisongrand oncle.

Il ne se fut pas plûtôt déterminé qu'il sit armer trois Vaisseaux d'un gabarit plus fort que l'ordinaire, afin qu'ils fussent en état de soutenir les grosses mers du Cap de Bonne-Esperance, & il y ajouta une Pinque uniquement,

Tome I.

Ann. de J. C. 1497. Don Emmamuil Roi.

pour porter le supplément des vivres & des provisions. Il nomma ensuite pour les commander Vasco de Gama, homme de qualité, de cœur, & de main, que le seu Roi avoit déja destiné à cette expédition. Il lui donna pour seconds Paul de Gama-son Frere, & Nicolas Coello. Pour la Pinque, ce sut un homme de sa maison que Vasqués choisit pour en être le Patron.

Dès que les Vaisseaux furent en état, Don Manuel confiderant l'importance du sujet, voulut donner ses ordres au Général de cette petite Flotte avec quelque solemnité. L'ayant donc fait venir au milieu d'une Cour nombreuse à Estremos, lui, ses deux autres Capitaines, & ses principaux Officiers, il leur fit un discours étudié, où ayant relevé la confiance qu'il avoit dans leur fidelité & leur courage, ils les exhorta très-fortement à soutenir l'idée qu'il avoit conçûe d'eux, & dont il leur donnoit un témoignage authentique dans le choix konorable qu'il avoit fait de leurs personnes. Les animant ensuite par les promesses les plus magnifiques, & l'espoir des plus grandes récompenses, il leur recommanda très expressément l'obéissance & la subordination qu'ils devoient à leur Général, qui leur répresentoit sa propre personne, & à celui-ci la sagesse, la moderation & la fermeté qu'exigeoit de lui selon les occurrences le

poste dont il Ihonoroit. Après ce discours il donna à Vasqués ses lettres de créance pour les Rois des Indes , l'itineraire de Pierre de Covillan', & diverses autres instructions. Pour DONE MNA-NUEL ROIL terminer la cérémonie, un Sécrétaire d'Etat, qui, pendant tout le discours, avoit tenu un étendart déployé, où l'on voyoit peint le signe adorable de notre Redemption, le mit

entre les mains de Vasqués, qui s'étant mis à génoux prêta serment au Roi en son nom, & au nom de tous les fiens. Ensuite dequoi emportant avec soi l'étendart, il partit avec tout son monde pour Lisbonne, où devoit se

faire l'embarquement.

ll y avoit alors à une lieuë de cette Capitale une petite Chapelle ou Hermitage, que l'Infant Don Henri avoit fait bâtir sur le bord de la mer fous les auspices de la sainte Vierge , pour animer la dévotion des Matelots , & attirer sur eux la protection de la Mere de Dieu. Vasqués voulut y aller la veille de son départ avec tous ses gens, pour y passer la nuit en prieres, se disposer au voyage par les Sacrements, & mériter les bénédictions du Ciel par ces actes de Religion. Après y avoir satisfait à leur pieté, ils en revinrent en ordre de procession de la même maniere qu'ils y étoient allés, chacun tenant un cierge à la main, chantant des Hymnes & des Pseaumes, accompagnés d'un grand nombre de Prêtres & de ReA n n. de J. C. 1497. ligieux, & suivis d'une foule prodigieuse de monde, que la nouveauté du spectacle avoit attiré de toutes parts.

Don EMMA attire de toutes

Diaz & fes Compagnons avoient donné une idée fi terrible des mers du Cap de Bonne.Ef. perance, qu'on n'en attendoir autre chofe que des naufrages, & qu'on regardoit tous ces pauvres malheureux definés à en tenter le paffage, comme autant de victimes conduites à une mort presque inévitable; de maniere que dans cette perfussion on s'imaginoit en les accompagnant affister à leur convoi funebre. Tout le monde fondoit en larmes en voyant une jeunesse si belle & si nombreuse, laisser parens, amis & biens, pour courir à un trépas assurés.

Nos nouveaux Argonautes, attendris euxmêmes par-tout ce que cet appareil avoit de touchant, se virent ainsi conduits jusques au port. Là s'étant mis à génoux, ils reçurent de nouveau l'Ablolution générale, comme pour mourir. Ils s'embarquerent ensuite au milieu des cris & des lamentations de tout ce peuple, qui ne pouvoit se lasser de tout ce peuple, qui ne pouvoit se lasser de la saccompagner du cœur & des yeux, & qu'onne pût arracher du rivage qu'après qu'ayant mis à la voile par un vent favorable, il les eût entierement perdus de viê.

Vasqués partit au commencement de Juillet

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 77

de l'an 1497. Il cingla en pleine mer droit Ann. de aux Canaries, d'où continuant sa route sans s'arrêter jusques aux Isles du Cap Verd : il Don Enmamouilla le 130, jour à celle desaint Jacques où NUEL ROI. il fit aiguade, & prit quelques rafraîchissements. S'étant remis en mer il fut près de quatre mois à lutter contre les vents, & forcé à chercher la terre, il prit port dans une grande anse, qu'on appella depuis la Baye de sainte Helene. Il y trouva un peuple barbare & miserable, mais d'une grande bonté & franchife : un soldat nommé Fernand Velloto obtint du Général la permission d'aller seul jusques aux habitations. Il y fut reçû avec une grande humanité; mais saiss tout à coup d'une terreur panique, dont il ne pût jamais rendre raison, il se mit à fuir vers les Vaisseaux de toute sa force. Ce pauvre peuple, qui ignoroit la cause de cette course précipitée, le suivit pour le rassurer : Cela même redoublant la crainte du soldat donnoit des aîles à sa lâcheté pour mieux fuir. L'équipage; qui faisoit de l'eau, le voyant venir si esfaré & poursuivi, foupconnant quelque trahifon, courut aux armes. Les Negres attaqués se mettent en détense, font pleuvoir une grêle de cailloux & de fléches, dont une blessa le Général au pied. Le combat eût été plus funeste sans la prudence de Gama, qui ayant fait donner le fignal de la retraite, fit rembarquer son monde, &

## 78 , CONQUESTES DES PORTUGAIS

Ann. de fe mit à la voile, s'estimant heureux d'en être J.C. quitte à si bon marché, après avoir beaucoup risqué par l'étourderie d'un seul homme.

DONEMMA-

Comme on ne sçavoit pas encore bien qu'il y avoit des vents reglés en certains parages, qui rendent la navigation aisée en quelques saisons,& très-périlleuse, où même presqueimpossible en d'autres, il se trouva malheureusement que Valqués étoit parti dans la faison la plus contraire de l'année ; desorte que lorsqu'il fut arrivé au Cap de Bonne - Esperance, il n'y trouva que des orages & des tempêtes si affreuses, que son équipage rébuté des fatigues d'une navigation de près de cinq mois, lassé de la mauvaise nourriture, & plus épouventé encore des fantômes qu'il se formoit sur les dangers de ce Cap redoutable, se mutina plusieurs fois, dit-on, contre lui, & lui eût fait courir risque de la vie, s'il n'eût trouvé une ressource dans sa fermeté & dans sa constance. Car, ayant fait mettre les Chefs de la sédition aux fers, & parmi eux les maîtres & les pilotes, il prit lui-même le timon en main; & pendant plusieurs jours que dura la tempête, ne faifant que louvoyer & courir la bordée, il se roidit tellement contre tous les obstacles & contre tous les périls, plus grands encore de la part de ses gens mutinés, que du côté des vents & des flots, qu'il doubla enfin ce fameux Cap en cinq jours de tems du

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 79

20. Novembre jusques aux 25. Trouvant en- Ann. de fuite des vents plus mous il eut la consolation J.C. de voir les esprits se calmer avec la tempête, DONEMMA & alla prendre terre près de soixante lieues NUEL ROL au dessus du Cap en tirant vers l'Est dans une Baye qu'on appella depuis l'Aiguade de saint Blaife.

Il s'y refit un peu des fatigues qu'il avoit fouffertes & trouva d'abord dans les Cafres de cette côte assez de facilité pour lui laisser faire de nouvelles provisions dont il traita avec eux pour quelques sonnailles, de la Rassade, & d'autres merceries de vil prix:mais s'étant élevé entre-eux & les siens quelques difficultés pour la traite, il jugea à propos d'aller plus loin dans un petit port, où ayant reparti sur tous les Yaisseaux les vivres qui restoient sur la Pinque, il la brûla selon les ordres qu'il en avoit. Il partit de-là le jour de la Conception, mais en fortant il fut accueilli d'une autre tempête qui mit sa patience à l'épreuve durant plusieurs jours. Elle cessa néanmoins sans qu'il lui arrivât aucun accident, & il fe trouva fur une Côte qu'il nomma de la Nativité, parce qu'il la découvrit le jour de Noël. C'étoit l'usage reçû en ces tems-là, de donner communément aux terres nouvellement découvertes, des noms pris du mystere du jour ou du Saint dont on celebroit la Fête. Par la même raison, il donna le nom de Fleuve des Rois à une grande riviere où il entra le jour de l'Epiphanie de l'année fuivante. Les Cafres d'une peuplade

de cette Côte en userent si bien avec lui, & il y fit son commerce avec tant de tranquillité, qu'il lui donna le nom d'Aiguade de la Bonne Paix. S'étant rémis à la voile pour continuer fa route, il passa de nuit un Cap qu'il nomma des Courants, à cause des courants, qui y portant à terre avec violence, l'engolphoient dans une grande Baye, d'où il apprehenda de ne pouvoir pas se relever. Cela fut cause qu'ayant pris le large, il passa s'en appercevoir toute la Côte de Sofala si celebre par fes mines d'or, & que quelques Sçavants ont cru avec assez de probabilité être l'Ophir, où Salomon envoyoit ses Flotes, & où il puisa toutes ces richesses, qui rendirent son Regne si florissant.

Jusques-là nos Avanturiers étoient presque à demi désesperés. Ils ne trouvoient par-tout fur leur route, que des peuples miserables, dont ils n'entendoient point le langage, avec qui il falloit toûjours être fur le qui-vive, & dont ils pouvoient à peine tirer quelques vivres pour prolonger leurs jours, fans entrevoir aucune lueur d'une meilleure fortune. Le Ciel commença à les favorifer dans cette terrible situation d'esprit ; car étant entrés dans un Fleuve à la fuite de quelques Almadies, canots ou petits batteaux, qui avoient des voi-

les de feuilles de palmier, ils conçurent quel- A'n n. de ques esperances sur des changements qui leur parurent de bonne augure, & qui firent donner à ce Fleuve le nom de Fleuve des Bons HUEL ROL. Signaux. A la verité les peuples en étoient noirs comme les précédens, mais il se trouvoit parmi eux quelque mêlange d'olivâtres, qui indiquoit le voisinage des blancs ; d'ailleurs, ils étoient plus policés & mieux vêtus. Quelques-uns portoient des pagnes de coton & de toile peinte, des bonnets de foye ou d'étoffe entremêlés d'or & d'argent. Il s'en trouva même qui entendant quelques mots Arabes, purent raisonner avec Fernand Martinez, qui en sçavoit assez & servoit d'interpréte au Général. Mais ce qui acheva de les consoler, c'est qu'on leur fit entendre, tant bien que mal, qu'en remontant plus haut ils trouveroient des blancs comme eux , & des Vaifscaux à peu près semblables aux leurs, qui courroient ces mers pour y faire le commerce.

On peut concevoir quelle fut la joye de Vasqués, à des signes si heureux. Animé donc par des esperances mieux fondées que par le passé, il planta un nouveau poteau sur le rivage, à qui il donna le nom de S. Raphaël, & prit la resolution de faire radouber ses Vaisseaux qui en avoient grand besoin. Il y fut aidé par les naturels du pays, qui lui don-Tome I.

AN M. de netent amiablement tous les secours qu'ils

1.C.

1.98.

de Vasqués futtroublée par un nouveau genre

BONT EMATA

de maladie peu connuë jusques alors : c'étoit le

seorbut qui fit de grands ravages parmi son

monde. Ils le regarderent comme une sorte

d'érysspéle, qui leur gonslant les gencives &

les pourrissant, leur faisoit tomber toutes les

dents, & leur causoit d'autres symptômes trèsfacheux. Ils en connurent la veritable cause,

en l'attribuant aux viandes salées, & à l'aignossientent, mais le grand nombre en réchappa.

Ce ne fut pas le feul accident qui sui arriva. Il pensa périr lui-même dans son esquif, & peu s'en fallut qu'il ne perdît son Vaisseau sur des battures. Mais ayant échappé heureusement à l'un & à l'autre danger, il arriva cinq jours après à l'Isle de Mosambique, & alla moüiller une lieuë au-dessus à quelques sses, où il planta un nouveau poreau, & à qui il

donna le nom de saint George.

Le Mosambique est une petite Isle peu éloignée du continent de la Côte Orientale de l'Afrique à 14. dégrez & demi de latitude australe. Elle n'étoit d'aucune consideration sous la domination des naturels du pays, qui sont des Cafres idolâtres du Royaume de Quiloa. Mais les Maures sectateurs de Mahomet s'étant répandus sur ces Côtes en avoient sait .dans le nouveau Monde. Liv. II.

une échelle pour le commerce de Sofala & ANN. de des Indes, à cause de la bonté & de la sûreté de son port. Il n'y avoit gueres dans l'Isle que des Maures logés affez miserablement dans DonEmmade pauvres cabanes de terre couvertes de paille, enforte qu'on n'y voyoit d'ouvrage de maçonnerie que la Mosquée & la maison du Cheq, qu'Ibrahim Roi de Quiola y entretenoit, pour percevoir ses droits & y commander en son nom. Quand les Portugais s'en furent rendus les maîtres, ils en firent l'entrepôt de leur Flotes pour les voyages des Indes. Le Mosambique devint alors un port des plus célebres, mais comme l'air en est très-mal sain, cette terre qui devore ses habitans, devint le lieu de la fépulture d'une infinité de malheureux, qui n'avoient resisté aux plus rudes travaux de ces pénibles voyages, que pour y terminer les restes d'une vie épuisée de fatigues.

Dès que Vasqués parut, il vit venir à lui sept petites Almadies ou chaloupes pleines de monde & de joueurs d'instrumens à la suite d'un Officier du Cheq, qui, d'aussi loin qu'il put être entendu, fit le salut en Arabe, & demanda d'où venoient les Vaisseaux, &où ils alloient. Mais il ne fut pas plutôt assuré & par le pavillon & par la réponse qui lui fut faite, que les Vaisseaux étoient de Portugal, & cherchoient une nouvelle route pour aller aux Indes, qu'ennemi juré des Chrétiens par Reli-

gion, & des Portugais par naissance, étant né lujet des Rois de Fez & de Maroc, il forma le dessein de les perdre. Néanmoins comme l'execution n'en étoit pas possible à force ouverte ; il crut devoir dissimuler de son mieux: cependant il ne pût le faire si bien, que Vasqués, qui l'observoit avec grande attention, ne jugeat à son air déconcerté de la perverfité de ses intentions. Mais comme il convenoit à Vasqués même de couvrir ses soupçons, tout se passa de part & d'autre en politesses. Les démonstrations de joye ne furent point épargnées. Le respect dû à l'Alcoran n'empêcha point les Maures de boire largement le vin que Vasqués fit servir. On se fit mutuellement des présents à diverses fois ; enfin il fut convenu qu'on fourniroit aux Portugais pour leur argent des vivres , & qu'on leur donneroit deux Pilotes pour le prix dont ils conviendroient avec eux. Mais la haine de ces Infidelles ne pouvant se cacher long tems, on s'apperçut bien-tôt à plusieurs traits de leur trahison & de leur mauvaise volonté. Les Pilotes s'évaderent à la nage ; on fit cacher quelques Abyssins, avec qui Gama avoit déja entamé quelques entretiens pour s'instruire des Etats de leur maître ; enfin on en vint aux hostilités, & quelques Almadies attaquerent les chaloupes Portugaises qui faisoient de l'eau.

#### dans le nouveau Monde. Liv. II.

Le Général en ayant porté ses plaintes, & Ann.de en demandant justice, on lui répondit avec assez de hauteur. Le pourparler finit même par quelques insultes, qui furent suivies d'une grêle de flêches. Alors Gama irrité, fit faire quelques décharges de fon canon, qui allerent tuer quatre personnes, & en particulier, l'un des Pilotes fugitifs, jusques aux côtez du Cheq. Le fracas de ces tonnerres meurtriers, peu connus jusqu'alors, ou peu usités dans ces contrées, jetta une consternation si subite, qu'en un instant tous les Maures abandonnerent l'Isle pour se sauver dans le Continent. Le Cheq épouvanté, devenu plus docile, accorda à Vasqués tout ce qu'il voulut. Vasqués se contentant d'un Pilote, mit sur le champ à la voile & passa outre.

La peur n'avoit point corrigé la mauvaise volonté de celui-ci, & foit qu'il fût d'intelligence avec le Cheq, foit que de lui même il fût assez porté à faire un mauvais coup, il se flatta de pouvoir faire perdre les vaisseaux, réfolu de périr lui-même, ou esperant de se sauver à la nage. Il étoit veillé d'assez près, & il s'en appercevoit; néanmoins il ne tarda pas à se manifester, ayant engagé les vaisscaux dans quelques Islets qu'il disoit être un Cap, ou une pointe adhérente au Continent. Il lui en coûta cher; car Vasqués, qui connut pat là sa méchanceté, lui fit donner la corde fi rudement,

A N N . do que le souvenir en resta toujours depuis en ce J. C. lieu, qu'on appella les Islets du fustigé.

Cette correction faite à propos, ayant tiré de lui un repentir apparent, il promit qu'il conduiroit la flote à Quiloa, Ville opulente, fameule par son commerce avec les Indes, & habitée en partie par les Chrétiens Abyssins. Mais ce qu'il ne disoit pas, c'est que s'achant qu'on y étoit instruit par des exprés, de tout ce qui s'étoit passe de mémbrique, il se perfuadoit qu'on y auroit pris des mesures esticaces pour en tirer vengeance. Les courants & les vents n'ayant pas sécondé ses projets eriminels, le Pilote perside crut y réussir en allant à Mombaze, où il disoit qu'on trouveroit les mêmes avantages qu'à Quiloa; & Gama à la veille de se voir réduit à une extrême neces.

Mombaze étoit alors une Ville assez forte, sous la domination des Maures, qui y avoient leur Roy particulier & indépendant de celui de Quiloa. Elle étoit entourée ou presque entourée d'eau, & formoit une espece d'île ou de Presqu'isle, dont le port avoit deux goulets défendus par une assez bonne Forteresse. Ses maisons étoient bâties de pierre, & elle avoit assez l'apparence d'une Ville d'Europe. L'air y est tres lain, le terroir excellent. Avec cela elle étoit très-peuplée, très-ssorissante par son com-

sité, par le manque de vivres, fut forcé de s'y

laisser conduire.

merce, & les facilitez qu'on y avoit pour la Ann. de vie la rendoit une Ville très-délicieuse.

и н. de J. С. 1498.

Vasqués, que les trahisons précédentes avoient mis sur la défiance, ne voulut point NULL ROL. entrer dans le port, & se tint au large dans la rade. Il y reçut cependant le même accueil, qu'il avoit reçû d'abord à Mosambique. Quelques Almadies remplies d'hommes vêtus à la Turque, le Turban en tête, armés de sabres, de poignards & de boucliers, aborderent les Vaisseaux au son des instrumens de musique, & avec les démonstrations d'une joye extraordinaire. Le Général attentif à tout, n'en voulut laisser entrer que quatre, qui étoient les plus apparens, à qui même il fit quitter leurs armes. Après les complimens, les buvettes, les présens ordinaires en ces occasions, ceuxci lui représenterent, qu'il étoit de la bienféance & de sa sûreté même, qu'il entrât dans le port, Car, outre les dangers qu'il courroit dans une rade peu sûre, il se rendroit suspect, disoient-ils, par cette conduite extraordinaire, & resteroit exposé aux Vaisseaux qu'ils entretenoient sur la côte, & qui courreroient sur les siens comme sur des Pirates.

On avoit eu une attention particuliere à faire veiller le perfide Pilote, afin qu'il ne pût entrer en conversation avec ceux-ci. Cependant, dans ce peu de tems, on ne sçait comment il trouva le moyen de leur parler, & de Ann. de J. C. 1498. Don Emmanuel Roi.

les infruire de tout ce qui s'étoit passé à Mosambique; ce qui ayant excité leur haine, & leur ayant inspiré les mêmes sentimens de vengeance & de dissimulation, ils firent encore de plus vives instances pour engager le Général à faire entrer ses Vaisseaux dans le port. Gama qui vouloit leur ôter tout soupon, & prendre en même-tems ses sûretez, leur promit qu'il le feroit le lendemain, pourvû qu'ils lui fournissent un bon Pilote, & les renvoya sur cette espérance, contens de la bonne chére &

des présens qu'il leur avoit faits.

En partant de Portugal, Vasqués avoit pris fur ses Vaisseaux, dix hommes qu'on lui configna dans les fers, & qui ayant été condamnés à la mort pour leurs crimes, pouvoient elpérer de mériter leur grace, en tentant des évenemens, aufquels on ne pouvoit raisonnablement exposer de plus honnêtes gens qu'eux. Il devoit s'en servir dans les cas de défiance, & il en avoit déja laissé quelques-uns sur sa route. Le lendemain donc, quelques Maures de cousidération étant venus pour lui rendre visite, & le pressant d'effectuer sa parole, il demanda encore deux jours de délai, sous le prétexte que c'étoit la Pâque des Chrétiens; mais que cependant il alloit envoyer deux personnes de distinction pour saluer le Roi de sa part, & l'assurer que le troisiéme jour il entreroit dans le port. C'étoit deux de ces criminels à qui il avoit

avoit donné ses instructions; mais qui ayant été A N N. de conduits avec les précautions dont on use dans les Villes de guerre,& dans des tems suspects,ne purent rendre compte que de la multitude du NUIL ROL monde qu'ils avoient vû, de la beauté du Palais du Roi , & de l'audience qu'il leur avoit donnée.

Le Général s'étant enfin déterminé à entrer dans le port au tems marqué, les Maures, comme pour lui faire honneur & escorte, vinrent dans plusieurs petits batteaux galamment pavoisés, & où le nombre & la variété des inftrumens, formoient un Concert d'une musique barbaresque, mais qui n'étoit pas absolument désagréable. Quelques-uns s'accosterent des Vaisseaux, & quelques efforts qu'on pût faire, il y entra plus de monde qu'on ne vouloit. Vasqués ne laissa pas de faire signal pour appareiller, ce qui fit grand plaisir aux Maures, qui croyoient déja tenir leur proye. Mais quand les Vaisseaux furent sous voiles, comme la Capitane avoit de la peine à venir au vent, Gama qui craignit, que ne gouvernant pas, elle n'allat donner sur une batture voisine, fit sur le champ jetter un grêlin & carguer les voiles. Comme cette manœuvre fubite ne put se faire sans beaucoup de mouvement, & que la présence du danger donnoit encore plus d'action à l'équipage, les Maures, qui étoient sur les autres Vaisseaux, & qui Tome I.

Ann. de J.C. 1498. Don Emmanuel Roi. ignoroient la cause de cette manœuvre si peu artenduë, crurent que leur trahison éroit découverte, & se précipiterent tous dans la mer pour se sauver à la nage. Ceux qui éroient dans la Capitane en sirent autant à leur exemple, avec le traître Pilote du Mozambique, autheur sectet de cette conspiration. Gama averti parlà de leur complor, & consirmé depuis par les efforts que sirent les Maures en envoyant des gens la nuit pour couper ses cables, rendit graces à Dieu de l'avoir délivré de ce danger, & se remit en mer pour aller chercher un port plus sur & une nation moins perfide.

Ayant trouvé sur sa route deux batteaux qui alloient à Mombaze, il les prit, & quoique la plûpart des Maures qui y étoient se jetrafsent à la mer, il lui en resta treize entre les mains, qu'il mit aux sers. Les ayant sait interroger se la une Ville florissant en memer, il apprit d'eux qu'il y avoit près de la une Ville sortifoit extrémement le commerce, recevoit parfaitement bien les étrangers, & qu'il y rouveroit des Pilotes pour le voyage des Indes, des provissons à souhair, & toutes sortes de denrées; sur quoi il ne balança pas à y aller.

Mélinde étoit en effet une Ville télle qu'on la lui avoit dépeinte, fituée dans une belle plaine, & entourée de magnifiques jardins. Son Roy, qui étoit un vénérable vieillard, avoit, à fa religion près, tout ce qui fait un

homme d'honneur & de probité; & quand Ann. de Vasqués lui eut fait part de sa venuë par un de ces honnêtes envoyés dont j'ai parlé, & par Don Emmaun des Esclaves Maures qu'il venoit de faire, NUIL ROL il fut sensible à l'arrivée des Portugais, & se crut honoré de se voir recherché de si loin par un Prince puissant, dont ce qui lui fut rapporté lui donnoit une haute idée. Dans cet esprit, il y eut entre cette Cour & le Genéral, un commerce alternatif de politesse & de bonne foi, qui causa de part & d'autre une mutuelle satisfaction. Le Roi, que son âge extrémement avancé retenoit au lit, s'étoit déchargé du foin des principales affaires fur un fils légitime, héritier de ses Etats, & digne d'un tel pere par ses bonnes qualités. Celui-ci ayant aussi conçu pour les Portugais une estime veritable, s'étudioit à leur en donner toutes fortes de marques ; mais voulant attirer le Général à terre, il le fit prier instamment de ne point refuser une visite au Roi son pere, qui desiroit très ardemment de le voir, & que ses infirmi-

Vasqués, que les amitiés qu'il recevoit, rendoient plus foupçonneux, s'excusa sur les ordres précis qu'il avoit du Roi son maître. Il ajouta néanmoins, que si lui-même vouloit lui faire l'honneur de s'aboucher avec lui, il

tés empêchoient de fortir de chez lui, s'offrant pour exciter sa consiance, de lui donner ses

deux fils en ôtage.

J. C.

An N. de feroit la moitié du chemin pour aller à sa rencontre. Le Prince, que la fincérité & l'estime failoient agir, voulut bien en cette occasion, passer pardessus les bienséances de son rang, & y consentit. Vasqués flatté de cette démarche, qui le mettoit de niveau avec un Souverain, ayant donné ses ordres pour la garde des Vaisscaux, fit pavoiser sa Chaloupe, & n'oublia rien de ce qui pouvoit rendre l'entrevûë plus folemnelle. Le Prince de fon côté, voulant lui donner idée de fa grandeur , s'avança vers le port, élevé sur un Palanquin, & suivi d'un nombreux cortége, au milieu des voix, & des instrumens, qui formoient autour de lui un concert. Dès que le Général l'apperçut, il descendit dans sa Chaloupe, mais la marche du Prince ayant été plus lente qu'il ne pensoit, il fit faire alte, & attendit fur les avirons pour donner le tems au Prince d'arriver. Dès qu'ils furent joints, le Prince entra dans la Chaloupe du Général ayec franchise, il l'embrassa tendrement, & s'étant un peu remis de la peur que lui causerent les salves d'artillerie des Vaisseaux, & qu'il fallut faire cesser, il se noua entre-eux une conversation gracieuse, pendant laquelle le Prince fit le tour des Vaisseaux pour les contempler. Le Général de son côté, voulut voir la Ville d'un peu près sans débarquer. Ainsi après avoir fait plusieurs tours ensemble, ils se séparerent très-satisfaits mutuel-

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II.

lement l'un de l'autre; mais le Prince en particulier fut plus charmé du présent des treize Esclaves Maures que le Général lui donna, que des autres dons qu'il lui avoit fait, & de tou- DON EMMAtes les belles choses qu'il lui avoit dites.

An n. de J. C. 1498.

Il y avoit dans le port, quand Vasqués y arriva, quatre Vaisseaux des Indes sur lesquels se trouvoient, disoit-on, des Chrétiens de ces Contrées, quelques Banianes & un Maure Guzarate, qui eurent une grande joye de la vûë des Portugais. Vasqués n'en eut pas moins de fon côté. Il eut toute liberté de leur parler, & dans les fréquentes conférences qu'ils eurent ensemble, il en tira des lumieres & des instructions salutaires, sur tous les points qu'il

lui importoit le plus de sçavoir.

On prétend même que ce fut dans ces entretiens, qu'il apprit une nouvelle maniere de prendre hauteur & de faire usage de la Boussole, qui sont sans contredit deux points si essentiels dans la navigation, que sans cela elle seroit impossible pour les grands trajets, & qu'avec cela on va par tout. Que si on pouvoit y ajouter la connoissance des Longitudes & la maniere de les prendre, on iroit aussi sûrement sur mer que sur terre. On dit donc que Vasqués leur ayant montré son astrolabe, & ce que les Mathématiciens du Roi Don Jean second avoient inventé pour l'usage des Pilotes, ils n'en parurent point surpris, & lui firent voir quelque

disoient être commun aux Arabes qui navigeoient dans la mer Rouge, & à tous ceux qui fréquentoient les mers des Indes. Qu'ils lui enseignerent en particulier, cette alliance admirable de l'aiman & du fer dans l'aiguille aimantée, & que Vasqués étant de retour à Lisbonne, rendit publiques toutes ces connoisfances; ce qui seroit certainement un service des plus grands que le Portugal cût pû rendre à l'Europe. Mais quoique je sois persuadé que la connoissance de la Boussole en particulier, puisse être venuë en Europe des quartiers des Îndes par les Arabes, ainsi que l'Imprimerie & la poudre à Canon, qui sont à la Chine depuis pluficurs fiécles avant les voyages que les Européans ont fait au Cathay, du tems des Croifades, je ne vois pas qu'il conste que cette con-. noissance nous ait été communiquée par les Portugais; au contraire, je vois que les autheurs en font honneur à Flavius de Melphe dans le Royaume de Naples, deux siécles avant les premieres navigations du Portugal.

L'intelligence fut toujours parfaite entre la Cour de Melinde, & le Général Portugais. Celui-ci n'ayant pû rendre visite en personne au vieux Roi, la lui fit rendre par deux de ses Officiers dont le Roi fut très-content. Vasqués trouva toutes les facilitez qu'il voulut pour faire les provisions & pour subvenir à tous ses befoins. Quelques Maures & quelques Indiens Ann. de qui se trouvoient étrangers à Mélinde lui demanderent passage, & voulurent aller en sa compagnie. Le Prince héritier lui permit de planter NUEL ROI. un poteau aux armes duRoi de Portugal comme un témoignage de leur alliance. Il lui trouva

un Pilote très-habile, Indien de Nation , & fur lequel il pût compter. Enfin pour mettre le comble à toutes ses honnêterés, il lui fit promettre de passer par Mélinde à son retour, pour serrer plus étroitement les liens de leur amitié, & pour prendre les Ambassadeurs qu'il vouloit envoyer en son nom au Roi de Portugal.

Le trajet de Mélinde aux Côtes de Malabar, est de près de 700. lieuës en droiture. Le Pilote mit d'abord le Cap au Nord, & dans peu ils apperçurent l'Etoile polaire qu'ils avoient perdu de vûë depuis long-tems. Ils repasserent la ligne, & coupant enfuite tout droit sur l'Indostan, au bout de quelques jours, secondés d'un vent favorable, ils virent une terre élevée qu'ils furent encore deux jours sans pouvoir reconnoître, parce qu'elle étoit enbrumée. Enfin le Pilote distingua les montagnes de Calicut, & vint donner cette heureuse nouvelle à Gama, qui transporté de joye, comme si lui & les fiens eussent touché à la fin de leur travaux, en rendit de solemnelles actions de graces à Dieu. Peu d'heures après il moüilla à deux

A N N. de milles de cette Ville le 18. Mai de l'année 1499. le 210 jour après son départ de Mélinde, & près de onze mois, après être sorti de la Rade de Lisbonne.

Quoique par le nom générique d'Indes Orientales, on entende communément toutes ces vastes Regions de la grande Asie qui font au-delà de la mer d'Arabie & du Royaume de Perse, les Indes néanmoins ne lont proprément que ce grand espace de la terre ferme bornée au couchant par le Fleuve Indus, duquel tous ces pays ont tiré leur nom, & qui les fépare de ce côté-là, de la Gédrofie, de la Carmanie, de la Perse & de l'Ariane, Provinces qui s'étendent jusques à la mer Caspienne. Elles ont au Septentrion les Monts Imaüs, qui font une production du Caucase, & les divifent de la Scythie & de la Tartarie. L'Empire de la Chine est à leur Orient. Elles ont au midi la mer Océane appellée aussi mer des Indes, dans laquelle se jettent bien avant les deux grandes Peninsules d'au-deçà & d'au-delà le Gange, entre la mer d'Arabie & la mer de la Chine, où se trouve un Archipélague semé d'une multitude d'Isles sans nombre, dont plusieurs sont elles seules des Etatstrès-considerables. L'Inde cependant considerée d'une maniere plus précise, & reserrée dans des bornes plus étroites, pour ce que les naturels du pays même appellent Indostan, est ce qui contient

dans le nouveau Monde. Liv. II. tout le pays compris entre l'Indus & le Gange, An N. de qui fortant tous deux du mont Imaüs, & courant Nord & Sud, vont se jetter dans la mer

T. C. 1499. DON EMMA

des Indes. L'Indostan est aujourd'hui presque tout entier de l'Empire des Grands Mogols qui ont achevé de le conquérir depuis environ deux fiecles. Il étoit au tems de la découverte des Portugais partagé entre cinq puissans Monarques, dont chacun avoit sous soi plusieurs Rois tributaires. Ces Monarques étoient les Rois de Cambaïe, de Delli, de Decan, de Narsingue & de Calicut. Ce dernier étoit ple connu par le nom de Zamorin qui répond à celui d'Empereur, que par celui de sa Ville Capitale. Ses Etats étoient les plus maritimes, & s'étendoient dans tout le Malabar.

Ces Princes, les successeurs de Porus, étoient originairement tous Gentils. L'idolâtrie ancienne, & les Orgies de Bacchus transmises de main en main étoient encore la Religion dominante chez la plûpart, & elle étoit dans toute sa splendeur. On y voyoit la même distinction des Castes ou des Tribus dont nous ont parlé les anciens Géographes, & les Auteurs qui ont écrit les actions d'Alexandre. Entre ces Castes distinguées par la naissance & éternellement jaloules de la superiorité qu'elles ont les unes sur les autres, superiorité fondée sur les Fables de leur origine & de leur Religion,

Tome I.

Ann. de J. C. 1499. Don Emmanuil Roi, les plus confidérables font celles des Brachmanes & celles des Naïres ou des Nobles.

Les Brachmanes issus du sang des anciens Gymnosophistes, les héritiers de leur Esprit & de leur discipline, sont les seuls dépositaires de la Religion de leurs Ancêtres, les Oracles de leurs Dieux, les interprêtes de leurs Loix, & les feuls qui ayent droit au Sacerdoce & au ministere des Autels. Ils reconnoissent un Etre suprême nommé Parabrama lequel a produit trois Dieux supérieurs à tout le reste, qui, sclon l'opinion des Nianigueuls, ne forment tous ensemble qu'u même Divinité, quoiqu'aujourd'hui selon l'idée commune & populaire ce sont trois Dieux créés & subalternes, sur lesquels l'Etre suprême s'est déchargé de tout. Brama le premier des trois est le Dieu Créateur. C'est de lui que sont sortis les Dieux inferieurs & tous les Etres visibles & invisibles. Vichnou est le Dieu conservateur, & Routren le Dieu destructeur. Les Brachmanes en memoire de ces trois Dieux portent en écharpe trois cordons unis ensemble, & composés de trois filets chacun de couleur differente, qui font un témoignage & une profession de leur foi, qu'on prétend être une idée corrompuë de la révelation du mystere de la très-sainte Trinité, & une marque distinctive de leur Etat. & de leur Caste. Ces trois Dieux se sont incarnés plusieurs fois sous differentes formes, &

Outre ces trois Dieux, il y en à une infinité d'autres distribués en divers Chorcams ou Paradis. Leurs idées sur les incarnations de leurs Dieux ont assez de rapport aux fables de la Mythologie des Grecs, & leurs differentes spheres de Divinités, aux idées des anciens Egyptiens & des Platoniciens, dont Jamblique nous a donné une connoissance assez étenduë dans son livre des mysteres. Leur doctrine sur la Palingenesie ou renaissance du monde & la transmigration des ames, est toute conforme à celle de Platon & de Pithagore. Rien n'est plus extravagant que leur Religion sous l'écorce des fables dont ils l'enveloppent. Les principes de leur morale seroient assez beaux, s'ils étoient suivis, & si leur Religion même ne les alteroit & ne les corrompoit. Leurs cérémonies légales font infinies, mêlées de toutes les horreurs du culte de la milice du Ciel, de toutes les fatuités de l'Astrologie judiciaire, de la magie,& d une superstition si minutieuse qu'on peut dire qu'elle est poussée jusques aux derniers excès.

Le Vedam divisé en cinq livres contient toute leur Religion, ses mysteres, & ses préceptes. Ils l'ont reçû d'une tradition immémo-

A N N, de riale. Il est respecté parmi eux comme le sont parmi nous nos faintes écritures, & il est d'un langage si suranné, qu'il en est peu parmi cux qui l'entendent. Les commentaires suppléent au texte. Ils en font une étude qui fait presque toute l'occupation de leur vie. Ils la commencent, dès que la raison à fait briller ses premieres lueurs; & à mesure qu'ils avancent en âge, ils sont admis à des connoissances plus rélevées, aux dégrés de leurs universités, & aux differents ordres de leur Hierarchie.

> Ce cours d'études est en même tems un cours d'initiations, dont les épreuves sont un dur noviciat, & deviennent plus rudes à mefure qu'on est promu à des dégrès plus élevés, & par consequent plus saints dans leur idée. En général leur vie est très austere, assujettie à une infinité d'observances légales. Ils ne mangent rien qui ait eu vie, vivent d'aumônes, & se piquent d'une extrême régularité : régularité apparente, qui imposant à des peuples extrêmement superstitieux, les rend l'objet de la vénération de ces peuples, & leur inspire tant d'orgueil pour leur propre personne & tant de mépris pour les autres, que le plus miserable de la Caste des Brachmanes se croiroit souillé, s'il étoit touché par des Rois, ou s'il mangeoit avec eux, si ces Rois n'étoient Brachmanes eux mêmes, quoiqu'ils ne se fassent pas de difficulté d'être leurs Cuisiniers, & de les servir

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 101

dans les plus vils ministeres.

Ann. de T. C.

L'austerité de leur vie n'est pas pour tous la même. Elle est differente selon les sectes & felon les differens Dieux qu'ils font profession Nuel Rot, de fervir d'une maniere plus particuliere. Quelques uns vivent dans le monde, d'autres s'en retirent; les uns se marient, les autres font profession du célibat. On en voit qui vivent dans de nombreuses Communautés, & il en est, qui s'enfoncent dans la solitude, & parmi ceux-ci il est plusieurs ordres de Pénitens, dont la vie est si excessivement inhumaine. qu'on ne peut lire sans horreur les cruautés, où ils se portent contre eux-mêmes.

La seconde Caste est celle des Nobles diftingués en deux ordres, qu'on peut regarder comme la haute & la petite Noblesse : la haute, est celle des Raïas & des Caïmales, qui sont de petits Souverains, ou d'autres personnes caractérifées, comme sont parmi nous les Ducs, les Marquis, les Comtes, &c. La petite, comprend les purs Naïres. Ceux-ci font profession desarmes, & y sont élevés dès l'âge de sept ans dans des Académies qui répondent à celles de notre ancienne Chevalerie d'Europe. Les rigueurs en sont extraordinaires, & s'ils deviennent habiles dans l'art militaire on peut dire, qu'ils l'ont acheté par des épreuves terribles. Ils ne peuvent servir dans les armées, ni porter les armes pour parade, qu'on ne leur ait ceint l'épée A n n. de J. C. 1499. Don Emma-

avec cérémonie après un certain nombre d'années qui terminent le cours de ces rudes épreuves. Pendant ces épreuves ils en font un continuel exercice, & cet exercice leur donne une adresse surprenante, une force, une legereté qui ne se comprend pas, & un mépris de la mort qui est au-dessus de tout. Ceux d'entre les Naïres qu'on nomme les Dévoués, & qui ont attaché seur vie par serment à celle de quelque Prince, sont aussi les plus dangereux & les plus formidables. Car fidelles à leur ferment ils ne manquent jamais à suivre leur Patron dans le tombeau, mais pour l'en garentir il n'est point de danger où ils ne s'exposent,& il n'est point de genres de mort qu'ils n'affrontent. Avec cela ils sont extrêmement superstitieux & fiers dans leur superstition, quoique tous gueux & miserables. D'aussi loin qu'ils paro ssent dans les rues ils crient pour se faire faire place, de peur d'être souillés s'ils étoient touchés par quelqu'un du peuple. Ce qu'ils ont de plus singulier, c'est que plusieurs d'entreux, &furtout les freres, ont une même épouse, qu'ils partagent sans jalousie. Ils ne transmettent leurs héritages qu'aux enfans de leurs sœurs ou de leurs autres parentes du côté maternel.

Les autres Castes du menu peuple sont diftinguées, ainsi qu Herodore nous le raconte des premiers Egyptiens, par les professions de Marchands, de laboureurs, de porchers, de vachers, & même de voleurs. La plus mifera- An N. de ble de toutes est celle des Parias, qui man-1499, gent la chair des animaux, & qui font pour Dou Espancette raifon si abominables, qu'à peine sont-ils "TEL ROI-

regardés comme des hommes.

La condition des semmes est très dure dans les Indes, par l'obligation qu'elles ont de se brûler sur le corps de leurs maris, sous peine de tomber dans le dernier mépris, & d'être obligées de se prostituer pour le service des Temples. Abomination que leur Religion authorise aussi-bien que la costume sinhumaine de se faire écraser lous les rouës des chars des Idoles, ou de se faire barbarement mourir en leur honneur.

Rien n'égaloit la magnificence de leurs Temples ou Pagodes , & sil est vrai , comme l'assurent quelques auteurs , que le Portique seul d'un de ces Temples, où l'on tenoit les victimes destinées aux sacrifices , étoit composé de sept cens Colonnes qui égaloient en beauté celles du superbe Panthéon de Rome ; on peut dire qu'ils alloient de pair, où qu'ils l'emportoient même sur les édifices de l'ancienne Egypte. Leurs Pagodes sont encore très riches, leurs Monasteres très nombreux & très bien sondés , leurs Idoles chargées de bijoux d'un prix inestimable , ensorte qu'on auroit une très grande idée de leur Religion , si on devoit en juger par l'opulence.

Calicut, qui étoit alors le siege du Sacerdo? ce & de l'Empire, étoit aussi la Ville la plus magnifique de ces contrées, & le rendésvous général de toutes les richesses de l'Orient. On y voyoit rouler dans le commerce les diamans & les pierres précieuses des riches mines de l'Indostan; les perles, l'or, l'argent, l'ambre, l'yvoire, la porcelaine, les étoffes de foye, les toiles peintes, le coton, l'indigo, le fucre, les épiceries de toute espece, les bois précieux, les aromates, & généralement tout ce qui peut contribuer à l'usage & aux délices de la vie.

L'Indostan est traversé par une chaîne affreuse de montagnes, qui le coupent par le milieu, & finissent au celebre Cap de Comorin. Le merveilleux, c'est que dans un même climat dans les mêmes tems de l'année, & dans un espace aussi petit que l'est l'épaisseur de cette chaîne, les saisons y sont tellement réglées alternativement, que ceux qui sont à l'Est de ces montagnes jouissent d'un été très seç & très beau, tandis que ceux du couchant sont plongés dans un hiver qui dure pendant les mois de nos chaleurs d'Europe. L'hiver est moins marqué par le froid qui s'y fait sentir, que par des pluyes continuelles, & des vents si pésants, qu'ils rendent les mers des In-

des impratiquables, ce qui oblige les étrangers, qui en sçavent le tems précis, à les pré-

venir

Comme ce fut précisement le tems ou Gama aborda fur ces Côtes, on connut encore mieux par-là que par la forme inconnuë de ses Vaisseaux qu'il venoit de pays lointains, & qu'il avoit peu d'usage de ces mers. Sa bonne fortune voulut qu'en arrivant ceux qu'il envoya à terre, pour donner part au Zamorin du sujet de sa venuë, firent rencontre d'un étranger qui ayant reconnu à peu près à leur figure qui ils étoient, & leur ayant demandé en bon Castillan quel Démon les avoit portés là & ce qu'ils venoient y chercher, se fit ensuite connoître à eux, s'y affectionna & leur rendit des services si essentiels, qu'on peut dire, que le falut leur vint du côté d'où ils devoient le moins l'arrendre.

C'étoit un Maure natif du Royaume de Tunis nommé Monzayde. Il sçavoit fort bien la langue Espagnole & avoit connu les Portugais à Oran. Et quoique leur ennemi par naifsance & par Religion, comme il se trouve par-tout d'honnêtes gens, en qui la probité rend toûjours justice au vrai mérite, malgré la diversité de créance & les jalousies de Nation, il avoit concû pour eux une estime que

Tome I

T.C.

ANN. de les victoires qu'ils avoient remportées en Afrique, n'avoient fait qu'augmenter au lieu de l'affoiblir. Il faisoit alors l'office de courretier & d'agent de commerce à Calicut. Il se trouva être ami d'un autre Maure que Vasqués envoyoit avec l'un de ses criminels, desorte que les ayant d'abord reçus dans sa maison, il se porta à faire plaisir aux Portugais avec une sincerité & une civilité que Dieu récompensa dans la suite par la grace de sa conversion.

Ayant négocié d'abord avec le Catüal qui étoit le ministre du Zamorin dans Calicut pour le commerce, & ayant applani les premieres difficultez, il fit pourvoir premierement à la sûreté de la petite Flotte, en la faisant entrer dans le port qui est un peu éloigné de la Ville. Il fit ensuite si bien que le Zamorin sentant sa vanité flatée aussi-bien que son interêt de voir une Nation noble, guerriere, riche & puissante, venuë des extrêmités du monde pour rechercher son amitié, & lui demander la grace de lui ouvrir ses ports, voulut recevoir Gama sur le pied d'Ambassadeur d'un des plus grands Monarques.

Comme il falloit pour cela que le Général en personne se présentat, la défiance où les Portugais avoient toûjours vécu sur ces Côtes barbares, & jusques alors inconnues, forma une difficulté dans le conseil. Paul de Gama frere du Général s'opposoit plus vivement que

personne à sa descente, & entraîna tous les au- Ann. de tres dans son sentiment par de très solides raisons. Mais Vasqués qui étoit homme de cœur ne voulur entendre à aucune de ces raisons DONEMMAfuggerées plûtôt par la nature & la timidité, que par la prudence. Il trancha net la difficulté par sa résolution. Ayant donc laissé ses ordres à son frere pour faire les fonctions de Général à sa place, commandé Nicolas Coello pour conduire les Chaloupes, les accostant de terre le plus qu'il pourroit, afin qu'il pûts'y retirer si le besoin le demandoit, & que la retraite lui fut possible; il ordonna ensuite à Paul en vertu de tout son pouvoir que quand bien même il lui verroit porter le poignard dans le sein, il préférât le service du Roi au soin de sa vie; qu'il ne fit pas le moindre mouvement pour le fécourir & le sauver, mais qu'il appareillât fur le champ pour retourner en Portugal, afin d'y rendre compte au Roi leur maître du détail de leur voyage, de la découverte des Indes, & de sa triste destinée.

Le discours que fit alors le Général tira les larmes des yeux de tout le monde. Mais lui, conservant toûjours son sang froid & un air d'intrépidité, qui ranimoit les courages abbatus, il choisit douze personnes pour lui faire cortége, leur ordonne de se mettre d'un air de propreté convenable à l'occasion présente & s'y mit lui-même. Il fit parer les Chaloupes, & alla A n n. de J. C.

au fon des tambours, des fifres, & des trompettes, ce qui faisoit une cepece de pompe & de spetes, ce qui faisoit une toper de pompe & de spetacte qui recevoit tout sonprix de la nouveauté.

Le Catüal, quil'attendoît à la descente accompagné de deux cens hommes, partie pour porter ses bagages, partie pour lui faire elcorte, l'ayant reçu avec bien des démonstrations d'amitié & de politesse, le fit monter dans un Palanquin, & monta lui-même dans un autre. Les Portugais du corrége suivoient deux à deux au milieu d'une foule de monde que la curiosse attendre toutes parts, & à qui les sigures & les habillements de ces nouveaux hôtes paroissioient aussi bizares que celles de ces Indiens le pouvoient paroître aux Portugais.

Il falloiten cet équipage aller jusques à Pandarane maison de plaisance où étoit alors le Zamorin, cinq milles au-delà de la Ville de Calicut. On passa par cette Ville sans y arrêter, & on alla coucher au-delà en une petite bourgade. Le lendemain on se remit en marche. Il se trouva sur le chemin deux Temples d'Idoles, où il fallut entrer. Les Portugais qui étoient persuadés que tous les Indiens étoient Chrétiens convertis anciennement à la foi par saint Thomas, les prirent pour des Egslises. Ils furent consirmés dans leur idée par les Brachmanes rangés en haye à la porte qui présenterent leurs eaux lustrales qu'ils crurent être

de l'eau bénite, avec laquelle ils firent fur cux Ann. de le signe de la croix très devotement. On leur présenta un peu de cendres faites de fiante de vache, qu'ils mirent sur leur tête avec beau- NUIL ROL coup d'humilité. Etant entrés dans les Temples ils se prosternerent devant les Idoles. Il est vrai que les figures de ces Idoles leur donnerent quelque soupçon, mais ils furent rassurés par une autre qui ressembloit assez à la Mere de Dieu tenant son fils. Quelques Indiens ayant même prononcé le nom de Marian, ils se persuaderent en effet que c'étoit elle, & l'honorerent avec toute la dévotion qu'on sçait être particulière à la Nation Portugaise pour la Mere du Redempteur. Un seul cependant plus défiant que les autres s'écria. » Qu'il ado. roit Dieu,&que si c'étoient là des Diables,qu'il » y renonçoit de tout son cœur. Vasqués qui l'entendit ne put s'empêcher d'en rire, mais ni lui ni les autres, comme leur erreur faisoit plaisir aux Indiens,n'en firent pas autrement semblant.

Ce fut à l'un de ces Temples que le frere du Catual, mais qui étoit dans une dignité plus éminente, vint prendre l'Ambassadeur escorté d'un grand nombre des Naïres,&d'un équipage bien plus leste & bien plus noble que le premier. Vasqués monta dans un nouveau Palanquin riche & magnifique. Il étoit fi content de son fort qu'il repetoit souvent avec complaisance : » Qu'on n'avoit garde de penser alors en Por-

O iiii

A n n. de

» tugal que la nation reçût si au loin tant " d'honneurs qu'elle en recevoit actuellement

» dans sa personne.

On arriva ainsi au Palais du Roi. Les plus grands Seigneurs de l'Etat vinrent recevoir l'Ambassadeur à l'entrée, & le conduisirent au travers de cinq grandes cours, aux portes desquelles il y avoit des gardes qui à grands coups de baton écartoient la foule, mais l'empressement de voir les nouveaux hôtes étoit si vif & la presse si grande, qu'il y cût bien des têtes cassées, & même quelques person-

nes étouffées.

La sale de l'Audience grande & spacieuse, étoit ornée de riches tapisseries de diverses couleurs. Le pavé étoit couvert de tapis de velours verd: Tout le tour étoit rempli de sieges disposés en amphithéâtre, & richement meublés : Dans le fonds étoit un superbe sopha ou lit de repos sur lequel le Zamorin étoit couché la tête mollement panchée sur quelques carreaux. Il paroissoit un homme entre deux âges, de belle taille & de bonne mine. Il avoit sur la tête une espece de bonnet en forme de Thiare ou de Mître. Une Tunique blanche de coton parsemée de roses d'or . & qui lui descendoit jusques aux genoux, faisoit tout son vêtement. Ses mains étoient ornées de divers anneaux d'or qui soutenoient des pierres d'un prix inestimable. Ses bras & ses jambes étoient

nuës,& relevées par des carquans chargés de fi A n n. d grandes & de si belles pierreries qu'on en étoit ebloui. Il avoit devant lui deux grands vases d'or , l'un où étoit son betel qui lui étoit pré- NUIL ROS, senté par un des Seigneurs des plus apparens, · l'autre étoit plein d'eau pour se rincer la bou-

che, & il crachoit dans un bassin de la même

matiere que les vases.

Dès que l'Ambassadeur parut à l'entrée de la sale, le Brachmane ou Pontife de la Cour, vieillard respectable par son âge & par sa dignité, s'avança vers lui, le conduilit jusques au milieu de cette sale & le présenta au Roi. Après que le Général & les fiens eurent fait le falut à la maniere du pays, ainsi qu'ils en avoient été instruits, le Zamorin les sit asseoir. On servit ensuite quelques fruits & autres rafraîchissements que les Portugais mangerent avec grand appetit. Soit que l'air de ces étrangers ou leur maniere de manger eut quelque chose qui plut au Zamorin, lequel s'entretenoit tout bas avec le Seigneur qui lui présentoit le bétel, il parut qu'ils faisoient la matiere de la conversation,&qu'on en avoit du plaisir.Quand on eut cessé de manger, les Portugais demanderent à boire & on leur servit de l'eau, Maiscomme ils voulurent se conformer à l'usage du pays, qui est de boire sans toucher au vafe avec les levres de peur de se souiller, cette maniere, qui leur étoit trop étrangere leur

A N N. de réüssit assez mal pour fournir un nouveau suiet de divertissement.

Le Zamorin avant ensuite fait dire à l'Am-NULL ROI. bassadeur qu'il pouvoit communiquer sa commission à quelques-uns de ceux qui étoient autour de lui, Vasqués, qui crut que l'honneur . du Roi son maître étoit interesse à ce qu'il regarda comme une espece de mépris, dit fierement que les Rois ne communiquoient qu'avec les Rois & avec leurs ministres en prélence de peu de personnes. Le Zamorin qui sentit cette délicatesse, eut la complaisance de condescendre à ce qu'il vouloit, le sit passer dans un Appartement voisin, où il se rendit lui-même avec quelques-uns de ses principaux Officiers.

Là on lut la lettre du Roi de Portugal. Vasqués fit un discours qui disoit à peu près la même chose. Le Zamorin répondit à tout avec bonté en termes courts & précis, qui firent comprendre qu'il estimoit l'alliance d'un Prince qui le prévenoit d'une maniere si gracieuse, & il témoigna qu'il étoit prêt de donner les mains au commerce, dès qu'on lui feroit connoître les denrées qu'on apportoit & celles qu'on souhaitoit. Après quoi ayant demandé à l'Ambassadeur ce qu'il aimoit mieux, de loger avecles Maures ou avec les Chrétiens, c'est-à-dire, avec les Indiens Gentils que Gama qualifioit de Chrétiens, il le fit reconduire à Calicut, & lui fit assigner un logement pour lui & pour DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 11

ses gens où il fut traité d'une maniere convenable à sa dignité.

Дии. de J. C.

Jusques-là tout alla bien. Mais deux choses renverserent toutes les belles esperances d'u-DON EMMAne entiere réüssite. La premiere fut l'imposfibilité où se trouva le Général de faire des présents dignes du Prince à qui il étoit envoyé. Ce qu'il offrit étoit si peu de chose, qu'il fut rejetté avec mépris. Quelque rareté d'Europe eut été là bien en place, mais la Cour de Portugal avoit manqué à y pourvoir. Vasqués s'excula le mieux qu'il put. " Il dit que depuis » près d'un siecle les Portugais cherchoient » une route pour pénétrer jusques à la Cour » de l'Empereur des Indes : Que tous les » Capitaines qu'on avoit envoyés jusques » alors étoient revenus dans le desespoir de » faire cette découverte : Qu'il étoit parti lui-» même dans l'incertitude d'y pouvoir reüssir, » & qu'il n'y étoit parvenu qu'après des tra-» vaux incroyables : Que l'amitié du Roi fon » maître valoit mieux que tous les présents du " monde, & que si l'on cherchoit des présents, » lui même à son retour aux Indes, où ceux » qui y viendroient après lui, en feroient » de si considerables, qu'on apprendroit à " estimer par là le Prince à qui il avoit l'hon-» neur d'appartenir. » Ces raisons étoient vrayes & legitimes. Mais il étoit fâcheux de n'avoir à donner que de belles proles chez une Na. Tome I.

tion interessée, où la coutûme est de ne se pré-Ann. de senter jamais les mains vuides devant les Rois & leurs Ministres.

J. C. DON EMMA-NUEL ROL

Mais ce qui acheva de ruiner ses affaires & la seconde cause de son mauvais succès, ce furent les mouvements que les Mahometans se donnerent pour le faire échouer. Leur haine pour les Chrétiens ne fut pas le seul motif qui les ameuta. Il y entroit plus de politique que de Religion. Ils faisoient un fort gros commerce à Calicut, d'où ils se rendoient des Côtes d'Afrique & de l'Arabie, & ils étoient les seuls dépositaires de toutes les richesses des Indes, que l'Europe recevoit d'eux de la premiere main. Voyant donc que les Portugais prenoient cette route, ils apprehenderent avec raison de se voir enlever ce commerce. Ce motif animant leur jalousie, ils se resolurent de les perdre, & pour obvier au mal qu'ils craignoient, de faire ensorte qu'il n'en retournât pas un seul en Portugal, pour y porter la nouvelle de cette fatale découverte. L'argent, qu'ils répandirent abondamment, leur ayant gagné le Catual & les principaux ministres, & changé la disposition de la Cour envers les nouveaux venus, que leur pauvreté avoit déja décrédités, ils parvinrent julques à donner des requêtes au Zamorin, dans lesquelles ils représentoient » les Portugais comme de miserables pirates, » fans foi & fans homeur, qui avoient laissé

## dans le nouveau Monde. Liv.II.

» par-tout sur leur route des marques de leur » cruauté & de leur perfidie, dont on n'avoit » que de trop fûrs garands dans ce qu'ils avoient » fait à leur passage à Mozambique & à Mom- DONEMMA-» baze. Ils ajoutoient, que s'il étoit vrai, ainsi » qu'ils s'en vantoient, qu'ils fussent les sujets » d'un Monarque puissant, on devoit bien » plûtôt s'opposer aux projets d'un peuple fier, » que l'ambition & l'envie de conquérir fai-» soient venir du bout du monde, & qui se » présentoit par-tout en tyran, que de le fa-» voriser au préjudice des Musulmans, qui » depuis un tems immémorial faisoient le com-» merce dans ces Contrées en esprit de paix, » & avec tant de profit pour l'État, que les » seuls droits d'entrée, qu'on levoit sur eux, » faisoit le plus clair des revenus du Monar-» que.

Ces raisons, qui étoient appuyées sous main, ayant fait impression, Vasqués put s'appercevoir facilement du changement de la Cour à fon égard. Averti d'ailleurs par Monzaïde, qui fut assez honnête homme pour ne pas entrer dans les complots de ceux de sa secto, il se trouva tout-à-coup dans un des plus grands dangers où il se fût encore vû, & comprit d'abord toutes les suites que pouvoit avoir contre lui cette conjuration. Il ne perdit cependant pas la tête. Attentif à tout il fit premierement passer l'avis à ses Vaisseaux d'être sur

Ann.de J. C.

leurs gardes. Le point essentiel pour lui étoit de s'y rendre. Il en vint à bout. Mais avant cela il lui fallut démêler bien des artifices diffimuler ou furmonter bien de mauvais procédés. Il parvint néanmoins à parler au Zamorin, & à faire valoipla justice de sa cause. Ayant laissé ensuite à terre quelques ôtages & ses marchandises, il se retira à bord avec Monzaïde, qui ne se crut plus en sûreté avec les siens, & voulut suivre la fortune du Général, à qui il avoit toûjours été fidele. Alors Gama se voyant un peu plus libre, quelques représailles faites à propos, & quelques Indiens enlevés, le mirent en état de r'avoir ses marchandises & ses ôtages. Enfin il obtint du Zamorin une lettre pour le Roi son maître dans lequelle » ce Prince se faisoit honneur de l'al-» liance que le Roi de Portugal vouloit con-» tracter avec lui, justifioit un peu sa condui-» te sur le mal-entendu de ses ministres avec » les Portugais , & permettoit la liberté du » commerce, pourvû qu'il se fit sans violence » & sans préjudice des autres Nations, qui

» de fortes raisons de ménager. Le Général content de ce petitavantage, fit voile pour les Isles d'Anchedive, ainsi nommées en Arabe, parce qu'elles font au nombre de cinq. Elles sont situées sur la Côte, à cinquanta lieues au-dessus de Calicut. Là ayant fait ra-

» étoient les premieres en date, & qu'il avoit

douber ses Vaisseaux, & s'étant pourvû d'eau, Ann. de il se remit en mer où les calmes le tinrent long-tems avant que d'arriver à la Côte d'Afrique. La premiere terre qu'il y vit fut la Ville NULL ROI. de Magadaxo qu'il canona sans s'arrêter par un reste de dépit & de chagrin contre les Maures. Il passa à Mélinde, où il prit en Ambassadeur que le Roi le pria de conduire en Portugal. Ayant ensuite touché à l'Isle de Zanzibar, où il fut très bien reçû, aux Isles de S. George près de Mozambique, où il perdit le Vaisfeau faint Raphaël fur un banc de fable, qui en a depuis retenu le nom, il doubla le Cap de Bonne-Esperance dans le mois de Mars de l'an 1499. prit sa route par les Isles du Cap Verd & les Açores, & arriva enfin à Lisbonne au mois de Septembre plus de deux ans après en être parti, n'ayant plus que cinquante-cinq hommes de cent-soixante & dix qu'ils étoient lorsqu'ils partirent. Le scorbut & les maladies les avoient enlevés, & en particulier Paul Gama qu'il ensevelit à l'Isle Tercere. Vasqués ressentit très-vivement la perte de ce frere qui ne lui étoit gueres inferieur en mérite. Avec cela il fut encore heureux; car après tant de traverses essuyées sur mer & sur terre, son retour pouvoit être régardé comme un espece de miracle.

Avant que de rentrer dans Lisbonne, Gama voulut faire une neuvaine à l'Hermitage de P iii

Notre-Dame, où il avoit fait ses devotions

avant que de partir, afin d'y rendre de solemnelles actions de graces à Dieu, de l'avoir con-DONEMMA- servé parmi tant de périls. Le Roi, qui avoit scû tout le détail de son voyage par Nicolas Coello, qu'une tempête avoit separé de Gama vers les Ifle du CapVerd,& qui étoit entré dans le Tage des le 10. de Juillet, envoya vers lui les premiers Seigneurs de sa Cour pour le faluer de sa part. Il lui fit ensuite une entrée comme à un Souverain, & voulut célébrerson retour par des fêtes, des jeux, des illuminations & des feux de joye. Et, pour le récompenser dignement, il lui permit d'ajoûter le Don à son nom, & de mettre dans l'Ecusson de ses armes une partie de celui de la Couronne; il le fit Amiral des mers des Indes: lui assigna mille écus de rente, lui accorda de pouvoir charger toutes les années deux cents cruzades d'or en marchandises, exemptes de tous droits our les Indes, ce qui rendoit environ sept autres cents crusades, & dans la suite des tems il le fit Comte de Vidigueira. Ce Prince récompenía de la même maniere, mais avec quelque proportion, tous ceux qui avoient eu part à cette expédition, desorte qu'il n'y en eut aucun, qui ayant mérité ses bienfaits, put se plaindre de n'avoir pas eu de part à ses liberalités.

Mais pour rendre éternelle la mémoire de cet évenement en Prince vrayement Chré-

tien, après avoir ordonné des actions de gra- Ann. de ces solemnelles dans tous ses Etats, il sit bâtir une Eglise magnifique sous les auspices de la Mere de Dieu dans le lieu même où étoit le RULL ROIL petit Hermitage de l'Infant Don Henri, avec un Convent de Hieronymites pour la desservir. Il dota ce Convent de très grands revenus, à condition de recevoir & d'instruire tous les gens de mer, qui voudroient y aller faire leurs dévotions. Il voulut, que ce lieu faint portât le nom de Bélen ou de Bethléem, du nom de celui de la naissance du Sauveur du monde. Et quoiqu'il l'eut destiné pour être le lieu de sa sépulture & des Rois ses successeurs, il sembla vouloir en faire honneur à l'Infant Don Henri, le premier moteur des voyages & des découvertes Portugaises. Car il lui fit dresser une statuë dans l'endroit le plus éminent au-dessus de la grande porte de l'Eglise, & ajoûta de nouvelles obligations aux fondations anciennes qui avoient été faites pour le répos de l'ame de ce grand Prince.

Rien n étoit plus superbe pour Don Manuel que le coup d'œil qui se présentoit à lui, & la figure qu'il faisoit alors dans le monde. Héritier présomptit de tous les Etats des Rois Catholiques Ferdinand & Isabelle, par le fils, qui lui venoit de naître de l'Infante d'Espagne son épouse, il se voyoit à la veille d'être un des plus puissants Princes de l'Europe. D'ailleurs A N N. de J.C.

de au nombre & à l'étenduë de les Monarchies , il alloit joindre le commerce des trois plus grandes parties du monde, de l'Afrique , de l'Asse, &

de l'Amerique, à cause des découvertes que venoient de faire les Portugais & les Castillans. Desorte qu'animé plus que jamais par un point de vûe si flatteur, comptant pour rien l'épuifément de ses finances, les périls infinis des longs voyages, la perte de tant de Vaisseaux & d'un si grand nombre de ses sujets qui périssoient dans ces Navigations; pertes qu'il croyoit devoir céder aux autres avantages qu'en pouvoient retirer la Religion & l'Etat; il se confirma de nouveau dans ses rétolutions. Ajoûtant enfuite à ses autres titres celui, de maître de la Navigation, Conquêtes, & commerce d'Afrique, d'Arabie, de Perse, & des Indes, il ne se contenta plus d'y envoyer quelques Vaisseaux comme auparavant, mais des Flottes nombreuses en état de donner la loi par-tout où elles se présenteroient,

La premiere qu'il mit en mer fut prête à faire voile au mois de Mars de l'année fuivanre 1500 Elle étoir composée de treize Vaissée quinze cents hommes d'armes outre les équipages. Il sit Général de cette Flotte
Pierre Alvarès Cabral homme de naissance, &
lui donna pour Lieutenant un autre Gentilhomme nommé Sanche de Tovar. Tous les
autres Capitaines étoient gens de merite &
d'expérience. Cabral,

4500.

J.C.

Cabral, felon les ordres qu'il avoit, devoit Ann.de toucher à la Côte de Sofala, pour prendre connoissance de son commerce, visiter les Rois de la Côte de Zanguebar, & en particulier celui NUEL ROL de Mélinde, à qui il devoit remettre l'Ambassadeur que Gama avoit amené, tâcher de faire alliance avec ces Princes, établir, s'il le pouvoit, quelques postes sur cette Côte qui pusfent servir d'échelle & d'entrepôt pour les voyages & les retours des Indes. De-làil devoit aller droit à Calicut, & ne rien omettre pour engager le Zamorin par les voyes de douceur à laisser établir un Comptoir dans sa Ville, qui pût servir au commerce solide, & à la bonne correspondance qu'il vouloit mettre entre les deux Nations, sui insinuer secrettement de se débarrasser des Maures en lui promettant qu'il retireroit du Portugal plus d'avantages qu'il n'en pouvoit esperer d'aucune autre Nation. Enfin il devoit le prier de permettre à cinq Religieux de l'Ordre de saint François de prêcher l'Evangile dans ses Etats, lui faisant envisager ce point-là seul comme le plus grand bien qu'il pût lui procurer, & la plus haute marque d'estime qu'il put lui donner. Et supposé que le Zamorin se rendît rêtif à toutes ces propositions, Cabral devoit lui déclarer une guerre ouverte, & venger par toutes fortes de voyes les mauvais procédés qu'il avoit eus pour Don Vasqués de Gama.

Ann. de J. C. 1500.

Avant le dépatt, le Roi, qui vouloit agir par esprit de Religion en toutes choses, pour attirer les bénédictions du Ciel sur cette entre-DON EMMAprise, & lui donner plus de poids par une cérémonie éclatante, conduisit le Général avec tout son monde en procession à l'Hermitage de Belem, ainsi qu'avoit fait Gama. Cabral y fut toûjours à côté du Roi sous le même dais. L'Evêque de Viseu officia Pontificalement, fit au Général un discours très-éloquent capable de flatter son ambition, & d'exciter l'émulation de ses compétiteurs. Il benit ensuite l'étendart aux armes de Portugal que le Roi remit luimême entre les mains de Cabral. Après quoi ce Prince mit sur la tête de ce Général le chapeau beni que le Pape lui avoit envoyé. Et la cérémonie finie il le conduifit dans le même ordre jusques au port, affectant de lui parler avec privauté, pour l'honorer davantage par ces marques de confiance, & ne se retira au Palais, qu'après qu'il l'eut vû s'embarquer au bruit de l'artillerie des Vaisseaux & du port, & aux acclamations de tout le peuple.

La Navigation fut heureuse jusques aux Isles du Cap Verd, où ils arriverent en treize jours. Deux jours après Cabral s'apperçut qu'il manquoit à son escadre un Vaisseau, qui probablement coula à fond, & dont on n'a jamais depuisoui parler. L'ayant attendu deux jours inutilement, il continua sa route. Mais il prit tellement au large pour éviter les calmes des Côtes d'Afrique, que le 24, d'Avril, il fe 1500.

Trouva à la vûë d'une terre inconnue, fitude à 1500.

Don Bernarder l'Ayant obligé de ranger la Côte, il courut jusques vers le quinziéme dégré de latitude australe, où il trouva un bon port, qu'à cause de cela même il nonma Porto Securo, après avoir imposé le nom de fainte Croix à laterre du continent, où il avoit abordé. Ce nom sur depuis changé en celui de Brésil ou Brasil, qui est celui d'un bois assez connu aujourd'hui, aussi bien que les peuples qui étoient les anciens habitans du pays.

Le Général ayant envoyé à terre les Découvreurs, sur le rapport qu'ils firent que la terre paroissoit être très-sertile, arrosée de belles rivieres, couvertes d'arbres fruitiers de plusieurs especes, habitées d'hommes & d'animaux, il resolut d'y descendre pour rafraîchir son monde & s'en mettre dès-lors en posses.

fion.

Ayant fait prendre quelques (auvages, les amitiés & les présents qu'il leur sit servirent à apprivoisser tous les autres qui se samiliariserent en peu de tems, & apporterent à la Flotte les fruits de leur terre. Ces Sauvages sont entierement nuds, & peints depuis la tête jusques aux pieds d'une couleur rouge, qu'ils renouvellent tous les jours, & à laquelle ils ajoutent plusseurs agréments de différentes siguitent plusseurs agréments de différentes siguitents.

ANN. de res. Les hommes se razent le devant & le dessus de la tête, & coupent leurs cheveux au dessous des oreilles d'une maniere à peu près semblable aux couronnes des Moines. Ils fe percent les oreilles, le nez, les levres & les joues, dans lesquelles ils inserent de gros boutons de porcelaine tirée des coquillages de mer, ce qui les rend affreux. Leurs autres ornements confistent en quelques tissus de plumes, quelques colliers & bracelets de porcelaine ou de fruits fccs, qui font du bruit comme des sonnailles. Ils sont d'ailleurs grands & bienfaits, d'un bon temperamment, fort lestes, adroits, & uniquement occupés de la chasse, de la pêche, & de la guerre. Leurs armes sont l'arc, la fléche, une espece de Rondache, & la massue. Ils se fervent de pirogues, ou longs batteaux d'arbres creusés, capables de contenir jusques à soixante personnes. Leurs femmes, qui sont assez bienfaites, portent épars ou liés en deux tresses pendantes leurs cheveux, qu'elles ont fort longs & d'un très-beau noir. Ce font elles qui ont la peine de tout le ménage, Elles sément le bled de Turquie & la racine de Manioc, dont elles font le pain de Cassave. Elles font boucaner les viandes, & aprêtent aussi les boissons enyvrantes qui servent à leurs festins. Les cabanes de ces sauvages sont longues & pauvres. Quelques hamacs où ils couchent & quelques vaisseaux de terre en font toute la richesse. Ce quiles caracterise davantage, c'est que les cou. An N. de sines germaines y naissent les épouses de leurs cousins germains: Que les maris se mettent au Don Enna lict quand leurs femmes font délivrées de leur NURL ROIL fruit: Qu'ils mangent leurs ennemis dans une fête solemnelle, après les avoir assommés, & qu'ils font secher les corps de leurs morts, les

pilent, & en boivent les cendres.

Cabral voyant un peuple qui lui paroissoit bon & simple, mais chez qui il ne remarquoit aucun vestige de Religion, de loix, & de gouvernement civil, en eut grande compassion. Il fouhaita que le Pere Henri Supérieur des cinq Missionnaires, homme de mérite, qui fut depuis Evêque de Ceuta, lui annoncât les vérités de l'Evangile, ce qu'il fit par un trèsbeau discours Portugais, auquel les Sauvages quoique très-attentifs, n'eurent garde de rien comprendre. Mais le Missionnaire n'en eut pas moins de mérite devant Dieu, ni moins de gloire devant ceux de sa Nation, qui gouterent fort son sermon, le trouverent très-convainquant, & approuverent fort fon zele.

Le Général ayant planté un poteau pour prendre possession de cette terre, y laissa encore deux de ces criminels, dont la peine de mort avoit été changée en celle de l'exil. Après quoi ayant dépêché un de ses Vaisseaux sur lequel il fit embarquer un de ces Sauvages, pour aller porter à Lisbonne la nouvelle de

J. C.
1500.
Don Emm.

cette découverte, il se remit en mer coupant droit sur le Cap de Bonne-Esperance. Le trajet est d'environ 1200. lieuës. La saison étoit belle, les vents mous & variables, les calmes fréquents. Une cométe qui parut durant dix jours consecutifs, sembla lui pronostiquer le malheur qui lui arriva. Toutes les voiles étoient fur les mâts & les battoient en attendant le vent. Les Pilotes ignoroient la conséquence de cette manœuvre dans un parage où les ouragans sont ordinaires & prompts comme l'éčlair. Tout-à-coup il en vint un si furieux, que quatre Vaisseaux furent renversés sous voiles en un instant & périrent sans qu'on pût leur apporter aucun secours, ni sauver personne. Barthelemi Diaz, celui qui avoit découvert le Cap do Bonne-Esperance, en commandoit un, & finit là sa carrière digne d'un meilleur sort. La tempête, qui suivit cet orage, dura vingt jours & dispersa ce qui restoit de Vaisseaux, dont l'un fut porté en Portugal.LaCapitane suivie de deux autres, qui furent toûjours à mats & à cordes, dépassa le Cap de Bonne-Esperance sans s'en apperçevoir. Les trois qui restoient joignirent le Général sur la Côte de Sofala.

Cabral ayant réüni les restes de cette Flotte diminuée de plus de la moitié, alla jusques à Mozambique, où la crainte qu'inspira son arrivée, sit qu'il sût mieux reçû que n'avoit été Vasqués. Cette même crainte rendit plus

circonspect Ibrahim Roi de Quiloa, avec qui Ann. de le Général s'aboucha sur mer, ainsi que l'Amirante en avoit ulé avec le fils du Roi de Mélinde. La crainte n'ôta pas cependant à Ibra- NULL ROL him l'envie de brasser quelque trahison. Outre que le Général s'en apperçût, il en fut encore averti par un frere du Roi de Mélinde, qui se trouvoit pour lors à Quiloa. Quelque envie qu'eut Cabral de châtier ce Roi perfide, il crut plus avantageux aux interêts du Roi son maître de passer outre. Il continua donc sa route jusques à Mélinde, dont le Roi fidelle à l'alliancequ'il avoit contractée avec le Portugal, jusques à soutenir le poids d'une guerre cruelle que lui fit le Roi de Monbaze, fut ravi de revoir les Portugais, & son Ambassadeur qu'ils lui ramenoient avec des présents considérables, si bien qu'après avoir comblé le Général de politesse, & l'avoir pourvû de rafraîchissements & de vivres de toutes fortes, il lui donna encore deux Pilotes Guzarates, avec lesquels s'étant mis en chemin, il arriva aux Isles Anchedives en peu de tems, par une navigation fort heureuse.

Le Zamorin instruit de l'arrivée de la Flotte envoya bien loin au-devant du Général des principaux Seigneurs de sa Cour pour le saluer de sa part, & lui offrir ce qui dépendoit de lui , pour la sûreté du commerce , témoignant une joye extrême de sa venuë dans ses

ANN. de Etats, & une grande sensibilité à l'honneur que lui faifoit le Roi de Portugal de vouloir entrer dans son alliance. Cabral que les démarches du Zamorin rendirent fier, & que son procédé avec Vasqués avoit mis sur la défiance, lui fit demander une audience. Mais en même-tems il lui fit entendre assez résolument qu'il ne mettroit pas le pied à terre, qu'il n'eut entre ses mains des ôtages qui répondissent de sa fidelité, & il voulut que ces, ôtages fussent le Catual même & les ministres, dans lesquels il pouvoit avoir le plus de confiance.

Cette proposition plus que hardie, étonna le Zamorin. Mais soit que la crainte l'emportât fur lui, foit, ce qui est plus probable, qu'agissant par le Conseil des Seigneurs que les Maures avoient gagnés, il eût resolu dès lors de pousser la dislimulation jusques à l'excès, pour attirer les Portugais dans ses pieges, il se rendit après quelques jours de contestations sur

cet article, & les ôtages furent livrés.

L'audience fut des plus superbes. Cabral y parut avec toute la magnificence Portugaife. Le présent qu'il fit au nom du Roi son maître, étoit digne du Monarque qui l'envoyoit. Le Zamorin, qui vouloit faire honneur à cet Am, bassade, étoit chargé de pierreries, & accompagné de la Cour la plus brillante. Les honneurs qu'on rendit à l'Ambassadeur étoient sans exemple. Enfin comme rien ne

manqua

manqua à la pompe du spectacle, rien aussi Annde ne fut refulé de tout ce qui fut proposé. Le Zamorin accorda à l'Ambassadeur une maison qu'on pouvoit appeller un Palais, dont il lui huel Ros fit une donation entiere, & dont l'acte fut écrit en lettres d'or. Il lui fut permis d'y arborer l'étendart du Portugal, & d'en faire un lieu de franchise. André Corréa fut agréé pour facteur ou Consul de la Nation. Il en prit sur

le champ possession tranquille & commença à

y étaler ses magasins.

Ces commencements étoient trop beaux pour n'être pas suspects. Ce qui étoit arrivé à l'Amirante Vasqués de Gama, les differentes tentatives qu'avoient fait les ôtages pour se fauver, & plusieurs autres circonstances devoient les obliger à se tenir sur leurs gardes. Le Général assez désiant par lui-même étoit de cet avis, mais la trop grande confiance de Corréa l'ayant emporté sur ses soupçons, il se laissa trop facilement aller aux avis de cet homme aveuglé par son interêt & par sos préjugés, dont il fut la premiere victime.

Les Maures avoient à Calicut deux personnes de leur Nation & de leur secte, pour veiller aux affaires de leur commerce, & faisoient l'office de Sabandar, c'est-à-dire, de Consuls. L'un avoit jurisdiction sur les Caravanes de terre, l'autre présidoit à la Marine. Le premier nommé Coje-Béqui, & le second Coje-Cemeri.

Tome I.

loux, comme il arrive d'ordinaire aux personnes en place, qui ont des interêts à démêler. NULL Roi. . Coje-Bequi avoit de la probité, ils'attacha aux Portugais en homme d'honneur, & s'y attacha si bien, que cela fut dans la suite la cause de sa perte. Coje-Cemeri s'y attacha ausli, mais en homme double & fourbe. Comme il avoir plus de manége que son Collégue, le malheur de Corréa voulut que méprisant tous les avis de Coje-Béqui, il se livra entierement à son rival, qui abufant de l'empire, qu'il prenoit peu à peu sur son esprit, le fit donner pendant trois mois dans toutes fortes de panneaux.

La principale attention de celui-ci étoit de faire faire à Corréa des fautes, qui retombant sur les Portugais, alienassent d'eux l'esprit des Indiens, & il y réuffit parfaitement. Il lui en fit faire en particulier deux considerables. La premiere fut de l'engager à faire attaquer & prendre de force un gros Vaisseau chargé de sept Elephans pour le compte des Indiens, & qu'il lui avoit persuadé appartenir à des Maures contrebandiers, par une supposition, qui étoit toute de son invention. Le Zamorin qui connivoit à tout, eut le plaisir du spectacle de ce combat & en recüeillit tout le profit. La seconde faute qu'il l'obligea de faire, ce fut de le porter à faire attaquer un autre Vaisseau dans le port même, sur une autre fausse supposition.

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 131

Les Portugais ne pouvoient venir à bout de la mente de la companie de la companie

vivres pour le compte des Indiens.

Cependant Coje-Cemeri, qui fous main faifoit un autre perfonnage ameute le peuple, 
& fait trouver quatre mille hommes, qui investiffent la mailon des Portugais, enfoncent
les portes, laspillent, y mettent tout à feu &
à sang, avant qu'on en pût donner l'avis aux
Vaisseaux. De loixante-six Portugais, il y en eut
cinquante de tués, parmi lesquels sut Corréa.
Les autres se fauverent avec peine vers le rivage, où les Chaloupes qu'on envoya des Vaisseaux au premier bruit les reçurent, la plûpart blessés accablés de fatigue, & des efforts qu'ils avoient fait pour se défendre.

Le Général incertain, si le Zamorin avoit part ou non dans un événement, où le droit des gens étoit violé d'une maniere si atroce, attendit quelques jours ses excuses. Mais voyant qu'il n'en recevoit aucune satisfaction, il sit

Rij

appareiller pour aller attaquer treize gros Vaifeaux des Maures, qui étoient dans le port, fait un feu terrible d'artillerie sur eux, les brûle ou les prend, mettant à la chaîne rous ceux, qui échapperent au naufrage, ou aux flàmes. Et afin que les Maures ne sussens qu'on lui avoit faites, il canona deux jours entiers la Ville avec un esser fier fip prodigieux, qu'ayant abbatu plusseurs maisons, fait périr plus de six cents personnes, il obligea le Zamorin de s'ensur à la campagne, tout épouvanté d'avoir vû un de s'esprincipaux favoris emporté à se soètés d'une volée de canon.

Après ce coup de vigueur, qui l'avoit affez vengé, Cabral met à la voile pour aller à Cochin trente lieues au-delà de Calicut, en tirant vers le midi. Cette Ville située à l'embouchure du Mangat, qui l'environne, étoit la Capitale d'un petit état tributaire du Zamorin, mais dont le Roi, homme sage d'ailleurs, toûjours en crainte du voissinage d'un Prince trop puissant, piqué d'ailleurs du tort qu'il faisoit au commerce de ses sujets, écoutat trop facilement les raisons d'un interêt préfent, sans prévoir les conséquences de l'avenir, & forgea lui-même ses propres sers, en se donnant des alliés, qui devinrent ses maîtres.

La réputation des Portugais avoit volé dans

tout l'Indostan, & tous les Princes Malabares Ann. de mécontens du Zamorin pensoient à s'en faire un appui pour les cas de nécessité. Le Général ne s'imaginoit pas alors qu'il y eût dans NUIL ROI, l'Inde de si favorables dispositions en sa faveur, au contraire regardant tous les Indiens fur le même niveau, il se défioit de tous également. Ainsi il ne voulut traiter d'abord avec Trimumpara, c'étoit le nom du Roi de Cochin. que par l'entremise d'un Jogue, que le Pere Henri avoit converti à la foi. Mais il trouva dans ce Prince tant de facilité, qu'il regla avec lui tout ce qu'il voulut, pour le présent & pour l'avenir. Le pays étant plus fertile encore en épiceries & autres denrées de l'Indostan, le Général fût en état de faire promptement toute la cargaison, telle qu'il pouvoit la souhaiter.

Il ne restoit plus qu'à partir lorsqu'il se vit recherché par les Rois de Coulan & deCananor. Mais comme il avoit déja terminé ses affaires, il ne put leur donner pour le présent que de belles paroles. Il passa néanmoins à Cananor, avant que de retourner en Europe. Il y fut reçû avec toutes les marques d'honneur & de cordialité qu'il pouvoit desirer. Quoiqu il eut déja sa cargaison faite, il voulut y prendre quelques marchandises, mit sur son bord un Ambassadeur que le Roi de Cananor envoyoit en Portugal, à l'imitation du Roi de Cochin, qui y envoyoit aussi le sien pour y serrer les nœuds R iii ·

n n. de J. С.

néral.

DON EMMA-

NUEL ROL

d'une plus parfaite alliance. Il partit ensuite pour Lisbonne, où il arriva heure usement la veille de saint Jean, l'an 1501. ayant perdu cependant sur sa route le Vaisseau de Sanche de Tovar, qui toucha sur de hauts sonds près de Monbaze. Cabral sur obligé d'y mettre le feu, après en avoir retiré l'équipage & les marchandises. Mais Sanche repara bien ce malheur, car ayant été envoyé sur un autre petit bâtiment à Sofala, selon les ordres que le Roi en avoir donnés, il découvrit cette côte, sit alliance avec le Cheq, regla le traité de commerce, & vint moüiller dans le Tage aussi-tôt que son Gé-

L'ardeur qu'avoit Don Manuel pour la réüffite des affaires des Indes, ne lui permit pas d'attendre qu'il eut des nouvelles de Cabral. Il fit partir quatre Vaisseaux pour aller le joindre, se lui servir de renfort. Ayant appris peu de tems après la découverte du Brésil, par le retour du Vaisseau, que Cabral avoit depêché, il fit un autre armement de six Vaisseaux sous la conduite de Gonsalve Coello, pour aller en prendre une plus ample connoissance & une possession plus affurée.

Jean de Nove Gentilhomme du Royaume de Galice, homme habile & d'éxpedition, qui commandoit les Vaisseaux destinés pour les Indes, ne put parvenir à joindre le Géneral Portugais, à qui il étoit envoyé, mais dans tout

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 135

le reste il fut aussi heureux qu'on peut l'être. Il découvrit, en allant, l'Isle de la Conception. Il trouva à l'aiguade de faint Blaife une lettre Don EMMAsuspenduë à un arbre & cachée dans un soulier. qui l'instruisoit du voyage de Cabral allant aux Indes. Il donna son nom à une autre Isle, qu'il découvrit sur la côte de Zanguebar. Arrivé à Mélinde, il y reçût des nouvelles plus particulieres de la mauvaise foi, dont le Zamorin en avoit usé en dernier lieu avec les Portugais, ce qui l'obligeant à le regarder comme ennemi, il donna la chasse à deux de ses Vaisseaux, dont il prit l'un & le brûla. Ayant ensuite fait route pour Cananor, il y arriva assez à tems pour y faire bien les affaires de son commerce, & acquérir de la gloire.

La politique des Maures négociants de Calicut étant de dégouter les Portugais du commerce d'un Pays si éloigné, leur principale attention étoit de les empêcher de faire leur cargaifon. Ils y avoient affez bien réüffi par les artifices, dont ils avoient joue André Corréa, & par le tumulte qui en avoit été la suite. L'alliance que les Portugais avoient contractée avec les Rois de Cochin, & de Cananor les embarrassoit, & ils étoient bien déterminés de la troubler en toutes manieres. Alors sçachant que Cabral étoit à Cochin, ils mirent en mer de concert avec le Zamorin une Flote de plus de 60. voiles, parmi lesquelles il y avoit vingt-

Ann.de J. C. 1501.

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 167

Le Zamorin tenta encore de surprendre ce- Ann. de lui-ci par des propositions artificieuses, mais de Nove étantaverti par Coje-Béqui & par un Don Emma. Portugais prisonnier, qui avoit échappé au NUEL ROI. massacre de Calicut, ne daigna pas seulement faire réponse à ce Prince fourbe & dissimulé, & s'étant mis en chemin pour le Portugal, il découvrit encore sur sa route la petite Isle de fainte Helene, qui étant excellente par la bonté de ses caux, de son air, & des autres rafraîchissements qu'on y trouve, semble avoir été faite exprès , pour la commodité de ces longs voyages, n'y ayant presque point de bâtiment qui ne cherche à s'y arrêter.

Il s'en fallut bien que Gonsalve-Coello eut autant de bonheur de son côté. Des six Vaisfeaux qu'il commandoit, un furieux ouragan lui en fit périr quatre. Les deux autres à la verité arriverent au Brésil, & retournerent, mais chargés seulement de bois de Brésil, de Singes & de Perroquets. Pauvre retour, eu égard à la dépense d'un tel armement. Mais que les pensées humaines sont trompeuses ! Ce pays qui parut alors si miserable est de toutes les découvertes qu'ait fait le Portugal celle dont il tire aujourd'hui de plus grands avantages.

Les honneurs que Don Manuel faisoit à ceux qui revenoient des voyages d'Outre-mer, surtout quand ils avoient quelques petits succès, avoient mis une émulation inconcevable dans

Tome I.

ANN. de tout le Royaume. Les plus grands Seigneurs J.C.

d'Avanturier d'une certaine façon cût été alors la seule porte ouverte à la fortune. Gaspard Cortereal, homme de distinction & en bonne posture à la Cour, voulant se distinguer comme les autres , en obtint l'agrément du Roi. Mais croyant que tout étoit découvert du câté du Sud, il tourna ses pensées vers le Nord, & découvrit en effet l'Ille de Terre-Neuve, & la Terre de Labrador, qu'il nomma Terre-Verte, & qui depuis a été nommée pendant quelque-tems de son nom Terre de Cortereal. Il y trouva les Esquimaux qui sont les naturels du pays. Ces Sauvages absolument differents de tous les autres peuples de l'Amérique, auprès desquels ils paroissent étrangers, sont si extraordinairement défiants, que quoiqu'ils ayant été des premiers connus, on n'a pû encore les apprivoiser, & qu'on ne peut commercer avcc eux qu'à la pointe du fusil, & avec toutes les précautions qu'inspire la crainte de la trahifon. Cortereal de retour en Portugal, y rendit compte de son expédition, & y retourna le plûtôt qu'il put. Ce second voyage lui fut fatal, y il périt, soit qu'il futtué par ces sauvages, soit qu'il fit naufrage. Michel son frere qui voulur aller après lui, pour avoir de ses nouvelles, & qui avoit armé deux Vaisseaux à cer effer, eut le même fort. Le Roi qui aimoit

1502.

#### dans le nouveau Monde. Liv. II.

beaucoup ces deux freres, envoya deux au- Ann. de tres Vaisseaux exprès pour les chercher, mais tous leurs foins ayant été inutiles, il desespe- Don Ennara de leur falut, & ne voulut pas permettre NULL ROIL que Jean Vasqués Cortereal leur aîné, & qui étoit grand maître de sa maison, entreprit ce voyage, que l'amour fraternel lui avoit inspiré de faire en personne sur la vaine esperance

de les retrouver. Cependant Cabral étant de retour en Portugal, &y ayant rendu compte de son voyage & de l'état des Indes, Don Manuel, qui, malgré la perte de la moitié de cette Flotte, conçut de folides esperances de réussir, mit encore en mer vingt Vaisseaux, qu'il partagea en trois escadres differentes. L'Amirante Don Vasqués de Gama, qui avoit eu le tems de se remettre des fatigues du premier voyage, commanda la premiere qui étoit de dix Vaisseaux. Vincent de Soldre & Estevan de Gama cousin de Vasqués en avoient chacun cinq, du nombre des dix autres. Ils devoient obéir à l'Amirante tous les deux. Soldre avoit une commission particuliere, pour croiser dans la mer des Indes, & y faire respecter la banniere de Portugal, en courant généralement sur tous les ennemis de la Couronne. Il devoit foutenir les deux Comptoirs établis à Cananor & à Cochin, & surtout ne rien omettre, afin d'interrompre le commerce de la mer Rouge, en faisant garder le passage de Babel Mandel.

An n. do J. C. 1502. Don Enm. NULL ROL

L'Amirante avant établi sur sa route deux nouvelles Factoreries ou Comptoirs fur la Côte de Zanguebar, l'un à Sofala, l'autre à Mozambique, vint surgir avec toute sa Flotte au port de Quiloa. Ibrahim épouvanté à la vûë d'un si puissant armement, contre lequel il n'avoit pas eu le tems de se mettre en garde, se vit dans la nécessité d'accepter toutes les conditions que Gama voulut lui imposer, & vint exprès en mer pour s'aboucher avec lui. Gama qui étoit le plus fort, & qui ne se fit pas un scrupule de violer le droit des gens à l'égard d'un Prince, dont il avoit éprouvé la mauvaise foi, le prit prisonnier, & crut lui faire grace, de l'élargir en l'obligeant de se reconnoître vassal de la Couronne de Portugal, & de lui payer un tribut annuel de deux mille miticals d'or. Ibrahim promit tout sans pein. Mais ce Prince qui s'étoit emparé violemment du Trône, & s'y maintenoit en tyran, surprit le Général, & le trompa en lui donnant en ôtage, pour se tirer de ses mains un des Seigneurs des plus apparens de sa Cour, dont il craignoit le mérite, & dont il esperoit que les Portugais irrités de voir qu'il leur manquât de parole, prendroient soin de le défaire, en le facrifiant à leur indignation. Mais celui-ci qui étoit homme d'esprit & de probité, découvrit à l'Amirante tout ce mystere, lui paya de son fond les deux mille miticals d'or, & se comporta avec

tant de dexterité & de droiture que Gama lui Ann.de rendit la liberté, & ne put lui refuler son estime.

L'Amirante eut bien voulu prendre vengeance de la mauvaise foi d'Ibrahim , mais DON EMMAcraignant les suites d'une affaire qui pouvoit avoir un succès douteux, traîner en longueur, & lui faire manquer l'occasion de la belle saifon, il fuivit sa route pour les Indes. En arrivant fur la Côte du Malabar, il trouva la Meris gros Vaisseau, que le Sultan d'Egypte envoyoit toutes les années dans l'Indostan, d'où il revenoit ordinairement chargé richement, pour le compte de ce Prince, & portoit en même tems plusieurs passagers, que leur devotion conduiloit à la Meque au Tombeau de Mahomet. Vasqués suivit en cette rencontre un peu trop les mouvements de sa haine contre les Maures, & le fit d'une maniere peu digne d'un Gentilhomme. Car ne s'étant pas contenté de piller ce Vaisseau qui n'avoit fait aucune resistance?, & de prendre d'abord vingt enfans qu'il destina à en faire des Religieux dans le Monastere de Notre-Dame de Belem, il essaya ensuite de le faire couler à fonds, pour y noyer tous ceux qui étoient dedans, & qui étoient au nombre de près de trois cens personnes. Mais n'ayant pû y réüssir, il fut obligé de l'attaquer àforce ouverte, & d y mettre le feu, ce qu'il n'eut pas executé h ailement qu'il le fit, fi ces malheureux pré-

Siij

A n n. de J. C. 1502.

voyant un si mauvais traitement se fussent mis en désense.

Ayant pris port à Cananor, il fut reçû du OON EMMA-Roi, avec toute la magnificence possible, & il traita avec lui d'égal à égal. Mais ayant pris les choses avec trop de hauteur, il ne put rien conclure avec lui sur l'article du commerce , & se retira mécontent pour aller à Calicut. Sur fa route il prit une cinquantaine d'Indiens dans de petits batteaux de pêcheurs, & attendit quelque tems à la vûe de la Ville, pour voir si le Zamorin ne feroit point mine d'entrer en quelque négociation. En effet, il se présenta bientôt un homme qui abordant la Capitane en habit de Cordelier, & difant Deo gratias, fe fit ensuite connoître pour un Maure député par le Zamorin, pour faire des excuses de tout le passé, & jetter de nouvelles propositions. L'Amirante ne voulut entendre à rien avant qu'on eut satisfait pour tout ce qui avoit été pillé dans le Comptoir de Calicut, lorsque Corréa & les autres furent massacrés. Il se passa trois jours en allées & en venuës, pendant lesquelles le Zamorin se justifioit assez bien, & faifoit voir qu'on lui avoit fait plus de dommage qu'il n'en avoit reçu. Mais l'Amirante ne voulant point démordre de sa premiere résolution, & le Zamorin ayant laissé passer le tems qu'il lui avoit fixé pour se reconnoître, Gama fit le fignal à l'heure marquée, pour

faire pendre aux vergues les cinquante Indiens Ann. de qu'il avoit fait distribuer dans les Vaisseaux pour ce sujet. Après cette cruelle execution qui fut faite à la vûe de la Ville, il fit couper les pieds NUIL ROL & les mains de tous ces cadavres, & les ayant fait exposer sur un radeau, il prit le tems pour le lâcher que la marée pût les porter à terre, pour y donner le triste spectacle d'une vengeance aussi éclatante que celle-là, signifiant au Zamorin par la même voye dans une lettre écrite en Arabe. » Que c'étoit là un »présent qu'il lui faisoit en représaille du meur-» tre des Portugais, & ajoutant par rapport aux » marchandises, qu'ils les lui payeroit au cen-» tuple. « Ayant ensuite fait approcher ses Vaisfeaux du rivage pendant la nuit le plus près qu'il pût, il canona la Ville sans discontinuation tout le jour suivant, avec un si terrible effet, qu'outre le monde qu'il fit périr, il ruina un grand nombre d'édifices, & endommagea confidérablement un des Palais du Zamorin.

La solitude ou cette espece de bombardement avoit réduit la Ville, mettoit l'Amirante en état d'entreprendre quelque chose de plus, mais soit qu'il ne sçut pas ce qui s'y pasfoit, soit qu'il ne voulut, ou qu'il n'ofat pas y entrer, il se contenta de ce qu'il avoit fait, & ayant mis le feu à un gros Vaisseau qu'il avoit pris dans le port, & qu'il avoit gardé quelque tems, de C

1502.

DON EMMA-

croyant qu'il donneroit lieu à quelque pourparler, il fit voile pour Cochin.

Les difficultés , que l'Amirante avoit eûes avec le Roi de Cananor, donnoient de l'inquiétude aux Portugais, inquiétude qui fut augmentée par les toupçons du facteur Gilles Gonzales. Celui-ci, homme d'un esprit inquiet, voulut persuader à Gama, que le Zamorin avoit gagné secrettement les Rois de Cochin & de Cananor, par le moyen de quelques Brachmanes, & que le but de tous les incidents que ce dernier avoit fait naître pour ne rien conclure, n'étoient qu'un concert entre ces Princes, pour traîner les affaires en longueur, afin d'obliger la Flotte d'hyverner dans les Indes, esperant de pouvoir la brûler dans les ports, où elle se retireroit. Ces soupçons soûtenus de quelques conjectures assez solides, furent encore fortifiés par la conduite du Roi de Cochin, qui dans la premiere entrevûë qu'il eût avec l'Amirante, se montra aussi difficile que l'avoit été le Roi de Cananor. Si bien que l'Amirante en fortit aussi mécontent de celui-ci, qu'il l'avoit été du premier. Mais dans le fond, le cœur de ces Princes étoit droit, & s'ils avoient fait des difficultés, ce n'étoit que parce que les prétentions des Portugais n'étoient pas raisonnables.

L'évenement le fit bien voir. Car le Roi de Cananor inquiet du peu de satisfaction, que l'Amirante

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 145

l'Amirante avoit fait paroître en sortant de ses ports, lui fit dire par les Portugais qui étoient chez lui, qu'il préferoit l'amitié du Roi de Portugal à ses interêts propres ; qu'il reglât les DON FMMA. conditions du traité selon sa volonté, que lui- NULL ROI. même s'engageoit à satisfaire au tort qui en resulteroit pour les autres négociants, en s'accommodant avec eux, & leur relâchant partie de ce qui devoit lui revenir des droits d'entrée & de fortie, & qu'ainsi toute la perte tomberoit sur lui seul. Le Roi de Cochin sit encore mieux. Car ayant vû le Général partir en colere & un peu ému, il le suivit dans une Almadie, avec quatre ou cinq rameurs, & l'ayant joint, il monta dans son Vaisseau, & lui dit avec cet air de franchise, que donne la droiture de cœur. » Je vois bien que vous étes un » homme plus difficile à contenter, que je ne » le suis à vous accorder tout ce que vous de-» mandés. Faites ce qu'il vous plaira, vous êtes » le maître, ma personne que je viens remet-» tre entre vos mains, sera le garand de ma » bonne volonté. « Le Général étourdi également, & confus de cette démarche, répondit par des complimens, qui marquoient plus sa surprise, qu'un retour réciproque à une pareille generosité. En effet il prit la parole au bond, & conclut à bon compte le traité, comme il l'avoit d'abord éxigé, & l'acte en fut dressé sur le champ. Le Roi de Cananor Tome I.

1502.

n'eut pas plûtôt appris cette nouvelle, que ne se contentant pas de ce qu'il avoit fait dire à l'Amirante, il lui envoya encore deux Am-DON EMMAbassadeurs pour le prier de revenir chez lui

avec une pleine assurance, qu'il regleroit tou-

tes choses pleinement à son gré.

Cependant l'Amirante pensa périr dans le précipice, où le jetterent trop de confiance & de présomption. Quelque outré que fut le Zamorin de tout ce qui s'étoit passé, il n'avoit pas perdu l'esperance de nouer encore quelque négociation, foit qu'il le voulut de bonne foi, foit qu'il eut conçû le dessein de se venger par quelque perfidie. Les Auteurs Portugais sont assez de concert pour accuser la duplicité de ce Prince, & ses lâches artifices. Des Auteurs Indiens n'en conviendroient peut-être pas ausli facilement qu'eux. Il me semble démêler qu'il avoit assez de raison de se plaindre; Qu'il devoit paroître fort étrange à un aussi puissant Monarque, qu'un petit nombre d'étrangers vinssent dans ses Etats pour lui parler en maîtres, & lui faire des propositions telles qu'il n'en pouvoit conclure autre chofe, si ce n'est qu'ils prétendoient lui donner la loi; & recourir d'abord aux voyes de fait les plus violentes, lorsqu'il ne vouloit pas leur accorder tout ce qu'ils demandoient.

Quoiqu'il en foit de ses intentions, voici le fait. Dans le tems que l'Amirante étoit en-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. II. 147

core à Cochin un Brachmane, homme d'esprit & d'un âge assez avancé, vint lui présenter deux de ses enfants, & un de ses neveux, pour les conduire en Portugal, où il vouloit, disoit-il, DONEMMAqu'ils fussent instruits dans la Religion, & les sciences de l'Europe. S'étant ensuite insinué peu-à-peu dans son esprit, il lui avoua qu'il étoit envoyé de la part du Zamorin, & sit si bien qu'il lui persuada de retourner à Calicut. Gama croyant donc faire assez que de laisser le Brachmane & les trois jeunes gens pour ôtages, donna le Commandement de la Flotte à Etienne de Gama, & partit contre l'avis de ses Capitaines seulement avec deux Vaisfeaux, dont même il envoya l'un pour avertir Vincent de Soldre, qui étoit à Cananor, de venir le joindre. Le Zamorin ne concluant rien, & affectant des délais, enfin Gama se vit investi tout-à-coup, d'une centaine d'Almadies qui avoient entrepris de le brûler à la faveur de la nuit. La trahison fut si bien conduite, qu'il ne s'en apperçut que lorsque les Indiens s'attachoient déja aux cordages, & il n'eut le tems que de couper le cable & la chaîne de fer qui le tenoit amarré. Un vent d'Est assez fort s'éleva très à propos', mais les ennemis s'acharnant à le suivre au large, il fut joint encore à point nommé par Vincent de Soldre, qui avec ses Caravelles & le feu de son artillerie, en ayant coulé plusieurs à fond dissipa bientôt le

1 502.

reste. L'Amirante de retour à Cochin, sit pendre le Brachmane, dont les enfants & le neveu vrais ou prétendus, avoient déja pourvû

NULL ROI. à leur falut par la fuite.

Outre les Ambassadeurs du Roi de Cananor, qui étoient venus à Cochin, pour traiter avec l'Amirante, il lui en vint encore deux autres de Cranganor. Ceux-ci se disoient les Députez des anciens Chrétiens des Indes, defcendus de ceux que l'Apôtre saint Thomas avoit converti avant que de consommer ses courses Apostoliques, par un glorieux martyre. Après avoir exposé toute seur tradition touchant ce glorieux Apôtre de Jesus Christ, & l'état présent de leur chrétienneté, qui se montoit à près de trente mille ames, gouvernées pour le spirituel par des Evêques & des Prêtres, qui reconnoissoient le Patriarche d'Armenie, pour leur premier Pasteur, ils dirent qu'ils étoient envoyés de la part de leur petite République, » pour fignifier à l'Amirante la joye a qu'ils avoient eu à la premiere nouvelle de » l'arrivée des Chrétiens, sujets d'un des plus » puissants Monarques de l'Europe, & de l'es-» perance qu'ils avoient conçûe en même-tems » dans la pensée que Dieu les avoit envoyés, » pour les delivrer de la servitude, où ils gé-» missoient sous la tyrannie des Princes infi-» delles de cette Gentilité & des Sarrazins, en-» nemis mortels des Chrétiens, que leurs ri» chesses & leur commerce avoient extrême- ANN. de » ment accredités dans ces Contrées. Qu'ainsi » ils avoient recours à leur bonté, & qu'afin de

» les engager plus efficacement à les prendre NUEL ROI. » fous leur protection, ils leur présentoient le » Sceptre, par lequel ils s'engageoient au Roi

» de Portugal, qu'ils vouloient reconnoître " deformais, pour leur veritable & legitime » Souverain.

Rien ne pouvoit être plus flatteur pour l'Amirante que cette Ambassade. Aussi y réponditil de la maniere du monde la plus gracieuse & la plus consolante, acceptant la proposition au nom du Roi son maître, & assurant les Députez," Qu'ils trouveroient dans ce Monarque » un protecteur zélé & efficace : Que les Géné-» raux, qui étoient ses Lieutenants, & repre-» sentoient sa personne dans les Indes, pren-»droient toûjours leurs interêts en main de tout » leur cœur : Qu'ils devoient les regarder com-» me les interprétes de ses volontés, & recourir » à eux dans leur besoin : Que pour lui en par-» ticulier il les assuroit de son affection & de » fa disposition à leur faire plaisir: Que dans » son absence & à son départ, il les recomman-» deroit à celui qui entreroit en sa place, & » qui leur seroit un autre lui-même.» Avec cela il les congédia, les laissant charmés de ses caresses, & de ses liberalités.

Le Zamorin ne s'endormoit pas. Voyant T iii

cut recours à d'autres moyens qu'il crut plus

fûrs & plus infaillibles. Ce fur d'écrire au Roi de Cochin son vassal, & de faire agir en mêmetems auprès de lui, & par promesses, & par ménaces, pour l'obliger à lui livrer les Portugais, ou bien à les contraindre de sortir de ses Etats. Trimumpara aussi ferme qu'il étoit sincere . répondir à ces lettres du Zamorin avec une grandeur d'ame, qui devoit lui faire sentir sa constance, & sa résolution. Il eut outre cela la délicatesse de ne vouloir rien découvrir de cette négociation à l'Amirante, pour lui épargner les ombrages & les inquiétudes qu'elle eût pû lui causer, & il ne lui en parla, que lorsqu'il fut en état de lui faire voir avec certitude, qu'il risquoit le tout pour le tout, & qu'il faisoit tant de cas de l'alliance qu'il avoit faite avec lui, qu'il aimoit mieux tout perdre que d'y renoncer.

Gama qui étoit sur son départ, fut ravi des dispositions où il laissoit ce Prince, & n'omit rien pour lui persuader qu'il devoit tout attendre de la reconnoissance des Portugais, Ayant ensuite pris congé de lui, il partit pour Cananor avec treize Vaisseaux. Il trouva sur sa route assez près de Pandarane une Flotte de trente neuf bâtiments, que le Zamorin envoyoit pour le combattre. La conclusion fut bientôt prise d'accepter le défi. Soldre, Raphaël, & Pétreïo,

dont les Vaisseaux étoient moins chargés, tom- ANN. de berent d'abord si rudement sur deux gros bâtiments Sarrazins, qui faisoient l'avant-garde ennemie, que la plûpart de ceux qui de- NUIL ROI. voient les défendre, n'ayant pas assez de courage, pour foutenir un si rude choc, se lancerent à la mer, où les Portugais qui sauterent dans leurs Chaloupes en assommerent plus de trois cens à coups de demi-piques, d'avirons, & de léviers. Le reste de la Florre saisi de la même terreur, ayant gagné la terre, l'Amirante, dont les Vaisseaux trop chargés ne pouvoient les suivre, se borna à dépouiller ceux qu'il avoit pris, y mit le feu, & continua son chemin. Entre les richesses qu'il y trouva, il est parlé d'une Idole d'or du poids de soixante livres, dont les yeux étoient deux trèsbelles émeraudes, & qui avoit sur la poitrine un rubis, ou une escarboucle de la grosseur d'une chataigne, & d'un très grand éclat. Le manteau de l'Idole relevé en broderie d'or étoit pareillement enrichi de perles, & d'autres pierreries d'un très-grand prix.

 L'Amirante conclut son traité avec le Roi de Cananor, aux mêmes conditions qu'avoit accepté le Roi de Cochin. Il engagea de plus ce Prince à faire ligue offensive & défensive avec celui-ci, pour lui procurer un défenseur, au cas que le Zamorin voulut l'attaquer. Ayant ainsi conclutoutes choses à sa satisfaction, il reprit la

# 152 CONQUESTES DES PORTUGAIS

A N N. de J.C. Mozambique, & arriva à Lisbonne le premier de Septembre 1503.

Don EMMA- de Septembre i

L'entrée que le Roi lui fit faire dans cette Capitale, put être regardée comme une espece de triomphe, où l'on porta avec toure la folemnité possible, les présents des Rois de Cananor & de Cochin, les dépouilles de céuli de Calicut, le sceptre des Chrétiens de S. Thomas, & les deux mille miticals dor de tribut du Roi de Quiloa devenu seudataire de la Couronne de Portugal, dont le Roi Emmanuel voulut éterniser la mémoire, employant tout l'or de ce Tribut, à une Custode superbe qu'il sit faire & qu'il consacra dans sa magnisique Eglise de Notre-Dame de Belem.

Fin du Second Livre,



# HISTOIRE

DES DECOUVERTES

# CONQUESTES

DES PORTUGAIS

Dans le Nouveau Monde.

# LIVRE TROISIÉME

E départ de l'Amirante laissant un grand Ann. de vuide dans les Indes, le Zamorin, excede par les Portugais, & piqué au vif des réponses du Roi de Cochin, crut que la con- NUEL ROL joncture étoit des plus favorables, pour se venger, & que la fortune lui livroit en quelque forte ses ennemis entre les mains. Voulant neanmoins agtr selon les regles, pour paroître se déterminer prudemment sur un point qu'il avoit déja résolu, il assembla un grand conseil, où se trouverent plusieurs Princes ses vassaux, & plusieurs autres vassaux du Roi de Cochin, que la crainte avoit déja dérobés à celui-ci. Dans ce conseil il exposa ses griefs Tome I.

J.C. 1101. J. C.

deration, mais avec tout l'artifice des raisons captieuses, que lui suggeroit la plus vive animosité. La plûpart des Seigneurs gagnés par les Mahometans, ou poussés de diverses pasfions sclon l'ordinaire des Cours, applaudirent aux motifs de son indignation. Le seul Naubeadarin, fils de sa sœur, & l'héritier présomptif de sa Couronne, Prince, qui avoit de la probité & de la valeur, entreprit de combattre ses raisons prétenduës. Et il le sit avec tant de respect d'une part, tant de force & de solidité de l'autre, qu'ayant justifié pleinement les Portugais dans tous les cas, inspiré de l'admiration, même pour le Roi de Cochin, dont il releva extrêmement la constance & la bonne foi ; il ébranla tellement l'esprit de son oncle que la raison alloit triompher de sa haine, si le Caïmale de Repelin, ennemi personnel du Roi de Cochin, au sujet d'une place qu'il prétendoit que celui-ci lui retenoit injustement, emportant tous les suffrages du conseil par sa hauteur, n'eût fait pancher la balance en faveur de sa haine contre la raison.

La guerre étant donc résoluë, la nouvelle en fut bientôt portée à Cochin, où elle causa un grand trouble & une grande émotion dans les esprits. Les Maures établis depuis plusieurs fiecles dans cette Ville, ainsi que dans presque toutes les Villes maritimes des Indes, y

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 155

étoient si puissants, qu'ils donnoient de la su- Ann. de jettion au Souverain même. Ils avoient mis dans leurs interêts la plûpart des Ministres & des Naïres. Les Portugais au contraire y étoient NUEL ROL extrêmement hais du peuple & de la noblesse, soit par l'instigation des Maures, ennemis d'autant plus dangereux qu'ils cachoient mieux leur haine, foit parce que les Portugais naturellement méprilants, & ne connoissant pas encore assez bien le pays, en violoient trop aisément les coûtumes, & vivoient un peu trop à l'Européane.

Dans cette disposition des esprits, le Roi de Cochin recevoit de furieux affauts de la part de ses sujets les plus fidelles, qui lui représenterent vivement le tort qu'il se faisoit à lui-même, & à toute la famille Royale, s'exposant lui, & ses peuples à tout perdre pour quelques étrangers que personne n'aimoit. Les Portugais eux-mêmes, qui sentoient le danger qui les pressoit, & qui avoient encore plus à craindre les habitans irrités d'avoir à foutenir malgré eux, une guerre dont ils appréhendoient avec raison d'être les victimes, que toute l'armée de Calicut, firent tous leurs efforts pour persuader au Roi de ceder au tems. de faire semblant de les abandonner, de mettre sa personne & ses Etats à couvert, en leur permettant de se retirer à Cananor, où ils seroient en sureté. Mais ce Prince qui faisoit ANN. de plus d'état de son honneur, que de sa Couronne & de sa vie même, croyant que cet expédient, qui étoit une maniere honnête de man-

quer à sa parole, blessoit sa délicatesse, ne voulut écouter aucune de ces propositions, & se roidissant contre tout le monde, tint ferme, & donna aux Portugais une garde de Naïres, pour les empêcher de s'évader, & pour les fauver de la fureur du peuple.

Sur ces entrefaites Vincent de Soldre arriva à Cochin, avec les Vaisseaux de son escadre. Le Roi & les Portugais commencerent à respirer en le voyant. Mais quoiqu'il eut un ordre exprès de l'Amirante de secourir Cochin, supposé qu'il fut menacé, soit lâcheté, soit avarice, ou bien l'un & l'autre, il ne pût jamais se laisser fléchir de consentir à demeurer. Le Président de la factorerie n'épargna ni raifons, ni prieres, ni larmes. Tout fut inutile. Cet homme indigne du sang d'une nation noble, comptant pour rien la vie de ses concitoyens, l'honneur du Roi son maître, & les mérites d'un Prince, qui s'acrifioit tout pour eux par pure générolité, & préferant à tout, le gain de les pirateries, répondit froidement. » Qu'il n'é-» toit pas venu pour faire la guerre sur terre: » Que le Roi de Cochin & les Portugais se » tirassent d'intrigue comme ils voudroient, ou » comme ils pourroient: Que pour lui il avoit

» ordre du Roi de Portugal, de croiser dans

» le Golphe Arabique, qu'il se croiroit cou- An N. de » pable, s'il n'éxecutoit ses ordres. « Sur cela il partit avec son escadre, laissant dans Cochin Don EMMAune consternation encore plus grande qu'elle NULL ROL ne l'étoit avant une retraite si peu attenduë &

si mal justifiée. Dieu vengeur des crimes l'en punit, & l'aveugla de maniere, qu'il ne put s'en prendre qu'à lui-même de sa perte. Son avarice se trouva d'abord bien flatée, par cinq ou six grosses nouvelles prises qu'il fit, sur lesquelles il trouva, feulement en or monoyé, plus de deux cents mille ducats. Mais il alla enfuite faire naufrage aux Isles de Curia-Muria, vers le détroit de la Meque. Les Bedüins Arabes, quoique Mahométans, en userent bien avec lui, & le sécoururent bien à propos, par un commerce mutuel de leurs bestiaux avec ses marchandises. Ils lui donnerent ensuite l'avis salutaire, de se mettre à couvert d'un coup de vent de Nord ordinaire dans ce parage au mois de Mai, & si violent, qu'il n'y avoit point de Vaisseau qui pût y tenir. Soldre méprisa également, & leurs avis, & ceux de ses Capitaines, qui se séparérent de lui. Desorte qu'endurci par son obstination, ou plûtôt par la justice de Dieu, qui vouloit que son or & lui fussent en perdition, son frere & lui périrent effectivement de ce terrible coup de vent, sans qu'on pût jamais rien recueillir de ces grandes richesses, qui

#### 158 CONQUESTES DES PORTUGAIS

A N N. de avoient été la cause d'une des plus lâches J. C. actions du monde.

DON EMMA

Trimumpara, à qui l'exemple de Soldre pouvoit fournir un prétexte de manquer à sa parole, ne jugea pas que ce fut pour lui un exemple à suivre, &qu'une lâcheté pût en justifier une autre de sa part. Il n'en resta pas moins troublé & confus. Le Zamorin étoit aux portes, avec une armée de cinquante mille hommes, dont le nombre grossissoit tous les jours, par la desertion des Princes vassaux du Royaume de Cochin. Il s'avançoit à grandes journées plein de cette animosité, & de cette joye, qui sont les présages de la victoire. Trimumpara ne voyoit au contraire autour de soi, qu'un air sombre & trifte sur le visage de ceux qui lui étoient restés fidelles ; & cela seul suffisoit pour lui annoncer sa ruine future. Mais rien ne le mortifia davantage, que la désertion de deux Européans transfuges fondeurs de leur métier, & excellents armuriers, qui étant passés sur la Flotte de Gama, en qualité de maçons, & déguisant leur véritable profession. donnerent lieu par leur apostasie de soupçonner qu'ils étoient venus dans les Indes, où même qu'ils y avoient été envoyés pour nuire aux Portugais. En effet ils rendirent de très-grands services au Zamorin, qui sçut les employer à propos pour en tirer de grands avantages, & les retenir en leur faisant agréer leur nou-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 159

velle condition par de gros appointements.

J. C.

La dénonciation solemnelle de la guerre qui vint en même tems au Roi de Cochin de la part du Zamorin, jointe aux lettres pressantes NUEL ROL de ce Prince, & de plusieurs autres Seigneurs de ses amis, qui lui faisoient de vives instances d'avoir pitié de lui-même & de son peuple, mit son cœur à une terrible épreuve. Mais inébranlable à tant d'attaques, comme un rocher battu vainement des ondes de la mer, & se confiant sur la justice de sa cause, il ranima lui-même les courages ébranlés des fiens & des Portugais. Continuant ensuite à agir de sang froid, & avec cette serenité de visage, qui inspire de la securité, il mit ordre à tout, & se trouva en état de faire une vigoureuse résistance.

L'Isle de Cochin est tellement séparée du continent, que le détroit que la mer y forme se trouve guéable sur la fin du Jusant, surtout en un endroit qu'on nomme le pas de Palurt. C'étoit celui par où le Zamorin prétendoit entrer avec toutes ses troupes. Trimumpara qui connoissoit l'importance du poste, le donna à garder à Naramuhin , fils de sa sœur & l'héritier de ses Etats, selon la loi de la Ginécocratie établie dans le Malabar, & y mit sous ses ordres cinq milles cinq cents Naïres, aufquels se joignirent Laurent Moreno, & un petit nombre de Portugais. Naramuhin étoit brave & homme de tête. Il en donna de grandes preuves en

A N N. de cette occasion. Car le Zamorin s'étant présenté le 2. d'Avril pour tenter le passage, Naramuhin s'y porta avec tant de vigueur, qu'il l'obligea de se retirer avec beaucoup de perte. Le lendemain le Zamorin ayant doublé son monde sous les ordres du Caïmale de Repelin, qui devoit être soutenu dans le Canal de l'eau, par un grand nombre de Paraos, le combat plusopiniâtré, & bien plus sanglant que la veille, sit encore plus d'honneur à Naramuhin, qui s'étant distingué par tout où il se montra, força les ennemis à une retraite honteuse. Toutes les tentatives & toutes les diversions que sit depuis le Zamorin, ne lui réüssirent pas mieux. Naramuhin ne prenoit point le change, paroit à tout & faisoit face de tous côtez, ensorte que le Zamorin toûjours battu, & desesperant du fuccès de son entreprise, l'auroit abandonnée lâchement sans son conseil qui le picqua d'honneur.

La force ne lui servant de rien, il eut recours à la trahison. Il gagna par de grosses fommes d'argent le Trésorier de l'armée de Naramuhin. Ce perfide séduit feignit d'être malade, & se retira à la Ville. Les Naïres accoutumés à recevoir tous les jours leurs mon. tres, & leurs vivres, commencerent bientôt à murmurer de son absence, & retournerent en foule à Cochin. Le Tréforier qui l'avoit bien prévû les differoit de jour en jour fous divers

prétextes, ce qui augmentant les murmures, Annde & la desertion dans le camp, Naramuhin se vit bientôt abandonné. Le Zamorin qui joüoit ce Donenma. jeu avec le traître, & qui de concert avec lui NULL ROL fut quelques jours sans faire aucun mouvement faifit alors l'occasion de tenter le passage, & s'y présenta avant la pointe du jour. Naramuhin averti y courut, il loutint le combat toute la journée jusques à la nuit, avec le peu de monde qu'il avoit, mais étant accablé par le nombre, il fut forcé & tué avec deux de ses neveux, jeunes Princes d'une grande esperance, qui secondant leur oncle, vengerent bien leur mort, & ne succomberent sous les coups, qu'après avoir donné comme lui de grandes preuves de leur valeur.

La perte de ces braves Princes consterna la Ville de Cochin, fortifia les motifs de la haine qu'on y avoit pour les Portugais, & mit le Roi au delespoir. Mais ce Prince, dont les Portugais partagerent le deüil par des larmes sinceres & de regrets veritables, n'en conçur que plus d'estime pour eux avec un plus violent desir de se venger. Ayant donc rassemble fes troupes dispersées, il alla présenter la bataille au Zamorin, mais il su battu, bléssé, obligé de se fauver dans l'Isse de Vaipin. De tous les Seigneurs de sa Cour, le seul Caimale de cette ille le suivit avec les Portugais, que le Roi voulut toûjours avoir avec soi, pour veil-Tome 1. X

ler lui-même a leur conservation.

faifon.

Д м м. de J. С. 1503.

Le victorieux Zamorin tenta encore la constance du généreux Trimumpara par les voyes de la douceur. Mais l'adversité n'ayant rien changé dans un cœur aussi fidelle, il déchargea sa colere sur Cochin, entra dans la Ville comme un furieux, y mit tout à feu & à sang, & osa aller attaquer le Roi fugitif dans sa retraite, quoique leur Religion en eut fait un asyle sacré. Mais l'Isle se trouvant bien fortisiée, & d'un difficile accès, tous ses efforts furent inutiles. L'approche du retour des pluyes l'obligea enfuite de se retirer chez lui. Il pourvût néanmoins à la défense de l'Isle de Çochin, y laissa quelques corps de troupes pour s'en assurer la possession, & retourna à Calicut tout fier de ses succès, & resolu de recommen-

Dans cette extrêmité où se trouvoit reduit le Roi de Cochin, à la veille de tout perdre, la Providence lui envoya un nouveau scours, qui lui fit d'autant plus de plaisse, qu'il étoit alors moins attendu. Don Manuel croyant que tout étoit tranquille dans les Indes, n'avoit mis en mer l'année précédente, que trois petites ef cadres de trois Vaisseaux chacune. La premiere commandée par Antoine de Saldagne, ne devoit pas passer les Golphe Arabique, & devoit garder l'entrée de la mer Rouge. Les deux au-

cer la guerre dès les premiers jours de la belle

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 162

tres étoient destinées pour les Indes, sous la Ann. de conduite des deux cousins germains, François & Alphonse d'Albuquerque. François arriva le premier aux Isles d'Anchedive, après avoir NULL ROL perdu un de ses Vaisseaux. Il en trouva là quatre autres de l'escadre de Vincent de Soldre, commandés par Pierre d'Ataïde, qui lui apprit le malheur arrivé à ce Général, & la tri-Îte situation où il avoit laissé le Roi de Cochin, que Soldre avoit abandonné dans fon plus pressant besoin. Ces nouvelles obligerent Albuquerque à partir malgré la mauvaife faison qui duroit encore. Le détail qu'on lui fit à Cananor des mauvais succès de la guerre de Cochin, l'obligea à se hâter davantage, & le détermina à aller sans perdre de tems moüiller à l'Isle de Vaïpin.

Le Roi de Cochin, qui fut des premiers à reconnoître le Pavillon, s'écria transporté de joye, Portugal, Portugal, courut au port audevant du Général, & le reçut comme son liberateur. François lui ayant fait les complimens du Roi son maître, l'ayant remercié de son attachement à ses interêts, lui fit porter les présents, que Don Manuel lui envoyoit, & lui fit donner au nom de ce Prince dix mille cruzades d'or, qu'il prit dans le trésor de la Flotte. Cotte liberalité bien placée changea tous les cœurs des Indiens, sujets du Roi de Cochin à l'égard des Portugais. François lui offrit ensuite ses

A N N. de fervices, & lui promit de le rétablir bientôt fur son Trône.

L'effet suivit de près les promesses. Le Général ayant taillé en pieces ou mis en fuite les Garnisons que le Zamorin avoit laissées dans l'Isle de Cochin, ramena triomphament le Roi dans sa Ville capitale. Non content de ce premier fuccès, ayant distribué six cens hommes de sa Flotte sous la conduite des Capitaines, qui étoient venus avec lui, il se rendit maître de deux Isles voisines , qui appartenoient à des Caïmales rebelles, défit leurs troupes, laissa l'un des deux Caïmales mort sur la place, brûla leurs Palais, ravagea leurs terres, battit une Flotte de cinquante Paraos, qui appartenoient au Zamorin, fit plusieurs excursions sur les terres de Repelin toûjours avec fuccès, & une incroyable célérité, & retourna à Cochin tout couvert de gloire. Celui qui se distingua le plus dans ces premiers combats, fut Edoüard Pacheco Péreïra. Il avoit été du premier voyage de l'Amirante Don Vasco de Gama, & il s'étoit signalé sous les yeux du Zamorin dans la prise du Vaisseau chargé d'Elephants dont j'ai parlé. Il étoit venu cette seconde fois aux Indes, commandant un Vaisseau de l'escadre d'Alphonfe d'Albuquerque , mais le gros tems l'ayant féparé de lui, il arriva avant lui, & fit de si grandes choses en arrivant, qu'il sembla préluder dès-lors aux actions héroïques, qu'il fit peu de tems après.

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 165

Le Roi de Cochin étoit si content, que le Ann. de Général crut devoir profiter de ces heureux moments, pour lui proposer au nom du Roi Don Manuel, de lui permettre de bâtir une NULL ROI, Forteresse dans sa Ville. Veritablement c'étoit lui faire agréer l'esclavage dans lequel on alloit le faire entrer. Triste récompense pour un Prince, à qui le Portugal étoit si redevable. Mais cette proposition délicate sut faite dans de si belles circonstances, & déguisée sous des raisons si specieuses, que, quoique le Roi & son conseil en vissent sans doute les conséquences, néanmoins les obligations toutes récentes, & la situation présente des affaires, firent que non seulement le Roi y consentit, mais qu'il fournit même les matériaux & des manœuvres pour accelerer l'ouvrage. Le Général, qui apprehendoit le prompt repentir d'un consentement donné avec trop de facilité, ne perdit point de tems. Il choifit un emplacement élevé, qui dominoit la Ville & le port, traça le plan de la Forteresse, & au défaut de pierres & de ciment, fit couper les bois de palmier, que le Roi donna liberalement. Quatre jours après qu'on eut commencé à mettre la main à l'œuvre, arriva Alphonse d'Albuquerque, qui ayant les mêmes ordres que François, y appliqua aussi tout son monde, & pressa tellement l'ouvrage, dont il eut la direction, qu'il fut confommé en très-peu de tems, aussi bien que l'E-

A N N . de glife qu'il fit faire tout de suite.

J. C. Le Fort ne consisteir que dans s

I 503 . Don Emmanuel Ros.

Le Fort ne consistoit que dans un quarré de pieces fur pieces bien embouffetées & chevillées de fer. Il étoit terrassé en dedans & entouré par le dehors d'un fossé, où entroit l'eau du fleuve. On éleva deux Tours ou cavaliers à deux des angles du quarré , où l'on établit de fortes batteries. L'empressement qu'avoient les deux Albuquerques de faire leur cargaifon & de retourner en Portugal, ne leur permit pas d'employer d'autre matiere que le bois à la construction du fort & de l'Eglise, ni de faire un ouvrage plus solide. La fin des travaux de ces deux édifices fur suivie d'une cérémonie sainte, & aussi pompeuse que le pût permettre la situation où les Portugais se trouvoient. Elle ne laissa pas de plaire aux infidelles, qui admirerent les usages de notre Religion, & furent témoins de la solemnité, avec laquelle on benit l'Eglise, sous l'invocation de saint Barthelemi, & le fort qui fut baptilé fous le nom de faint Jacques. Les Auteurs Portugais conviennent eux-mêmes qu'en ce jour Alphonse d'Albuquerque prit comme une possession réelle des Indes: qu'il captiva par cette Forteresse la liberté de toutes ces contrées, & mit comme la pierre fondamentale de toutes celles qu'il bâtit lui-même, ou qui furent batties après lui dans ce nouveau monde, dont il fut le conquerant.

Cette affaire terminée, les Albuquerques An N. de n'eurent rien de plus à cœur que de faire des J. C. courfe dans le pays ennemi, & de venger le Don EMMA-Roi de Cochin de ses vassaux rebelles. Ils fi- NUEL ROI. rent plusieurs excursions coup sur coup sur les terres du Caïmale de Repelin, & sur celles du Caïmale de Cambalam. Ils ravagerent tout leur pays, brûlerent leurs villages, & firent périr beaucoup de monde. Mais comme de main en main on étoit averti dans tout le pays de leurs irruptions, il s'assembloit en très-peu de tems un si grand nombre de Naïres que les Portugais se trouvoient souvent en presse, & étoient obligés de regagner leurs bateaux à la hâte. Edoüard Pacheco n'ayant pas trouvé le sien, où il l'avoit laissé, pensa être accablé par la multitude, mais ayant fait des efforts de bravoure plus qu'humains, il donna le tems aux Albuquerques de le délivrer. Il rendit peu après le même service à Alphonse d'Albuquerque, qui lui étant obligé de la vie. lui fut redevable de toute la gloire qu'il acquit depuis. Pacheco défit aussi trente quatre Paraos de Calicut qui troubloient le commerce de Cochin, & croisoient sur la côte. Les Généraux auroient fait de plus grands progrez, ou pour mieux dire de plus grands ravages, si la bonté de Trimumpara l'interessant pour ses ennemis mêmes, ne les eut obligés de suspendre le cours de leurs sanglantes executions.

An n. de J. C. 1503. Don Emma

Le Zamorin, qui n'ignoroit rien de ces succès, & qui étoit ennuyé de la guerre, excité d'ailleurs par le Prince Naubeadarin, que son amour pour la justice, & son estime faisoient pancher pour les Portugais, demanda la paix. Elle fut traitée & concluë avec tant de secret, que les Maures de Calicut n'en scurent rien qu'après que le traité fut signé. Il s'engagea à vivre en bonne intelligence avec le Roi de Cochin, à retirer ses Vaisseaux de ses ports, & à n'en point troubler le commerce. Il s'obligea de plus à payer quinze cens Bahars de poivre & quelques quintaux d'autres marchandises en dédommagement de ce qui avoit été pillé, lors de la mort d'André Corréa, enfin à ne point permettre qu'aucun des Maures de Calicut commerçat dans le Golphe Arabique. François d'Albuquerque vouloit outre cela, qu'il livrât les deux Chrétiens transfuges ; mais ce Prince ne voulant pas consentir à un article si honteux pour lui, on passa pardessus. Le Comptoir du Roi fut rétabli à Calicut, & on commença à joüir de toutes parts des avantages d'une paix si désirée.

Alphonse d'Albuquerque, qui avoit ordre de Don Manuel d'aller chargerà Coulan, étoit déja parri, appellé d'une maniere bien gracieuse par la Reine, qui étoit Régente pendant la minorité de son fils. L'estime qu'elle avoit conçû pour les Portugais, & les avanta-

ges du commerce l'avoient engagée à les pré- Ann. de venir. Coulan est une Ville des plus anciennes

J. C.
1503. de l'Inde, & d'où l'on prétend que font forties DON ENMAles Colonies qui ont fondé les Capitales des NUSL ROL divers Royaumes de l'Indostan. Mais le commerce ne s'y faifant plus avec tant d'avantage, depuis la superiorité qu'avoit pris la Ville de Calicut, elle avoit beaucoup d'échû de sa premiere splendeur. Cependant elle étoit encore belle & riche. Elle avoit un port commode dans une riviere bien navigable & assez fûre, excepté en certains endroits où le canal de cette riviere se retrécit.. Alphonse y trouva toutes les facilités qu'il voulut. Il y établit un magafin avec un facteur & deux écrivains, ausquels il donna vingt hommes de garde. Ayant trouvé des Chrétiens de saint Thomas dans cette Ville, il adoucit leur servitude, & obtint du Gouvernement une relaxation assez : confiderable des impôts qu'ils étoient obligés de payer. Enfin ayant fait sa cargaison, il y laissa pour Apôtre le Pere Rodrigues Religieux Dominiquain, qui joignant à la doctrine une grande vertu, & étendant son zele sur les Chrétiens ignorants, & fur les Indiens idolâtres, fit de grands fruits parmi les uns & les

La paix ne fut pas de longue durée. Ce ne fut pas la faute du Zamorin, mais l'effet d'un trait indigne de l'avarice d'un Portugais. Fer-Tome 1.

autres.

A и и. de J. С. nand Corréa, facteur de Cochin, ayant eu nouvelle qu'il passoit un bateau chargé de poivre, qui alloit à Cranganor pour le compte du Zamorin, envoya du monde pour l'enlever. Le Patron eut beau alleguer la paix, & le traité d'alliance nouvellement fait, dire que le bateau appartenoit au Zamorin, & qu'il étoit destiné, pour faire partie du payement dû aux Portugais, à qui on en avoit déja remis huit cens Bahars. On ne voulut entendre aucune raison. Le bateau fut saisi avec violence, six Indiens y furent tués, & plusieurs autres blessés. Une action si fort contre toutes les loix de l'équité & de la raison, ayant été divulguée à Calicut y causa une grande surprise, & une juste indignation. Cependant Naubeadarin toûjours moderé, suspendit tous les mouvements de la colere du Zamorin, dans l'esperance qu'on lui rendroit justice. Mais François d'Albuquerque à qui les plaintes furent portées, en tint si peu de compte, que loin de faire restituer la prise, il ne daigna pas même répondre, & donner la moindre satisfaction apparente; & comme la cargaison de tous ses Vaisseaux étoit prête, il

fe disposoit à repasser en Europe.
Le Zamorin irrité plus que jamais, & resolu de se faire justice, mit d'abord tout en mouvement pour recommencer les hostilités. Alphonse d'Albuquerque averti par Coje-Béqui,
& par le facteur de Calicut, en donna l'ayis à

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 171

François. Le Roi de Cochin lui-même instruit ANN. de de tout par ses espions, & qui voyoit que cet J. C. orage alloit fondre sur lui, n'omit rien pour le DONENHAdétourner, mais tout fut inutile. Il est vrai que NULL ROIL François promit au Roi de lui laisser du monde pour le defendre. En effet il laissa cinquante hommes dans le Fort saint Jacques. Il laissa pareillement un Vaisseau & deux Caravelles avec cent autres hommes fous les ordres d'Edoüard Pacheco, qui au refus de tous les Capitaines se sacrifia en cette occasion pour la gloire de Dieu, & l'honneur de sa nation. C'étoit tellement un facrifice, que François & ses Officiers, qui voyoient combien ce secours étoit peu de chose, regardoient déja Pacheco & les fiens comme des gens perdus, & dont on pouvoit d'avance recommander les ames à Dieu comme de gens morts. Se souciant néanmoins fort peu de ce qui devoit arriver, ils se mirent en chemin pour le Portugal, ayant fait demander au Zamorin les Portugais, qui étoient à Calicut, prévoyant bien qu'il ne les leur accorderoit pas.

J'avoue que cette conduite des Albuquerques a lieu de surprendre, & met une tache à leur gloire. Ce qui pourroit justifier Alphonse, c'est qu'il paroit par ses commentaires qu'il eut de grands démêlés avec son cousin, qui se portant pour Général en premier agissoit avec beaucoup de hauteur, le consultoit peu,

J.C. 1504

leurs qu'Alphonse avoit ordre d'obéir à François quant à l'article du retour. Quoiqu'il en soit Alphonse partit le premier, & arriva le 16. Juillet de l'an 1504. à Lisbonne, où il fut très bien reçû du Roi, à qui il fit présent de deux beaux chevaux de Perfe , les premiers qu'on eut transportés en Portugal : de quelques Arrantas, ou mesures de perles de prix & un plus considerable de semences de perles. Pour François il eut le même fort que les Soldres, dont il avoit suivi le mauvais exemple. Nicolas Coello & lui périrent sans qu'on ait jamais scû où & comment. Pierre d'Ataïde qui étoit dans la même escadre, se brisa sur la côte de la haute Ethiopie, mais l'équipage se sauva. Et après bien des miseres, les uns se rendirent à Mozambique, les autres s'arrêterent à Mélinde.

Edoüard Pacheco, qui avoit suivi les Albuquerques à Coulan & à Calicut, se pressa de retourner à Cochin d'abord après leur départ. Il y trouva le Roi extrêmement ébranlé sur un faux bruit, que les Maures de la Ville avoient fait courir malicieusement à son sujet. Ils avoient persuadé à ce Prince, que Pachecosentant sa foiblesse & l'impossibilité de resister à toutes les forces de l'ennemi, devoit se retirer à Coulan ou à Cananor avec tous ses Portugais, lorsqu'on y penseroit le moins, & le

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 172

laisseroit sans défense exposé à toute l'indigna- An N. do tion du Zamorin, indignation dont il ne pouvoit éviter les tristes effets, ses perfides alliez & ses sujets mêmes, se disposant tous égale- NULL ROLL ment à l'abandonner. Trimumpara, sur qui ces discours n'avoient fait que trop d'impression, ne put s'empêcher d'en parler à Pacheco, & de lui témoigner sa défiance. Pacheco naturellement brufque, & qui sentit combien cette défiance blessoit son honneur & sa délicatesse; s'emporta si furieusement, & avec tant de vivacité, qu'il en perdit le respect dû à la Majesté, de maniere que le Roi en fut un peu ému. Mais ce Prince, qui avoit l'esprit bienfait jugeant par là même de la fincerité de Pacheco & de son courage, dont il avoit déja de bonnes preuves, se tranquilisa tout-à fait. Pacheco de son côté se radoucissant lui donna ensuite de si bonnes raisons pour achever de le rassurer, & lui fit des protestations si fortes, si pleines de confiance & de prélomption, que le Roi se rendant à tout ce qu'il voulut, ordonna par son conseil à tous les sujets de lui obéir comme à lui-même, & défendit à quiconque de fortir de ses Etats sous peine de la vic.

Après cette démarche, Edoüard appella chez lui les principaux Négociants d'entre les Maures de Cochin. Lorsqu'ils furent assemblez, il leur fit un discours, dont le commen-

Yiij

J.C.

ANN. de cement étoit très honnête & très poli, » II » loua leur zele & leur ancien attachement » pour l frat. Il leur marqua ensuite avec beau-» coup d'affection le dessein où ils étoient lui » & tous les Portugais, de verser jusques à la » derniere goute de leur fang, pour la défen-» fe de leurs biens & de leur vie. Il leur fit » comprendre en même tems combien il leur » scroit honteux & desavantageux d'abandon-» ner leuf patrie, leurs familles, & leurs mai-» fons fans autre fondement, que celui d'une » vaine terreur. Enfin il ajouta que s'il s'en » trouvoit quelques-uns affez lâches pour pren-» dre ce parti , qu'il pût pressentir le dessein » de leur fuite, ou les avoir entre les mains » après qu'il se seroient enfuis, il les feroit tous » pendre sans remission. « A mesure qu'il parloit son visage s'enflammoit, & il élevoit le ton de sa voix. Mais il dit ces dernieres paroles avec tant de vehemence & de colere, que ces pauvres malheureux, qui se croyoient déja la corde au cou, se jetterent à ses pieds protestant de leur fidelité envers les Rois de Portugal & de Cochin, pour lesquels ils étoient prêts de tous sacrifier. Edouard, par le principe de la même politique qui l'avoit fait parler, faisant semblant de ne pas les entendre, se leva brusquement, leur tourna le dos, & sortit pour leur infpirer encore plus de terreur.

Comme les paroles n'ont jamais tant d'effi-

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 175

cace que les actions, il fit faire une patrouille A N N. de exacte de jour & de nuit, fouhaitant & cherchant l'occasion de verifier les ménaces qu'il avoit faites, pour intimider encore davantage NULL ROL par un coup de vigueur. Mais personne n'ofant fortir par la crainte extrême qu'on avoit de lui, il cut recours à un stratagême qui produisit le même effet. Car étant tombé par hazard fur quelques bateaux de pêcheurs Indiens, il fit mine de les prendre pour des fugitifs, & donna ses ordres pour les faire pendre. Le bruit s'en étant répandu dans la Ville, le Roi les lui envoya demander. Il répondit avec hauteur, que la chose étoit déja faite, & que si elle étoit à faire, il n'auroit garde de les lui renvoyer. Cependant il les fit cacher, & quelque tems après il les fit rendre au Roi en lecret. Cet artifice lui réuflit parfaitement, & contint tout le monde dans le devoir.

D'autre part pour donner à entendre au Zamorin combien il le craignoit peu, il commença le premier les hostilités sur ses terres, & sur celles des Caïmales ses alliez, enlevant & brûlant tous les jours, tantôt une peuplade, tantôt une autre, mais cela avec tant de celerité dans ses courses, tant d'activité & de bonheur, que les Indiens même de son parti, qui ne pouvoient comprendre comment il pouvoit resister à tant de fatigues, & remporter tant d'avantages, le craignoient extrêmement, & di-

176 CONQUESTES DES PORTUGAIS

A N N. de J. C. 1504. doient de lui qu'il n'étoit pas un homme, mais 1504. un Demon.

DON EMMA-

Les eris des peuples fatigués par ces hostilités continuelles, étant parvenus jusques aux oreilles du Zamorin, l'obligerent à se presser de se mettre en campagne. Suivi de plusieurs Rois ses tributaires ou ses alliez, & de cinquante mille hommes, qui composoient ses armées de terre & de mer, il marcha à grandes journées jusques à Repelin, resolu d'entrer dans l'Isle de Cochin par le passage du Gué de Cambalam. Quelque courage qu'eut Pacheco, il fentoit mieux qu'un autre l'espece d'impossibilité qu'il y avoit, de pouvoir resister à un si prodigieux nombre d'ennemis avec cent cinquante hommes, sur lesquels seuls il pouvoit compter, & qu'il étoit obligé de diviser. Néanmoins comme on prend souvent des forces de la nécessité même, & d'une espece de desespoir il les assembla, & leur représenta si pathetiquement la conjoncture où ils se trouvoient, pressez également de l'obligation indispensable, ou de faire des efforts plus qu'humains, pour défendre leurs biens, leur liberté, leurs vies, & l'honneur de leur nation, ou de mourir deshonorés, qu'excités, oucomme transportés par la vehemence de son discours, ils s'embrasserent mutuellement, & s'engagerent tous par les serments les plus saints, de commencer par mettre ordre aux affaires de leur conscience,

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 177

en se munissant des Sacrements & de périr plûtôt, que de s'abandonner les uns les autres, de reculer ou de donner le moindre signe de lâcheté.

Ann.de J. C. 1504.

Content de la noble émulation qu'il vit dans tous les braves gens qu'il avoit sous ses ordres, il les partagea en cette maniere. Il mit dans le Fort de Cochin trente neuf hommes, commandés par le tacteur Fernand Corréa, l'injuste & l'imprudent auteur de cette guerre. Il en donna vingt cinq à Diego Péréïra Capitaine du Vaisseau qu'il laissa pour la garde de la Ville. Des deux Caravelles, l'une, qui avoit besoin d'être radoubée, resta sur les chantiers hors de service. Il distribua le reste de son monde fur l'autre & fur deux bateaux, dont il devoit commander l'un pour aller avec ce foible secours se placer au poste de Cambalam qu'il entreprit de défendre. Avant que de partir il alla prendre congé du Roi, qui lui donna cinq cens Naïres, sous la conduite de deux Caïmales qu'il fit accompagner des deux trésoriers de ses finances. La gayeté affectée de Pacheco n'imposa point à ce Prince, qui en lui disant à Dieu, ne put retenir ses larmes dans l'idée qu'il le voyoit courir à une mort certaine, par la comparaison qu'il faisoit de cette petite troupe, avec la multitude innombrable de les ennemis.

Etant arrivé au passage du Gué, Pacheco Z

Ann. de J. C. 1504. Don Emma mit d'abord en fuite huit cens Naïres, qui voulurent lui empécher la descente. Il motiilla enluite dans le passage même, de maniere que la Caravelle & les deux bareaux l'occupoient presque tout entier, amarrés les uns aux autres avec des cables fortisés & doublés par des chaînes de fer, afin qu'on ne put pas aisément les couper.

L'armée ennemie arriva le même jour, & dès la nuit le Zamorin fit élever par le conseil des deux Chrétiens transfuges, un Cavalier sur le bord de l'eau, & y fit dresser une batterie. Le jour fuivant qui étoit le jour des Rameaux, jour marqué par les Devins comme un jour heureux & décisif, les ennemis s'ébranlérent pour le combat dès la pointe de l'aurore. La terre étoit couverte de troupes qui devoient tenter le Gué, & qui étoient commandées par le Zamorin en personne. La Flotte sous les ordres de Naubeadarin & du Caïmale de Repelin son Lieutenant remplissoit tout le canal, & étoit composée de cent cinquante bâtiments à rames de trois differentes especes : sçavoir . foixante-feize Paraos bien gabionnés, ayant deux petites pieces d'artillerie chacun, vingt cinq archers & cinq arquebuliers, cinquante quatre Caturs & trente Tones, chacun avec une petite piece d'artillerie, & seize combattans differemment armés. La vûë de cette multitude d'ennemis, l'éclat de leurs armes, le son

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 179

de leurs instruments & leurs cris étourdirent Annde si fort les Naïres du Roi de Cochin, qu'ils prirent la fuite & qu'il ne resta pas un seul des fujets de ce Prince, à l'exception des deux tré- DONEMMAforiers qui étant dans la Caravelle, furent retenus malgré eux par les Portugais, qui faifoient de leur côté la meilleure contenance qu'ils pouvoient en répondant aux cris de l'ar-

mée ennemie. Vingt Paraos enchaînés & armés de grappins pour accrocher la Caravelle, commencerent l'attaque. Une nuée de fléches qu'on décocha alors, & la fumée de l'artillerie ôtant, pour ainsi parler, l'espace au jour, on combattit quelque tems comme dans les tenebres. Mais les ennemis, si pressés qu'ils ne pouvoient faire leurs évolutions, recevoient bien plus d'incommodité que les Portugais. Le canon des vingt Paraos ne laissa pas d'incommoder ceux-ci quelque tems. Mais Pacheco ayant fait tirer à propos deux coups d'une des plus grosses pieces en coula quatreà fonds, & ayant rompu la chaîne, obligea les autres à se retirer. La seconde ligne des Paraos ayant succedé à la premiere, il en coula à fond encore huit de ceux-ci, en mit treize hors de combat & le reste en fuite. Le Caïmale de Repelin qui commandoit la troisiéme ligne, s'étant avancé pour prendre leur place, l'armée de terre entra dans le Gué, En ce moment le combat devenu plus dangereux par cette double attaque, recommença avec plus de fureur, & dura julques au foir, mais avec un fuecès fi malheureux pour les ennemis , dont l'ardeur s'étoit fort ralentie , parce que les derniers Paraos fe contenterent de fe battre toûjours d'affez loin, qu'ils furent obligés de fe retirer avec perte de quinze cens hommes , fans que les Portugais qui aiment mie ux attribuer leur fortune à des miracles qu'à leur valeur , cussent eu de leur part que très peu de blesse.

Quoique étonné de cette premiere difgrace, le Zamorin encouragé par ses Devins, qui lui promirent un succès plus heureux pour le jour de Pâques resolut de tenter ce jour-là une nouvelle attaque. Son armée de mer avoit été renforcée. Elle étoit de cent Paraos, cent Caturs, & quatre-vingt Tones, avec trois cens quatre-vingt pieces d'artillerie, & quinze mille hommes. Il la divisa en deux corps, dont l'un devoit aller attaquer le Vaisseau qui étoit resté à la garde de la Ville, tandis que l'autre caché dans le Fleuve de Repelin, viendroit saisir le passage du Gué dans l'absence du Général, qu'il prévoyoit ne devoit pas manquer d'accourir au Vaisseau pour le défendre. Pacheco étoit averti du jour de l'attaque par ses espions, mais il ne scavoit pas la feinte. Comme il s'étoit préparé au passage du Gué, il fut étonné de ne voir rien paroître. Mais sur

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 181

les neuf heures il reçut un exprès du Roi de Ann. de Cochin, qui lui donnoit avis du danger ou étoit son Vaisseau. Sur le champ il prend son Don EMMAparti. Des deux Caravelles, qui étoient alors en NUIL ROI. état d'agir, il en laisse une avec un des bateaux à la garde du passage, à tout évenement, & avec l'autre Caravelle, & le second batteau il vole au secours du Navire aidé du Jusant & d'un vent de terre favorable. Sa présence mit les ennemis en fuite malgré leurs Généraux, qui ne purent les retenir. Comme il ne put les suivre, il continuoit sa route vers le Vaisseau, lorsqu'il se sentit rappellé par le bruit du canon de ceux qui attaquoient & défendoient le passage du Gué. Heureusement le vent ayant changé à la venuë du flot, il y fut rapporté en peu d'heures. Il étoit tems qu'il arrivat la Caravelle étoit percée à fleur d'eau, l'artillerie avoit razé prefque tous ses plats bords, & ceux du bateau. Le combat étoit acharné d'une maniere extraordinaire de part & d'autre, & les Portugais n'en pouvoient plus. Mais la venuë du Général ayant jetté le même trouble dans cette nouvelle attaque que dans la premiere, les ennemis qui se virent pris en slanc, ne penserent plus qu'à fuir, ayant perdu près de trois cens hommes & dix-neuf Paraos que les Portugais brûlerent, n'ayant point souffert eux-niêmes, à quelque dommage près & quelques legeres blessures, de plus grand mal que l'extrême fatigue de cette journée.

An n. dc J. C. 1504. Don Emmanuel Rol.

L'indignation du Zamorin ne lui permit pas d'attendre plus long-tems que le lendemain. pour recommencer le combat. Le Général, qui en fut averti par des Brachmanes, ordonna aux siens de se tenir prêts, mais de laisser approcher les ennemis le plus qu'ils pourroient, sans faire le moindre bruit. Le silence augmentant leur confiance; Ils vinrent en effet en foule & presque sans ordre. Dès qu'ils furent à belle portée, le Général ayant donné le fignal, il se fit une décharge de toute l'artillerie & de la mousqueterie si vive & si heureuse, qu'elle leur ôta absolument le courage. Envain Naubeadarin & le Caïmale de Repelin animés par les injures, les reproches, & les affronts même que leur fit le Zamorin au desespoir, tâcherent de les ramener plusieurs fois à l'assaut, ils n'oferent jamais approcher, & se tinrent toûjours assez loin jusques à la fin de l'action, qui se termina par une retraite honteuse, avec perte de plus de vingt Paraos, & de près de fix cents personnes.

L'affliction qu'eut le Zamorin d'une retraite fiignominieule, l'obligea à abandonne le deffein de tenter deformais ce passage, auquel il ne s'étoit obstiné que par vanité. Il sir lever promptement camp & bagages, & se retira avec précipitation. Pacheco le suivit en queuë & le même jour, il lui brûla deux Pagodes, une petite peuplade, & battitun corps de troupes.

Quelques fatigués que fussent les Portugais, Ann. de leur Général ne leur donnoit point de relâche pour ne pas laisser le tems aux ennemis de respirer. Comme il étoit averti à propos de NULL ROIL tous leurs desseins, & que leurs attaques étoient toutes marquées par la superstition, & la fatuité des jours heureux & malheureux, il profitoit de tous les intervalles, & étoit toûjours en parti où on l'attendoit le moins; tantôt il brûloit une peuplade, tantôt il enlevoit un quartier, tantôt il tomboit sûr un détachement de la Flotte. Toûjours il alloit à coup sur, & ne revenoit point sans coup ferir, & sans avoir remporté quelque avantage considerable.

Le Zamorin en étoit si piqué, que, quelque honte qu'il y eût à abandonner une entreprise faite avec tant de dépense & d'éclat, & avec une armée si nombreuse contre une si petite poignée de gens, sans la finir, il auroit demandé la paix, & l'auroit concluë, ainsi qu'il le propofa dans son conseil, si le Caïmale de Repelin, les Maures & Brachmanes ne l'en eussent détourné, en lui faisant esperer que la chose réusfiroit mieux, en tentant les passages de Palignard & de Palurt, où il avoit passé la premiere fois, lorsqu'il entra dans l'Isle de Cochin.

Resolu donc de faire cette nouvelle tentative, il y conduisit ses troupes. Pacheco sur les avis qu'on lui avoit donnés, & sur la route que A n n. d J.C. 1504. le Zamorin avoit pris ne doutoit point qu'il ne se retirat à Calicut. Mais ayant été ensuite niformé de sa marche, & ayant se que déja quelques troupes avancées étoient entrées dans l'isle d'Araül, & coupoient des branches d'arbre, ce "qui parmi les Indiens est un signe de victoire, il y accourut, & leur tomba sur le corps si rapidement, qu'il les mit en suite, encloüa le canon des batteries qu'on y avoit déja dressées, & sit couper les arbres qui

étoient sur la pointe de l'Isle.

Les deux passages, de Palignard & de Palure fitués à une demie lieue l'un de l'autre, avoient cela de commode pour les Portugais, qu'on ne pouvoit les passer tous les deux en mêmetems. Le premier n'étoit accessible aux gens de pied qu'à la fin du Jusant. Encore étoit-il alors très-difficile par la hauteur des vases, & l'épaisfeur des halliers qui bordoient, l'autre rive. Le second se pouvoit passer en bateau, lorsque la mer étoit haute, mais on ne le pouvoit pas absolument, lorsqu'elle avoit perdu. Pacheco à qui son attention avoit fait faire cette remarque, vit qu'il pouvoit être toûjours à tems de les défendre tous les deux. Ayant donc mis fes deux Caravelles dans le passage de Palurt, bien anchrées & bien amarrées ensemble par des chaînes de fer, il se laissoit aller au flux & reflux avec ses deux bateaux bien armés, de maniere qu'il arrivoit à Palignard sur la fin du. Jufant,

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III, 185

Jufant, & revenoit avec le flot au pas de Palurt. Il Ann. de continua ce travail sans relache jour &nuit, quelque tems qu'il fit, pendant qu'il eut les ennemis à craindre Ceux-ci ne lui donnerent pas grand NULL ROL tems des-l'abord, car ils l'attaquerent le premier jour de Mai, wec une armée aussi nombreuse que la premiere, mais avec le même succès & la même honte, la victoire s'étant déclarée une quatriéme fois pour les Portugais.

La peste, qui fit alors d'assez grands ravages dans l'armée du Zamorin, & l'obligea de s'en absenter pendant quelque tems, donna le loisir au Général de radouber ses bâtimens, de faire des provisions de guerre & de bouche, & de fortifier les passages. Il fit jetter dans celui qui étoit gueable aux gens de pied des poutres & autres machines garnies de longues pointes de fer ; mais celles ci étant entrées trop profondément dans les vases, il y fit planter quantité de pieux de bois durci & aigu, qui eurent leur effet dans leur tems. Il fortifia ensuite la tête du Gué, & tira une longue estacade tout le long du rivage d'un passage à l'autre qui étoit gardée par les Naïres, que commandoit en personne le Prince héritier de Cochin.

Cette peste ayant un peu cessé, & les Devins ayant marqué un jour heureux pour le passage du Gué de Palignard, le Zamorin fit avancer ses troupes en cet ordre. Trois mille Naïres marchoient à la tête pour escorter l'artillerie, con-

Tome I.

A n n. de J. C. 1504. Don Enma nuel Roi. sistant en trente pieces de canon montées sur leurs affuts. L'avant-garde composée de douze mille hommes, parmi lesquels il y avoit deux cens archers & trente Moulquetaires, suivoit ensuite sous les ordres du Prince Naubeadarin. Le Caïmale de Repelin commandoit le corps de bataille, qui consistoit en un pareil nombre de troupes. Le Zamorin fermoit la marche avec l'arriere-garde qui étoit de quinze mille hommes, parmi lesquels il y en avoit quatre cens armés de haches, pour couper les picux de l'estacade. Pacheco n'avoit à opposer à toute cette armée que quarante hommes dans fes deux bateaux, fur chacun desquels il y avoit fix pierriers, deux fauconneaux, & une autre plus groffe piece. Il attendit sans faire aucun mouvement que l'artillerie des ennemis fût logée, & eut commencé à tirer. Alors ayant fait approcher du bord ses deux bateaux, il fit servir la sienne si vigoureusement, qu'il obligea les ennemis à reculer jusqu'à un bois, d'oùils continuerent encore quelque tems à canoner. Cependant Naubeadarin arriva avec l'avantgarde, & entra dans le Gué avec beaucoup de détermination. Il fut reçû très-vivement par les Portugais, qui firent un grand feu de canon, de moufqueterie, & de grenades. La nouveauté de celles-ci causa un grand désordre, & un grand étonnement aux ennemis, dont l'ardeur fut un peu ralentie. Pacheco qui crai-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 187

gnit que son bateau ne restât à sec dans les Ann. de vases, fut obligé de faire avancer Christophle Jusart commandant du second bateau qui étoit plus petit, afin d'occuper l'entrée, tandis que lui NUEL ROL il se retira un peu pour le soutenir, se préparant à le rejoindre au flot qui ne pouvoit pas tarder.

Ce mouvement ne diminua rien de l'action des Portugais. Mais dans ce même tems les Naïres de Cochin qui devoient garder l'estacade s'enfuïrent par la trahison d'un Caïmale parent de Trimumpara, qui ayant quitté le parti de ce Prince, pour suivre celui du Zamorin, avoit quitté de nouveau celui ci, pour faire sa paix avec le Roi de Cochin, qu'il trahissoit encore. Le Prince de Cochin, qui devoit commander ce corps étoit absent, & ne sçavoit rien du combat. Le Général lui en avoit fait donner avis par un Brachmane, mais le perfide Brachmane ne l'avertit , que lorsqu'il jugea que l'action devoit être décidée. Jusart qui s'appercût de la desertion de ces Naïres, cria à Pache. co pour la lui faire remarquer, mais le bruit de l'artillerie & les cris des combattans étoient si grands, que le Général ne put l'entendre.

Le reste des troupes avoit joint le gros de l'armée, tout faisoit effort en même tems. Le Zamorin exposant sa personne comme un simple foldat, animoit les fiens du geste & de la voix. Pacheco l'ayant distingué à ses marques Royales, lui fit tirer un coup de fauconneau qui tua

Aaij

Ann.de T. C. 1504. DON EMMA-

deux Naïres auprès de lui. Le Zamorin ne fit que s'écarter un peu sans cesser d'exhorter Naubeadarin & le Caïmale de Repelin, de hâter leurs troupes pour prevenir le retour du flot. Ceux ci les pouffoient à grands coups de plat d'épée. Elles entrerent en effet bien avant dans le gué, mais quand elles eurent trouvé les pointes des pieux aigus, alors déchirées d'une part par ces pointes douloureuses, incommodées de l'autre par le feu des bateaux, ce ne fut plus qu'une confusion de cris & de gemissements de gens, qui se culbutoient les uns sur les autres, qui voulant rebrousser le chemin, & ne le pouvant pas, s'embarrassoient d'avantage dans ces vales, où plusieurs restoient étouffés.

Tout reuflissoit jusques-là aux Portugais; Mais la palissade qui étoit sans défense, ayant été coupée, il s'ouvrit là un nouveau passage, auquel le Général ne s'étoit pas attendu : & dans l'instant il fut presque environné. Déja l'ennemi saisissoit les rames du bateau, & il ne pouvoit plus manœuvrer. Il s'apperçût alors du danger, se crut perdu, & appella Dieu à son secours de tout son cœur. Le flot sembla revenir exprès en ce moment pour exaucer sa priere. Ce fut en effet le moment décisif. A mesure que le flot augmenta les Portugais trouverent plus de facilité, les ennemis au contraire se virent obligés de ceder jusques à ce que le paffage étant devenu impossible, le Zamorin fut forcé de faire sonner la retraite, & de Ann. de ramener les troupes dans son camp, ayant perdu plus de monde en cette occasion, que dans aucune des précédentes. Il courut même un NUSL ROI, nouveau péril de la vie dans sa retraite. Car comme il cotoyoit le rivage, Diego Raphaël, qui commandoit une des Caravelles au pas de Palurt l'ayant reconnu, le pointa, & ayant fait mettre le feu à un canon tua trois des principaux Seigneurs de sa Cour si près de lui, qu'il fut tout couvert de leur fang, contraint de def-

cendre de son Palanquin & de se sauver à pied. L'indignation croissoit dans le cœur de ce Prince avec ses malheurs. Irrité du peu de respect qu'on avoit eu pour sa personne en faisant tirer fur lui, & affligé de la perte de tant de batailles. on l'accuse d'avoir eu recours à la trahison & à l'artifice, voyant que la force ouverte avoit été jusques-là si inutile. Car on prétend que suivant les conseils pernicieux du Caïmale de Repelin, il mit des assassins en campagne pour ôter la vie au Général Portugais, qu'il en employa d'autres pour empoisonner les eaux des puirs & des fontaines, & qu'il avoit formé le plan d'une autre conspiration, pour faire mettre le feu au Vaisseau & à la Ville de Cochin. Le Général qui n'ignoroit rien de ces projets vrais ou prétendus & ébruités peut être pour l'intimider, fit semblant de les mépriser, & ne laissa pas de prendre secrettement des mesures Ann. de J. C. 1504. pour les prévenir. Voulant ensuite rendre le change à l'ennemi & l'intimider, il fit courir le bruit d'un certain plan qu'il avoit formé, & d'un ouvrage qu'il avoit à faire, dont les succès infaillible devoit être la prise de la personne du Zamorin. Cependant tout l'ouvrage se reduisoit à fortifier le passage du gué, où il fit creuser des fossez profonds,& à faire une redoute sur laquelle il fit dresser une espece de potence, dont on se sert dans les Indes pour le supplice du bas peuple, Interrogé par les Naïres de Cochin, quel devoit en être l'ulage, il répondit froidement que c'étoit pour y faire pendre le Zamorin. Cette réponse les étourdit si fort, que pas un n'osa lui repliquer. Mais le Zamorin en fut si épouvanté, que sur le champ il envoya deux personnes pour traiter de la paix, sans en avoir communiqué avec qui que ce fûr, qu'avec le seul Prince Naubeadarin son neveu, qui la souhaitoit avec ardeur. Le Général ne la souhaitoit pas moins, mais les Députez secrets ne produisant point leurs pleins pouvoirs, & agiffant simplement en leurs propre & privé nom , le Général affecta de s'en loucier peu, & dit que si le Zamorin la lui demandoit, il penseroit à ce qu'il auroit à lui répondre.

Cette fierté concertée & ce mépris apparent, foutenu d'ailleurs par le succès des courses continuelles, & toûjours imprévûës du Gé-

néral, acheverent de désoler le Zamorin, & AN N. de augmenterent ses terreurs. Ne comptant donc J. C. plus sur la paix, il se resolut de tenter encore Don Emmale hazard de la guerre avec d'autant plus de NULL ROL, facilité, qu'il se laissa persuader trop facilement sur la réussite de quelques machines, dont un Ingénieur Arabe avoit inventé le dessein, & avec lesquelles il comptoit de brûler les Vaisseaux des Portugais. Ces machines confistoient en huit tours ou donjons dont chacun étoit élevé sur deux Paraos joints ensemble, & pouvoit contenir dix arquebusiers, qui se trouvant plus exhaussés que les Vaisseaux pourroient dominer sur le pont & les combattre avec avantage. Pacheco, qui eut le plan de ces machines se disposa à les bien recevoir. Pour cet effet il accosta ses deux Caravelles l'une de l'autre la poupe sur le rivage portant sur des solivaux, afin que les Paraos ennemis ne pussent les investir dans l'action. Il fit à chacune un château de proue au-dessus de l'éperon avec des demi mâts, qui pouvoient contenir chacun six hommes. Et afin d'écarter les machines des ennemis, il fit jetter fur le devant à une distance raisonnable un ponton composé de quatre-vingt mats de huit brasses en quarré, bien affermi sur six grosses anchresavec des chaînes de fer.

Le jour de l'Ascension ayant été choisi pour cette grande action, les deux armées de terre An n. de J. C. 1504-Don Emm

& de mer, se mirent en mouvement dès la pointe du jour. La premiere devoit tenter le gué de Palignard, tandis que la seconde attaqueroit les Caravelles au pas de Palurt, où devoit se faire le plus grand effort. L'ordonnance de celle-ci étoit telle .D'abord paroiffoit un grand nombre de buchers élévés sur des radeaux, & remplis de toutes fortes de matieres combustibles qui étant allumées devoient être lachées contre les Navires où le fil de l'eau devoit naturellement les porter. La Flotte suivoit ensuite rangée sur trois lignes, la premiere étoit de vingt Paraos, partie détachés, partie enchaînés. La seconde de cent catures & de quatre-vingt Tones. Après celleslà venoient les huit machines, dont on esperoit de si prodigieux effets. Mais toutes ces esperances de l'ennemi s'en allerent en fumée. Leurs projets ne servirent qu'à leur causer une nouvelle perte, & à les couvrir d'une plus grande confusion.

Les buchers enflammés abandonnés au Jusant & détournés par le ponton des Portugais, qui faisoit une espece d'éperon ou de jettée, se confumerent inutilement. Bien loin de répondre à l'attente des ennemis, leur Flotte qui n'osoit avancer à cause de ces buchers embrasés, resta exposée pendant tout le tems que dura cet incendie au grand seu de l'artillerie de Portugais plus forte & mieux servie que celle des Indiens.

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 193

Indiens, de maniere qu'elle ne portoit pas un Anni de coup à faux, & que le fleuve étoit couvert de morts & de mourants, & du débris des batiments, dont les uns couloient à fond, les au- NUEL ROIL tres trop incommodés cherchoient à s'écarter, & ne faisoient qu'augmenter la confusion

& le désordre.

Pour ce qui est des machines, lourdes, péfantes & difficiles à manier à cause des deux gouvernails qu'on avoit mis à chacune, & dont l'un empêchôit l'effet de l'autre, il n'y en eut que deux qui pussent approcher assez près pour avoir quelques succès. Le combat recommença alors avec une plus grande fureur, & dura quelque tems tenant la fortune en balance & la victoire incertaine. Mais le Général ayant fait tirer quelques coups d'une de ces couleuvrines qu'on nommoit Chameaux, les deux machines mises en pieces croulérent dans l'eau, avec un horrible fracas, & la perte de tous ceux qui y étoient.

Le Zamorin n'étoit pas plus heureux au passage du Gué de Palignard. Simon d'Andrade & Christophle Jusard, qui commandoient les bateaux, Laurent Moreno qui avoit sous lui quelques Paraos Indiens & le Prince de Cochin, qui veilloit avec ses Naïres à la garde de l'estacade, se défendirent avec une extrême valeur, jusques à ce que le flot revenu, décida encore du fort de cette journée, la plus Tome I.

funeste de toutes pour le Zamorin, qui ne sachantà qui s'en prendre de tant disgraces, ou à la lâcheté de ses Généraux & de ses troupes, ou à l'imposture de ses Devins qui l'avoient tant de sois trompé, après avoir balancé quelque tems ne suivit plus que son dégoût, & leva le camp le jour de la saint Jean, pour se retirer à Calicut. On compte qu'il perdit dans cette guerre, qui dura près de cinq mois, dix-huit à vings mille hommes, partie par la peste, & partie par le sort des armes. On n'estime point la perte de l'artillerie des Vaisseaux, & des autres apprêts de cette guerre.

Les chagrins suivirent en foule le Zamorin jusques à Calicut. La vûë de cette Ville désolée, les plaintes de ses habitans ruinés, la defertion & l'abandon des Rois alliés ou vassaux du Roi de Cochin, qui tous jusques au Caïmale de Repelin étoient r'entrés en grace avec lui , la prosperité de ce Prince triomphant , qui avoit attiré chez luitous le commerce, & goutoit avec plaisir la douce satisfaction de l'avoir humilié, la confiance du Général Portugais, qui enflé de ses victoires profitoit de la consternation générale, & se montroit partout en maître, tout cela lui revenant sans cesse dans l'esprit, y fit de si fortes impressions, & le jetta dans une si profonde melancolie qu'abandonnant les rênes de l'Etat , il renonça son sceptre pour se retirer dans un Turcol, espece

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 191

d'Hermitage pour y passer le reste de ses jours ANN. de dans l'exercice de la pénitence, & au service de ses Dieux.

La nouvelle d'une retraite si éclatante sut NUEL ROIL bientôt portée dans toute l'Inde, & acheva de déranger ses affaires. Mais cette retraite ne fut pas longue. La mere de ce Prince femme d'un grand courage & d'une bonne tête le picqua si vivement sur la lâcheté d'une devotion, qui avoit la honte d'un dépit & d'une fuite & ranima fi fort son ressentiment d'un nouveau desir de vengeance, qu'elle l'en retira, & l'obligea de remonter sur le Trône-

Mais il n'étoit plus tems de penser à se venger. Lope Soarez d'Alvarenga, que le Roi de Portugal avoit envoyé cette même année fur les instructions que l'Amirante lui avoit données à son retour, arriva sur ces entrefaites avec les treize Vaisseaux de sa Flotte, & quelques autres qu'il avoit joint chemin faisant. Les nouvelles que Soarez reçût à Mélinde, à Monbaze, & à Cananor des prodiges qu'avoit fait Pacheco, lui enflerent extrêmement le courage & le rendirent un peu trop fier & trop méprifant. Le Zamorin, que l'arrivée de ce nouveau Général avoit rendu plus docile, souhaittoit la paix avec ardeur, & avoit ménagé fous main qu'on députât jusques à Cananor au-devant de lui, pour lui demander cette paix au nom des Portugais captifs à Calicut, & des Principaux An N. de négociants de cette Ville. Mais à peine Soarez voulut-il les écouter. On lui renouvella les mêmes instances en lui envoyant toutes fortes de rafraîchissements, lorsqu'il parut à la barre de Calicut. Mais devenu plus altier par ces soumissions, il ne voulut entendre à aucune proposition qu'avant toutes choses, on ne lui eût remis entre les mains les Portugais prifonniers & les deux Chrétiens transfuges. Le Zamorin consentoit volontiers à rendre les premiers, & avec cela il l'auroit fait maître de toutes les conditions du traité, mais il ne pouvoit se déterminer à livrer deux hommes, que son honneur & sa probité même l'engageoient de défendre après les avoir pris sous sa protection, & en avoir tiré de grands fervices. L'un & l'autre s'étant obstiné sur ce point, Soarez fit canoner la Ville pendant deux jours avec un fracas terrible, plusieurs édifices en furent ruinés, & plus de treize cens hommes y périrent.

> Cette action, il faut l'avouer, fut d'un bien mauvais exemple par le contraste scandaleux, où l'on voyoit d'une part un Général Chrétien, pour satisfaire sa vanité & sa passion, preferer les évenements d'une guerre douteuse, aux avantages certains d'une paix toûjours desirable, & lacrifier la vie des sujets de son Prince, qu'il laissoit exposés à toute la fureur de son ennemi, pour décharger sa vengeance sur deux hommes seuls, qui quoique coupables n'étant

puisqu'ils en abusoient, & servirent d'espions chez lui, pendant tout le tems que dura la guerre. Soarez alla à Cochin, où le Roi, qui le reçut avec de grandes démonstrations d'amitié, lui presenta Pacheco comme son liberateur. Le Général remercia ce Prince au nom du Roi son maître de sa constante affection pour les

Portuguais, de sa generosité à persister dans

qu'il avoit jurée avec eux, le traitoient si mal, que loin d'immoler à fon ressentiment ceux d'entre eux qu'il avoit entre ses mains, on peut dire qu'il leur laissoit même trop de liberté,

leur alliance, lui offrit ses services, & se mit d'abord en état d'effectuer ses offres.

La Ville de Cranganor dont nous avons déja parlé, située dans le Malabar à quatre lieuës de Cochin, & composée de plusieurs nations rassemblées,& de plusieurs Religions idolâtres, Mahometans, Juifs, & Chrétiens, faisoit avec son territoire un petit Etat, qui se gouvernoit en maniere de Republique fous la protection du Zamorin, à qui elle payoit tribut pour se Bb iij

J.C. 1504.

ANN. de maintenir contre les Rois voisins, & soutenir son commerce. Dans cette derniere guerre elle avoit paru fort zelée pour les interêts de ce Prince, par la faction des Maures qui y étoient les plus puissants. Cochin en avoit beaucoup souffert à cause du voisinage. Et actuellement on avoit nouvelle que le Zamorin comptant sur le départ prochain de la Flotte Portugaise, y faisoit ses préparatifs de guerre, pour revenir sur l'Isle de Cochin, où il esperoit entrer par un autre passage, qu'on appelloit le Pas de Paliport: que le Prince Naubeadarin y assembloit une armée nombreuse de terre, & qu'un Maure nommé Maïmane habile homme de mer, faisoit travailler en diligence à une Flotte & avoit déja quatre-vingt Paraos & cinq gros Vaisseaux.

Il fut resolu de les prévenir & de le faire avec toute la diligence & le fecret possible. Le secret fut bien gardé. Soarez ayant fait armer quinze bateaux, vingt cinq Paraos & une Caravelle, partit à l'entrée de la nuit, avec mille Portugais & mille Naïres, qui devoient se joindre à huit cens autres, à qui le Prince de Cochin avoit fait prendre les devants, pour occuper le Pas de Paliport. Malgré le secret & la diligence, les ennemis eurent le tems de se mettre en défense. Maïmane se présenta d'abord avec deux de ses gros Vaisseaux enchaînés l'un à l'autre, bien fournis d'artillerie, &

## dans le nouveau Monde. Liv. III.

qui couvroient toute la Flotte. Cinq bateaux A N N. de qui faisoient l'avant-garde des Portugais, attaquerent avec beaucoup de resolution, on combattit longtems avec une extrême valeur de NUST ROL part & d'autre. Maïmane & ses deux fils se défendirent en desesperez, & se firent tuer en braves gens. Ces deux Vaisseaux pris le reste de la Flotte fut bien-tôt dissipé. Le Général fit alors le fignal, pour faire la descente. Naubeadarin s'y opposa avec ses troupes. Le combat fut âpre & sanglant. Mais enfin obligé de céder, & entraîné par les siens dans leur fuite. Naubeadarin rentra dans Cranganor par une porte pour en sortir par l'autre. Les Portugais le suivirent dans la Ville, où ils mirent tout à feu & sang. Le Géneral avoit ordonné de sauver les Eglises & les maisons des Chrétiens, qui étoient venus reclamer sa protection, mais comme les maisons sont presque toutes de bois dans les Indes, & couvertes de cannes, ou de grands feuillages, on ne put empêcher que beaucoup de leurs maisons ne fussent brûlées comme les autres.

Dans ce même tems le Zamorin reçût deux nouveaux échecs du côté d'où il les attendoit le moins. En voici l'occasion. Le Roi de Tanor brave de sa personne & assez puissant en terres, avoit été dépoüillé peu à peu par le Zamorin, qui ne lui avoit laissé que Panane & Tanor. Il avoit fouffert cela avec patience, ainsi que font or-

A n n. de J. C. 1504. Don Emmadinairement les petits Princes, qui sont forcés de ceder à une puissance majeure. Pendant tout le tems de la derniere guerre, il avoit servi le Zamorin, avec tout le zele imaginable, esperant que ses services lui desilleroient les yeux, & le porteroient à lui rendre plus de justice. Mais bien loin que le Zamorin daignât faire ces attentions, il pensoit encore à envahir le reste de ses places pour la commodité qu'il en retireroit dans le dessein où il étoit de continuer la guerre contre le Roi de Cochin. Le Roi de Tanor en fut outré, & resolut de lever le masque ; il envoya ses Ambassadeurs au Général Portugais, pour rechercher son alliance, & lui demander du secours. Mais avant que ce secours fût arrivé, il porta deux coups mortels & décisifs au Zamorin avec une extrême célérité. Car ayant appris que ce Prince s'avançoit avec dix mille hommes, pour aller joindre les troupes qu'il avoit à Cranganor, il alla l'attendre dans un défilé, le battit à plate couture & lui tua deux mille hommes. De-là revenant sur Naubeadarin, dont on lui annonça en même tems la défaite, il tomba sur lui si fort à l'improviste, qu'il acheva de le détruire, & de dissiper les miserables restes de son armée fugitive.

La guerre avoit peu troublé le commerce des Portugais, Pacheco étoit un homme qui pourvoyoit à tout, & avoit mis les choses sur ce pied,

que personne ne pouvoit charger, que les magasins du Roi de Portugal ne fussent pleins. S'il trouvoit quelqu'un qui chargeât en fraude il le confisquoit, & le dépouilloit avec une NUEL ROL extrême rigueur, desorte qu'à l'arrivée de Soarez dans les Indes la cargaifon se trouva prête & extrêmement riche. Ce Général n'ayant donc plus rien à faire, prit congé du Roi de Cochin, à qui il laissoit Manuel Telles Baretto avec quatre Vaisseaux, pour la garde de ses places, & pour croifer dans la mer des Indes. Ce Prince eût bien fouhaité retenir Edoüard Pacheco, mais le Général ne voulut jamais y consentir, & Pacheco fut contraint de partir.

Soarez avoit un grand coup à faire avant que de prendre le large pour retourner en Europe. Il étoit instruit qu'il y avoit à Pandarane dix sept gros bâtiments des Maures richement chargés, & qui n'attendoient que le vent pour faire voile vers la mer Rouge. Résolu de les brûler, & ne voulant pas manquer son coup, il n'en dit mot même au Roi de Cochin. Il fit semblant de n'avoir d'autre vûë que d'aller à Cananor, & se mit en mer avec toute sa Flotte, se faisant accompagner de celle qu'il laissoit dans les Indes.

Dès qu'il fut par le travers de Pandarane; vingt Paraos ennemis bien armés, qui étoient à la découverte, ayant apperçû les Caravelles qui avoient gagné les devants, & qui avançoient

Tome I.

Ann. de J. C. 1505. NULL ROI.

peu à cause que le vent étoit mou, les assaillirent avec beaucoup de détermination. Mais la Flotte qui suivoit étant survenue peu après, ils DON EMMAregagnerent la terre bien vîte. Les dix sept Vaisseaux Sarrazins étoient dans une espece de bassin, tous liés les uns aux autres, la poupe fur le rivage, la proue herissée de canons avec quatre mille hommes pour les défendre. Le bassin étoit à couvert d'un recif, sur la pointe duquel il y avoit une redoute, & une bonne batterie. Les Vaisseaux Portugais ne pouvant approcher si près de terre, à cause qu'ils étoient chargés, le Général se jetta avec l'élite de son monde dans les chaloupes qui étoient au nombre de quinze, & ayant observé que rien n'empêchoit les Caravelles d'entrer, il les fit remorquer. Toute la difficulté fut dans le pafsage du recif. Sa batterie & celle des Vaisseaux faisoit un si furieux effet, que pour peu que cela cût duré, les Portugais en sortoient à leur honte. Animés cependant par la grandeur du péril même, les Capitaines des chaloupes allerent s'attacher chacun à un des Vaisseaux ennemis, comme s'ils l'avoient concerté ensemble. Tristan de Silva fut-le premier qui alla à l'abordage, & monta sur le Vaisseau qu'il accrocha. Cet exemple ayant été suivi de tous les autres, parmi lesquels Pacheco se signala, comme il l'avoir fait par tout ailleurs, on combattit alors main

à main ; & pied à pied. Mais les Maures n'étant

pas faits à soutenir de si près les efforts de tels Ann. de adversaires, se battirent en retraite le micux qu'ils purent, & abandonnerent leurs Vaiffeaux, qui furent la proye des flâmes, & con- NOIL ROIL fommés avec toutes leurs richesses, par ordre du Général, qui tout fier de cette belle victoire, prit la route de Portugal, où il arriva le 22. Juillet 1505. n'ayant mis que quatorze mois depuis son départ de Lisbonne jusques à son

retour. Comme il étoit fils du grand Chancelier du Royaume, il fut reçu avec grande distinction: & il la méritoit. Mais quelque gloire qu'il eût acquile, & quelques honneurs qu'on lui rendît, ce n'étoit rien en comparaison de l'admiration qu'on avoit pour Pacheco. Tous les yeux étoient ouverts sur lui, comme ceux des filles d'Israël sur David, après la défaite de Goliath. On ne pouvoit se lasser de voir . d'entendre, de parler, & de se faire raconter les faits prodigieux de cet homme, qui étoit lui-même un prodige. Le Roi qui en fut des plus ébloüis, en fit faire des relations exactes qu'il envoya au Pape, & à toutes les Puissances de l'Europe. Il le conduisit ensuite en procession à l'Eglise Cathedrale, où il sit rendre des actions de graces solemnelles à Dieu, & faire son éloge par l'Evêque de Viseu, le celebre Docteur Ortiz. La même chose fut faite par ordre de ce Prince dans toutes les Eglises du Royaume Ccij

An n. de J. C. 1505. Don Emmanust Kot.

Il y avoit en tout cela bien plus d'ostentation & de faste, que de solidité pour le pauvre Pacheco. Son defintéressement lui avoit fait refuser avec obstination tous les présents du Roi de Cochin. Il s'étoit contenté d'une patente honorable, qui faisoit l'éloge de ses exploits, & d'un Ecusson qui ajoûté à celui de ses ancêtres relevoit leur gloire par la sienne. Il n'avoit travaillé qu'à la réputation, & non point à ses affaires, en travaillant à celles du Roi son maître. Il n'en étoit que plus digne de ses récompenses. Avec cela on le laissa languir long-tems lans penser à lui. Ce fut comme parhazard que quelques Seigneurs ayant parle en le faveur, on lui donna plusieurs années après, le Gouvernement de saint George de la Mine. L'envie toûjours acharnée à persecuter les grands hommes, ne l'y laissa pas long-tems tranquille. Pacheco vif d'ailleurs, d'un temperament boüillant, peu propre à faire sa cour, & à ménager ceux qui sont les organes des Rois, & les interprétes de leurs volontés, fut la victime de son humeur brusque. Accusé de malversation il fut ramené en Portugal chargé de chaînes. On le laissa ensuite gemir long-tems dans une obscure prison, sous le poids des mêmes fers. Enfin fon innocence étant reconnue, il fut élargi, mais il resta toujours dans la misere, misere qui alloit jusques à la mendicité. Bel exemple du fond qu'il y a à faire sur les services

Un mois avant l'arrivée de Soarez dans le NUEL ROI. Tage, Don Emmanuel avoit fait mettre en Don FRANmer une puissante Flotte de treize Vaisseaux MITBA, pre-& de six Caravelles, sous la conduite de Don mier Gouver-François d'Alméida Comte d'Abrantes, Alméi roi des Inda devoit resider dans les Indes, d'abord en qualité de Gouverneur & de Capitaine général. Il devoit prendre ensuite le titre de Viceroi, mais il ne devoit le prendre qu'après avoit bâti quelques Forteresses dans des lieux designés par la Cour. Le Roi avoit donné cet ordre exprès, afin de l'obliger à apporter toute la diligence possible à la construction des places, Comme il devoit représenter la personne du Roi son maître, Don Manuel, qui vouloit qu'il figurat d'une maniere convenable, lui avoit affigné de gros appointements, cent hommes pour sa garde, une Chapelle entretenuë avec les Chapelains & ses Musiciens, & avoit ajouté d'autres accompagnements propres à relever sa dignité.

Il partit de Lisbonne le 30. Juin , & arriva aux Isles d'Anchedive le 13. Septembre de la même année. Il y trouva en même tems un exprès dépêché par Gilles Barbola, facteur de Cananor, pour donner avis aux premiers Vaifseaux venant de Portugal, que les magasins

A N. de étoient pleins pour le retour, & de veiller penJ. C dant le mois de Septembre fur cette côte, parce
1909; qu'on avoit nouvelle que trois Vaisseaux veNORERAN. nant de la Meque, devoient amener quelques
1000 FRAN- secours à Calicut pour le service du Zamorin,
1018 PAI1019 AUTO AUTO POUR PENDES AUTO POUR PAI1010 Le RENDES & une de ses Caravelles, pour aller
1010.

Non-Radi- fecours à Calicut pour le fervice du Zamorin.

Non-Radi- fecours à Calicut pour le fervice du Zamorin.

1 exprès & une de fes Caravelles, pour aller dans les differents Comptoirs de l'Inde y apporter la nouvelle de fon arrivée. Il fit partir deux autres Caravelles, pour croifer fur la Côte, & commença lui-même à jetter les fondements d'une Citadelle, à laquelle on travailla avec beaucoup de chaleur, auffi-bien qu'à deux Galeres, & à deux autres bâtiments legers definés à faire la courfe, & dont les bois avoienté été apportés de Portugal tous prêts à être mis en œuvre.

Les Portugais avoient pris dès-lors une telle fuperiorité dans l'Indostan, que par tout où ils se presentoient ils y donnoient la loi. Les premières conditions des traités qu'ils faisoient avec les Princes, qui vouloient entrer dans leur alliance, étoient de se reconnoître tributaires du Roi de Portugal, de souffrir que les Portugais bâtissent des magazins, où même une Citadelle dans le sein de leurs Villes capitales, ou bien ou bon leur sembleroit. Quant au commerce ils fixoient le prix des denrées à leur gré, contraignoient les Indiens à en remplir d'abord leurs magasins, avant que de pot-

voit les vendre à d'autres. Aucun étranger ne Ann. de pouvoit faire sa cargaison qu'ils n'eussent fait la leur, & soit étrangers, soit naturels du pays, Don EMMA personne ne pouvoit naviger dans ces mers en NULL ROL fûreté, sans être sujet à leur visite, & sans pren- Don Frandre la patente ou passeport des Gouverneurs ou MEYDA VIdes facteurs établis par le Général. Cette superiorité ne pouvoit être que très odieuse, mais la crainte obligeoit les uns à se soûmettre. & d'autres si soumettoient volontiers, pour des interêts particuliers & personnels.

L'établissement que fit Alméida dans l'Isle d'Anchedive, devoit naturellement donner de la jalousie aux Princes voisins. Celui d'Onor, qui n'en est éloigné que de dix lieuës, fut des plus allarmés. Le Général Portugais & lui se rechercherent mutuellement, & il se fit d'abord entre eux une espece de traité, où le Roi d'Onor ne parut que par la médiation de ses mi-

nistres.

Pour entendre les interêts de celui-ci, il faut scavoir, qu'autrefois les ports d'Onor, de Baticala, & quelques autres de cette Côte, qui relevoient du Roi de Bisnaga ou de Narsingue, étoient les plus florissants des Indes par l'abord continuel des Maures, qui y venoient charger leurs épiceries lls les échangoient avec des chevaux de Perse & d'Arabie, que le Roi de Narsingue achetoit fort cher, à cause du service qu'il en retiroit dans la guerre qu'il faisoit

finage,

A N N. de au Roi de Decan. Mais quelque soin qu'il prit J. C. pour faire lui seul ce commerce de chevaux, les Maures établis dans fes états étoient les premiers à le trahir par la contrebande qu'ils faifoient de ces mêmes chevaux qu'ils vendoient à l'ennemi, qui les payoit beaucoup plus cher & au double. Le Roi de Narfingue ayant tout tenté inutilement pour empêcher cette contrebande, résolut de prendre une vengeance éclatante de ces perfides, & de les exterminer. Il se fit dont en l'an de Notre-Seigneur 1469. & de l'Egire 917, une de ces sanglantes executions, dont on a vû en differens tems plusieurs semblables exemples contre les Juissen divers états de l'Europe. Plus de dix mille Maures ou Sarrazins périrent dans celle-ci ; les autres qui purent s'échapper, & dont on favorisa l'évafion, allerent s'établir à Goa, & dans son voi-

La vengeance du Roi de Narsingue lui sur plus dommageable, que ne l'avoit été la contrebande. Car les Maures étrangers irrités de la barbare inhumanité, dont ce Prince avoit usé envers ceux de ses sujers qui étoient de leur Religion, se vengerent à leur tour en abandonnant ses ports, & portant les richesses de leur commerce dans ceux de ses voissins & de se ennemis. Le Roi d'Onor que cette perte touchoit plus immediatement, ne devoit pas voir d'un bon œil le Zabaie, ou Prince de Goa, profitet.

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 209

fiter de ses dépouilles. La prosperité de ce rival fut une semence de discorde & de haine, qui furent fuiviesd'une guerre continuelle entre les deux Rois. Il paroît que celle qu'ils se firent DON EMMApar terre fut plus avantageuse au Sabaïe, qui NULL ROI. bâtit une place forte assez près de la Ville d O- DON FRANnor, dont cette Ville recevoit une grande fu- MEYDA VIjettion. Par mer au contraire le Roi d'Onor plus heureux vint à bout de troubler le commerce de Goa, & de rappeller peu à peu les Sarrazins dans ses ports. Il avoit pour cela une Flotte toûjours bien entretenuë, & commandée par un des principaux Seigneurs de sa Cour nommé Timoja, homme de main & de-tête, qui s'étoit acquisune grande reputation en servant très-bien son Prince.

fois à Anchedive, le Roi d'Onor parut n'avoir d'autre dessein, que de le faire périr. Timoja avoit dressé pour cet effet des machines en joignant deux Paraos ensemble, afin de le brûler, mais le canon des Portugais les dissipa bientôt. Le Sabaie s'y prit plus industrieusement, car il envoya un Juif Polonois, qui avoit dans ses instructions d'obliger le Général Portugais, de se mettre à la solde du Sabaïe, afin de servir contre son ennemi, ou de l'engager dans quelque piege pour le faire périr. Mais Gama averti par les Infulaires même d'Anchedive de se désier de cet homme, tira de lui · Tome I.

Lorsque Vasqués de Gama arriva la premiere

41101.

tout son secret par la crainte des tourmens, le mena en Portugal, où il se convertit, prit le nom de Galpar au Baptême', & rendit depuis dans les Indes de grands services aux Por-

DON FRAN-COIS D'AL-METDA VI-

Les belles actions que Pacheco avoit faites dans la guerre du Zamorin, avoient inspiré à Timoja une grande estime, pour ceux de cette nation. Il resolut dese les attacher à quelque prix que ce pût être. Il s'y employa avec chaleur à l'arrivée d'Alméida. Il voulut même engager adroitement ce Général, qui n'étoit pas au fait des divers interêts du pays, à commettre quelque hostilité contre la place, que le Sabaïe avoit fait bâtir à Cintacora, & dont la Ville d'Onor recevoit de grandes incommodités. Mais le Gouverneur de Cintacora déconcerta les projets de Timoja par sa prudence, car il vint au-devant d'Alméida, lui porta des rafraîchissements, fit alliance avec lui, & détourna l'orage dont il étoit ménacé.

Ce coup ayant manqué, un nouvel incident dérangea encore d'avantage la politique du Roi d'Onor & de son ministre. Les Portugais qui croisoient sur la Côte forcerent un bâtiment Sarrazinà s'echouer, & se rendirent maîtres de la cargaifon, dans laquelle il y avoit douze chevaux de Perfe. Le gros tems les ayant empêchés de les embarquer, ils furent contraints de les laisser en dépôt dans les mains des pre-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE, LIV. III. 211

miers venus, leur disant, que puisqu'ils étoient Annide amis & alliés, ils devoient leur rendre le service de les leur garder, jusques à ce que le tems leur permit de venir les reprendre. Etant DONEMMAvenus pour les repeter, les chevaux ne se trou- DON FRANverent plus. On leur dit que le Roi d'Onor sois D'ALs'en étoit rendu le maître. Les Portugais font CIROL grand bruit. Le Roi d'Onor & Timoja étoient absens. Les Maures du pays & le Gouverneur d'Onor promettent satisfaction, & que le Roi payera les chevaux. Mais comme les delais firent naître des soupçons au Général, il crut qu'on vouloit le jouer, & eut d'abord recours aux voyes de fait, brûla les Vaisseaux qui étoient dans le port, & mit aussi le feu à la Ville, dont une partie fut consumée.

Soit que le Roi d'Onor se fut attiré ce malheur, soit que sa lenteur l'eût mis hors d'état de le parer, il le crut obligé de dissimuler pour prévenir des suites encore plus fâcheuses. C'est pourquoi il envoya en toute diligence Timoja, qui ménageant avec délicatesse l'esprit du Général, excusa le mieux qu'il put, les excès où l'on étoit tombé de part & d'autre par un mal-entendu : le pria de se contenter du mal qu'il avoit déja fait; promit une ample satisfaction pour la perre des chevaux, quoiqu'il prétendît que le Roi n'en avoit aucune nouvelle : éxagera l'envie que ce Prince avoit de bien vivre avec la Couronne de Portugal, dont il vouloit

J. C. 1505. DON FRAN-MEYDA VI-CEROL.

se rendre tributaire, se montrant prêt à accepter toutes les conditions de paix qu'on voudroit lui présenter. Le Général, qui étoit pressé de partir, répondit qu'il n'avoit pas le tems de s'arrêter pour regler les conditions du traité; mais il promit qu'en peu de jours il enverroit son fils pour cet effet. Qu'en attendant il prenoit le Roi d'Onor sous la protection du Roi son maître, & lui laissoit une banniere de la Couronne, que tous les Portugais respecteroient dès qu'ils la verroient. Il renvoya ainsi Timoja fort content de sa négociation.

La Forteresse d'Anchedive étant élevée à une telle hauteur qu'elle étoit desormais hors d'infulte, Don François, selon les ordres qu'il en avoit reçus du Roi de Portugal, y laissa pour Gouverneur Manuel Pazzagna, avec une bonne garnison, & se rendità Cananor, où il prit la qualité de Viceroi au moment qu'il y arriva.

Le nouveau Viceroi n'oublia rien de ce qui pouvoit donner du relief à sa dignité. Il parut en public avec toute la pompe qu'il put imaginer. Il affecta sur-tout plus d'éclat dans l'entrevûë qu'il eût avec le Roi de Cananor. Il traita avec ce Prince presque comme de superieur à inferieur , renouvella avec lui les premieres alliances, en regla les conditions en maître . & obtint de lui comme une espece de

grace qu'il lui faisoit , l'agrément de faire bâ- A N N. de tir une Citadelle, qui fut élevée en très peu de tems, le Roi fournissant les matériaux, & DON ENMA. tous les Portugais sans distinction de rang met- NUIL ROI. tant la main à l'œuvre pour la finir en toute DON FRAN-

diligence.

Mais ce qui servit à relever davantage la fierté du Viceroi, c'est qu'il se vit recherché dans le même tems par le Roi de Narsingue ou de Bisnaga, dont nous avons déja parlé. Ce Prince outre les grands états qu'il avoit dans la profondeur des terres, s'étendoit encore sur toute la Côte de Coromandel, au-delà du Cap de Comorin , & en deçà il possedoit les terres du Canara qui joignent le Malabar d'un côté, & le Royaume de Decan de l'autre. Il se faisoit appeller le Roi des Rois, & en comptoit en effet plusieurs pour ses tributaires, & en particulier le Roi d'Onor. Son interêt demandant qu'il s'attachât aux Portugais, il envoya un Ambassadeur à Alméida, dès qu'il apprit son arrivée à Anchedive. Alméida trouva l'Ambassadeur à Cananor, & lui donna audience à bord de ses Vaisseaux, avec toute l'ostentation imaginable » L'Ambassadeur dit que "l'estime que le Roi son maître avoit conçû » de la nation Portugaise l'ayant engagé à sou-» haiter de se lier avec elle, il consentoit vo-»lontiers à toutes les conditions qui pourroient » favoriser le commerce entre elle & ses sujets, Dd iii

J. C.

1506. DON EMMA-NULL ROL

" lonté, il permettoit au Viceroi de bâtir des » Forteresses dans ses ports partout où il vou-"droit, excepté dans celui de Baticala qu'il avoit » déja affermé à d'autres. Enfin que pour ser-" rer davantage les nœuds de l'union qu'il vou-» loit former entre le Roi de Portugal & lui, » il offroit au Prince de Portugal en mariage sa » sœur qui étoit une très-belle Princesse. « Ces offres étoient accompagnées de très-riches préfents. Le Viceroi répondit à cette Ambassade noblement & avec dignité. Il regla pour le prefent les conditions qui convenoient à l'état de fes affaires, donna de belles paroles pour le reste . & r'envoya l'Ambassadeur très-satisfait , chargé également de presents magnifiques pour le Roi son maître, & pour lui-même.

Le Viceroi ayant laissé Laurent de Brito pour Gouverneur de la Citadelle de Cananor, partit pour Cochin, où il avoit hâte de se rendre, & où il avoit à faire une action d'un grand éclat. Trimumpara cet ami si fidelle si constant & si généreux des Portugais n'étoit plus fur le Trône. Sa devotion l'avoit porté à en defcendre pour se confiner, selon un usage assez ordinaire des Rois Brachmanes dans une folitude, & y finir ses jours dans l'exercice des plus saintes pratiques de sa Religion. Mais en se retirant il avoit voulu donner aux Portugais une preuve infigne de son affection. Car ayant à choisir parmi ses neveux un successeur, il re- Ann. de jetta celui qui avoit témoigné plus d'inclination pour le Zamorin, & donna la préference à Naubeadora qui en avoit marqué davanta- NUEL ROIL

ge pour la nation Portugaise, quoique l'autre Don FRANselon l'usage du Malabar, fut le plus proche MINDA VIheritier de la Couronne. Ce changement causa d'abord quelques embarras au Viceroi, mais toutes reflexions faites, rien n'étoit plus favorable au coup qu'il méditoit. Car Naubeadora ne regnant pour ainsi parler que par la faveur des Portugais, ceux-ci se servirent de la conjoncture, pour lui imposer le joug, & le reduire fous la domination de Portugal.

Après avoir pris toutes ses mesures, & fait tous les préparatifs pour rendre la Fête des plus folemnelles, le Roi étant assis au milieu de sa Cour, & le Viceroi assis également entouré de ses Officiers & de ses Gardes, Alméida commença à parler. » Il releva d'abord les ser-» vices importants que Trimumpara avoitren-» dus à la Couronne de Portugal, ayant expo-» sé ses Etats & sa vie même, pour le salut des » Portugais ses alliés. Il ajoûta ensuite que le » Roi son maître y avoit été si sensible que

» voulant lui donner un témoignage écla-» tant de sa reconnoissance, il lui avoit re-» commandé trois choses qu'il alloit executer

» à l'égard du Prince regnant , puisque Tri-» mumpara s'étoit mis hors d'état par la renon-

" ciation, d'en profiter.

Ann. de J.C. 1106. Don Emma-NULL ROL MEYDA VI-CEROL.

"La premiere étoit de lui mettre en tête » une Couronne d'or, marque distinctive de » l'autorité Royale, qu'il lui conferoit fous la » protection du Portugal, l'exemptant dès ce " moment de toute subordination au Zamorin. » ou quelque autre Prince que ce fut : lui don-» nant la permission de battre monnoye d'or. » d'argent, & d'autre métal, ainsi que le prati-» quent les Rois : s'engageant à défendre le » nouveau Roi & ses successeurs, envers & con-» tre tous. « Cela dit le Viceroi se leva, prit la Couronne, la mit sur la tête du Prince, au bruit des fanfares & des trompettes, l'établit dans son Trône, & l'instala Roi.

» La seconde consistoit à lui offrir une coupe " d'or du poids de six crusades, que le Roi "Don Emmanuel envoyoit à Trimumpara, » pour le consoler de la perte qu'il avoit faite " de ses neveux, dans la guerre qu'il avoit sou-» tenuë en faveur des Portugais, ajoûtant que » le Roi de Portugal en enverroit toutes les » années une semblable, comme un témoi-» gnage de sa gratitude & de sa protection. « Le Viceroi se leva encore, & mit la Coupe entre les mains du Roi.

» Enfin la troisiéme chose, dit-il, c'est que » pour mettre la personne du Roi, & la Ville » de Cochin entierement hors d'insulte, j'ai » ordre de faire une nouvelle Citadelle plus » solide que la premiere, qui soit comme un » rempart

» rempart assûré de cet Etat.

Le Roi qui parut content de tout, répondit aussi très gracieusement : » Qu'il reconnoissoit » les obligations qu'il avoit au Roi de Portugal MUEL ROL "de qui il recevoit de si grands avantages: Qu'il DON FRAN-»se feroit honneur de la protection d'un si grand MEYDA VI-»Prince,un devoir de la meriter, & de la mena-. ger, en concourant avec les Portugais, à tout » ce qui pouvoit leur faire plaisir. «

Il fut fait un acte double de tout ce qui s'é. toit passé. Les Auteurs assurent que Naubea-. dora se reconnut alors pour vassal de la Couronne de Portugal, & il paroît bien que les Portugais le regarderent toûjours depuis comme tel. Le Viceroi content ne perdit point de tems, il fit travailler à reparer & à augmenter la Citadelle. Il expédia ensuite pour le Portugal huit gros Vaisseaux, dont la cargaison se trouva prête dans les magafins de Cochin & de Cananor, & il donna le commandement de cette Flotte à Fernand Soarez.

Depuis les disgraces arrivées au Zamorin par la valeur de Pacheco, ce Prince rebuté paroissoit ne souhaiter que la paix. Mais soit que la vanité l'empêchât de faire le premier la démarche de la demander, soit que d'autre part, la crainte lui ôtat le courage de rien entreprendre, il ne faisoit ni la paix, ni la guerre, & se tenoit dans l'inaction. Les Portugais auroient pû en profiter, si la confiance qu'ins-Tome I.

Ann. de J. C. 1506. Don Emma NULL ROI. Don FRAN GOIS D'AL-MEYDA VI.

pirent les succès à une nation fiere, ne les eur jettés dans cette présomption aveugle, qui est la suite de l'estime de soi-même, & du mépris qu'on fait de son ennemi. Ainsi, loin de penser à entamer quelque négociation, ce que le Zamorin desiroit passionnément, ils ne firent qu'aigrir le desespoir de ce Prince, par la course que faisoient leurs Vaisseaux sur la Côte, ce qui ruinoit absolument son commerce. Veritablement les Portugais étoient en cela peu politiques. Il étoit de leur interêt d'adoucir l'efprit des Indiens, de les apprivoiser peu à peu, & de les gagner, & il semble qu'ils s'appliquoient à les irriter de plus en plus. Il se passa même quelques actions si violentes de leur part, que naturellement elles eussent été la cause de leur perte, si la Providence n'eut travaillé à les conserver, en quelque sorte malgré eux.

Antoine de Sà facteur à Coulan, homme violent & intereflé, fur un de ceux qui mit sa nation en plus grand risque, par son avarice & son emportement. Son attention à empécher que personne ne pût charger, avant que ses magasins sussent pleins avoit causé quelque petite émeute contre les Portugais, & il y en avoit eu quelqu'un de tué. Le fait étoit arrivé au tems que Pacheco commandoit seul dans les Indes, & l'avoit obligé de se transporter à Coulan. Mais tout vis qu'il étoit lui-même, il crut devoit dissimuler prudemment le passé,

affoupir l'affaire, & affurer ses droits pour l'a- Ann. de venir. Après qu'Alméida eut mouillé à Anche- J. C. dive, Jean de l'Homme Capitaine de la Caravelle, qui avoit été dépêché pour porter la nou- NULL ROL velle de l'arrivée du nouveau Général, étant Don FRANallé à Coulan, Antoine de Sà fier de se voir ren- GOIS D'ALforcé par ce nouveau secours, renouvella ses ciaos instances & ses vivacités. Il y avoit dans le port de Coulan bon nombre de Vaisseaux Sarrazins, qui pressoient le Roi de les charger, & n'attendoient que cela pour repartir. De Sà l'avoit empêché jusques alors de les satisfaire, quelque volonté qu'il en eut. Mais apprehendant que le Roi ne se laissat gagner, il exposa à Jean l'Homme le sujet de sa crainte. Celui-ci plus violent & plus entreprenant que Sà, lui répondit froidement, qu'il ne falloit pas s'exposer à voir le Roi leur manquer de parole, & que, pour le mettre dans la nécessité de la leur tenir, il falloit sans le consulter, & par voye de fait, enlever le gouvernail, & les voiles de tous les bâtiments étrangers, & les enfermer dans ses magasins. Ce projet conçû avec trop de legereté, fut executé ac encore plus de hauteur. Ensuite de l'Honme remit à la voile, aussi content de sa personne, que s'il eût gagné une grande victoire.

L'indignation que causa une telle action fut extrême, & parmi les Indiens, & parmi les Maures. Et bien que ceux-ci pussent aisément

J. C.

Ann. de en prendre vengeance, n'y ayant plus à Coulan que douze à quinze Portugais, le Ministre du Roi ne voulut permettre aucune voye de fait, avant que d'avoir tenté celles de la douceur. Il envoya donc auparavant demander au facteur, qu'il voulût bien lui remettre ce qui avoit été pris, & faire attention aux suites que pouvoit avoir une affaire si contraire au droit des gens. Mais cet homme étourdi réfléchiffant moins au péril où il étoit , qu'excedé des reproches que lui fit l'Envoyé, se laissant transporter de colere, des paroles en vint bientôt aux mains avec lui. Ce fut là comme un coup de tocsin pour la populace mutinée, elle courut aux armes, les Portugais furent tous tués, la plûpart brûlés dans leur Eglise, qu'ils avoient gagnée comme un afile, ou massacrés en voulant éviter les flâmmes.

Le Viceroi n'eut pas plûtôt appris cette triste exécution, qu'il donne ordre à Laurent d'Alméida son fils d'aller sur le champ la venger. La commission étoit en bonnes mains. Don Laurent, quoique jeune, étoit un des grands hommes u'eut le Portugal, & il étoit déjacelebre par plusieurs belles actions. Il part donc en touse diligence, se presente au port de Coulan, & voyant, que, de la part du Roi ou de la Regence, on ne se mettoit point en devoir de faire aucune satisfaction, qu'au contraire les Vaisseaux, qui y étoient, s'attachoient les uns aux

autres, & se disposoient à faire une vigoureuse Ann. de resistance, il jette son monde dans ses chaloupes, & après un combat assez acharné, met Don Emma. le feu à tous ces Vaisseaux qui étoient au nom- NUEL ROI, bre de vingt quatre tous richement chargés. Don FRAN-Jean de l'Homme fut choisi par Don Laurent, SUEYDA VI. pour aller porter à son pere la nouvelle de ce CEROL luccès. Il s'étoit fort distingué dans le combat, & avoit recu fur fon bouclier un boulet d'une petite piece d'artillerie qui tomba à ses pieds lans avoir penetré, & lui avoir fait aucun mal, miracle, disent les Auteurs, par où le Ciel sembloit avoir approuvé l'action vigoureuse qu'ilavoit faite. Mais le Viceroi qui avoit été indigné de cette action, & qui le fut bien davantage, quand il apprit que le meurtre des Portugais en étoit le trifte effet, en jugea tout autrement ; Car il le cassa, & lui ôtasa Caravelle, au lieu des recompenses dont il s'étoit flatté.

Comme presque tous ces Vaisseaux appartenoient aux Maures de Calicut, le Zamorin en ressentit vivement la perte. Quoique ce Prince se fut tenu, ainsi que je l'ai dit, dans une espece d'inaction, elle n'étoit à proprement parler qu'apparente. Car outre qu'il faisoit agir dans les autres Cours tous les ressorts de sa politique, pour faire un soulevement général contre les Portugais, il ne discontinuoit pas de faire sous main de très-grands préparatifs, pour se mettre en état de faire réussir ses pro-

Ee iii

jets. Il les redoubla alors avec plus de vivacité, Ann.de J. C. & afin que l'ennemi ne pût en avoir connois-1506.

fance, il fit garder ses ports avec tant d'exactitude, que personne n'avoit la liberté d'en sortir; Mais ses desseins furent éventés, malgré tou-COIS D'AL-MEYDA YItes ses précautions.

Un Romain de la noble maison des Patrizzi, mais plus connu sous le nom de Louis Barthema Boulonois qu'il s'est donné dans ses mémoires, se trouvoit alors à Calicut. Sa curiolité & l'amour des voyages l'avoient porté dans toutes les échelles du Levant, & jusques aux Indes, déguisant son nom, son état, & sa patrie. Son habileté lui ayant fait penetrer tout ce qui se passoit à la Cour du Zamorin , il trouva le moyen de sortir de la Ville, & de venir rendre un compte fidelle de tout à Don Laurent d'Alméïda. Le précis de fon rapport contenoit. " Que le Zamorin outré de voir o son commerce interrompu, ayant ramassé le » plus grand nombre d'ouvriers qu'il lui avoit » été possible, avoit mis sur pied une Flotte " des plus nombreuses qu'il eut encore eu, » pour lui faire convoyer tous les Vaisseaux " marchands, qui viendroient dans ses ports: » qu'il esperoit surprendre les Vaisseaux Por-» tugais dispersés & occupés en differens en-» droits à faire la course : Qu'ils étoit servi avan-» tageusement des deux Chrétiens transfuges » dont nous avons déja parlé; Qu'ils lui avoient

» fondu un grand nombre de pieces d'artillerie An N. de » de differens calibres, & lui avoient donné le "dessein du Gabarit de plusieurs bâtimens, dont DON EMMA. » la Flotte étoit compolée. Mais que ces deux re- NULL ROI. »negats, qui, parlà, avoient fait bien du mal aux Don Fran-» Chrétiens, étoient vivement tourmentés dans MEYDA VI-» leurs consciences : qu'ils ne servoient plus "les infidelles, que par une espece de nécessité, » & se remettroient volontiers entre les mains " des Portugais, s'ils pouvoient avoir un fauf-

» conduit, & être assurés de leur grace.

Le Viceroi instruit de tout ceci par le Gentilhomme Italien qui lui fut envoyé, expédia fur le champ le même Gentilhomme à son fils avec ordre de le faire passer à Calicut, & de favoriser en tout l'évasion des deux transfuges. d'assembler en même tems tous ses Vaisseaux dispersés, & d'aller au-devant de la Flotte ennemie pour la combattre. Don Laurent executa bien les ordres de son pere, mais l'avidité des transfuges fut la cause de leur perte. L'envie qu'ils eurent de transporter leurs femmes, leurs enfants, & tous leurs effets, & les mouvements qu'ils se donnerent, firent pressentir le dessein de leur fuite, le peuple s'en émût' & les mit en pieces. Le Gentilhomme Romain plus habile le fauva avec peine.

La Flotte ennemie parut bien-tôt après, selon l'avis qu'on en avoit eu Elle étoit compofée de plus de deux cents voiles : fçavoir, qua-

Ann.de J. C. NUEL ROL DON FRANC COIS D'AL-MEYDA VI-

tre-vingt quatre gros bâtiments & cent vingt quatre Paraos. La mer en paroissoit toute couverte. Don Laurent en fut troublé, & n'ayant . dans sa Flotte que onze Navires en tout, trois galions ou gros Vaisseaux, cinq Caravelles deux galeres, & un brigantin, il apprehenda, que ses gens ne perdissent courage, en faisant comparaison de leur petit nombre, avec cette multitude innombrable d'ennemis, dont le coup d'œil avoit quelque chose capable de déconcerter. Réfolu néanmoins de combattre, felon les ordres qu'il en avoit, il mit toute sa confiance dans le lecours d'en haut, & fit vœu de bâtir une Eglise à Notre-Dame de la Victoire. Les ennemis, malgréleurs forces, ne laisserent pas aussi d'avoir peur, & de la faire paroître, en demandant la liberté du passage. Peut-être aussi voulurent ils mettre les Portugais dans leur tort, en disant, qu'ils n'avoient pas ordre de combattre les Chrétiens, mais seulement de convoyer les Vaisseaux qui étoient sous leur escorte,

La premiere journée on ne fit que parlémenter, parce que le vent manqua. Mais le lendemain un vent frais s'étant élevé, Don Laurent, qui vouloit éviter d'être envelopé, gagna le large & le dessus du vent. Les armées commençerent à se canoner, mais avec un succès bien different. L'artillerie des ennemis mal servie fit peu d'effet sur les Vaisseaux Portugais, assez éloignés les uns des autres, au lieu

que ceux-ci ne perdoient pas un coup sur cette Ann. de multirude de bâtiments serrés & pressés, enforte qu'ils se nuisoient dans leurs évolutions. Dès que le Général apperçut le desordre dans NUEL ROL la Flotte, & le fracas que faisoit son canon, Don FRANchangeant alors le premier système de ne com- pois D'ALbattre que de loin, il courut à l'abordage sur le CEROL Vaisseau le plus apparent. Trois fois ses grappins manquerent, & il n'accrocha bien qu'àla quatriéme. Don Laurent sauta le premier dedans, suivi de Jean l'Homme, qui tout mécontent qu'il étoit du Viceroi, voulut suivre son fils en qualité de volontaire, & partager avec lui l'honneur de cette journée. Philippe Rodrigues, Fernand Pérez d'Andrade, Vincent Peréira sauterent en même tems, & furent suivis de plusieurs autres. Il y avoit dans le Vaisseau fix cents Maures choisis, qui se battirent d'abord assez bien, mais qui épouvantés des grands coups qu'ils virent faire aux Portugais, se jetterent à la mer laissant le tillac jonché des corps de leurs morts.

Nugues Vaz Peréira à l'imitation de son Général avoit été à l'abordage d'un autre Vaisfeau, qui n'étoit gueres moindre que le premier, & fur lequel il y avoit cinq cens hommes, mais avec un fuccès bien different. Car sa Caravelle étant fort petite en comparaison, il étoit rudement mené. Les coups que le Vaisseau donnoit à la Caravelle sembloient devoir Tome I.

A n n.de J. C. 1506,

DON FRAN-COIED'AL-MEYDA VI-CEROL.

la couler à fond, & les ennemis rassemblés au Château d'avant, lançant leurs traits de haut en bas, combattoient avec bien plus d'avantage. Heureusement pour Vaz, Don Laurent, qui s'étoit rendu maître du Vaisseau qu'il avoit aborde, vola à son secours, & après un combat vigoureux se rendit encore maître de celui-ci. La prise de ces deux gros bâtiments ayant déconcerté la Flotte ennemie, les Vaisseaux marchands, pour la plûpart, s'en séparerent, les uns pour retourner vers Calicut, les autres pour suivre leur destination. Mais les Paraos & les autres Navires de l'escorte prenant de nouvelles forces de leur desespoir, s'ébranlerent tous en même tems, & s'étant élargis pour enveloper les Vaisseaux, ils le firent avec tant de résolution & de bonheur, que les Portugais furent long-tems en doute, s'il ne seroient pas accablés par le nombre. L'animofité étoit extrême des deux côtez. De part & d'autre on se battoit avec le plus vifacharnement, Les Portugais surtout faisoient des prodiges. Jean Serran & Simon d'Andrade se distinguoient parmi ceux ci , & combattoient comme des héros. Enfin après que l'action eut duré tout un jour, & une partie de la nuit au clair de la lune, la Flotte ennemie lâcha pied & se retira avec perte de plus de trois mille hommes, de plusieurs bâtimens coulés à fond, & de neuf Vaisseaux pris, que le vainqueur fit entrer

dans le port de Cananor, où il fut reçu avec ANN. de un très grand applaudissement du Roi & de tout le peuple, qui avoient été témoins de tout le combat.

Sur ces entrefaites le Sabaïe Prince de Goa. Don Franjaloux de l'alliance que les Portugais, avoient MIYDA VIfaite avec le Roi d'Onor son ennemi, épiant CEROL. les occasions de les prendre à son avantage, envoya une Flotte à Anchedive, des qu'il sçût que Don Laurent, qui étoit allé ravitailler cette place, en étoit parti pour combattre la Flotte de Calicut. La sienne étoit composée

de soixante bâtiments à rames, & étoit commandée par un Portugais renegat nommé Antoine Fernandés charpentier de Navire. C'étoit un de ces proscrits dont j'ai parlé, que Pierre Alvarés Cabral avoit jetté sur la Côte d'Afrique. Celui-ci avoit été laissé à Quiloa, où ayant changé de Religion & pris le nom d'Abdala, il trouva ensuite le moyen de pénétrer jusques aux Indes, où il s'étoit donné quelque consideration. Il attaqua la place avec beaucoup de vigueur, mais le Gouverneur Emmanuel Pazzagne la défendit si bien, qu'il l'obligea d'abbandonner le siege, & de s'en retourner à Goa assez maltraité. Le Viceroi voyant que cette place trop éloignée coûtoit beaucoup à entretenir, & servoit de peu de chose, la fit

raser quelques jours après de l'avis de son

confeil.

Ffij

Ann. de J. C. 1506.

Un nouvel incident qui arriva, pensa exciter de nouveau un soulevement général dans les Indes contre les Portugais,&cauler la perte de toute la nation. Ce fut veritablement une action des plus atroces, & la faute d'un seul homme. Gonsalve deVaz Goës fortant de Cananor, pour aller joindre la Flotte de Don Laurent d'Alméïda, tomba fur un Vaisseau Maure qui sortoit aussi du même port. Le Capitaine tranquille aborde au signal & produit un passeport expédié en bonne forme par Laurent de Britto Gouverneur de la Citadelle de Cananor. Mais l'avide Goës qui ne cherchoit qu'un prétexte pour se saisir du Navire, s'écrie en homme forcené, que le passeport est contrefait ou extorqué; suppose au Capitaine de mauvais desseins, & sans se laisser toucher aux raisons, & aux larmes de ces malheureux, ajoutant la barbarie à l'injustice, se saisit du Vaisseau, fait prendre tous ceux qui étoient dedans, les fait lier & coudre dans les voiles, & les fait jetter dans la mer.

Le flot qui porta ces cadavres sur le rivage dans le port même de Cananor, découvrit toute la noirceur de cette action , & excita toute l'horreur qu'elle méritoit. Cananor avoit changé de maître. Le Roi y étoit mort peu de jours auparavant, & le Zamorin par ses intrigues, & par son argent avoit eu le credit de lui faire donner un successeur aussi contraire aux Portugais, que le défunt leur avoit été favorable. Le Capitaine du Navire qu'on avoit fait pé- An n. de rir étoit le neveu du plus considerable Maure qui fut dans Cananor, & dont le credit étoit très grand dans tout le Malabar. Ce mal- DONEMN 4heureux vieillard n'eut pas plûtôt vû le cada- Don France vre d'un neveu si cheri, qu'assemblant sur le sois D'AIchamp toute sa parenté avec celle de ceux ceron qui avoient eu le même fort, il court à la Citadelle transporté de fureur & tout baigné de larmes : Il demande à patler au Gouverneur, lui reproche sa trahison, & la mauvaise foi de son passeport. Laurent de Britto ne pouvant prouver fon innocence, nijustifier l'action barbare de Goës, demeure interdit, ou parle inutilement. Le vieillard aigri de plus en plus vole de là au Palais du Roi suivi du même cortege, & d'une foule infinie de peuple qui s'y joint: il demande audience à fon Souverain, implore son équité, lui expose l'indignité du fait, & remplit sa cour de clameurs. Le Roi déja prévenu par les mouvemens de sa haine, sentitencore plus vivement l'horreur du crime. Il en eut de la joye dans son cœur, & consolant de son mieux le vieillard affligé, il lui promit de travailler à lui rendre justice.

Tout concouroit ce semble à aigrir le mal. Car dans le même tems la Ville de Cochin, étoit dans la désolation par un malheur arrivé, je ne dirai pas par la lâcheté, mais par le trop de prudence de la plûpart des Capitaines ANN. de de la Flotte de Don Laurent d'Alméida. Ce jeu-

J. C. 1506. Don Emma-Nuel Rol

DON FRAN ÇOIS D'AL-MITDA VI- ne Seigneur avec une escadre de dix Vaisseaux avoit ordre de courir la Côte pour favoriser le commerce du Roi de Cochin, qui avoit alors plusieurs Vaisseaux en mer prêts à faire voile pour le retour. Don Laurent étant arrivé à Dabul, fut averti qu'il y avoit là plusieurs bâtiments de Cochin affiegés par la Flotte du Zamorin. Cette Flotte, qui étoit dans le fleuve ne pouvoit lui échaper, & après avoir délivré ses alliés, il étoit sur le point de remporter une nouvelle victoire de cette Flotte. Don Laurent souhaitoit combattre, mais dans le conseil le grand nombre des Capitaines fut d'un sentiment opposé. Laurent entraîné malgré lui fut obligé d'abandonner la partie. Les ennemis en profiterent, & brûlerent ou prirent tous les Vaisseaux qu'ils tenoient bloqués. La nouvelle de cette perte portée à Cochin remplit la Ville de deüil, & le Roi d'une extrême indignation. Le Viceroi en fut outré lui-même, & tâcha assez vainement de calmer la colere de ce Prince, lui promettant justice de son fils, supposé qu'il fut coupable. En effet dès qu'il fut arrive, il le mit au conseil de guerre. Mais Don Laurent, qui avoit eu ordre de ne rien faire que de l'avis du plus grand nombre des Capiraines, & qui avoit cu soin de prendre leurs avis par écrit, portoit sa justification en main, & se tirabientôt d'intrigue. Les Capitaines con-

damnés par leur propre fignature furent sus- A N N. de pendus de leurs charges.

Par bonheur pour les Portugais, les habi- Don Emmatans de Cochin se contenterent d'évaporer leur NULL ROL douleur par leurs plaintes. Mais il n'en fut pas Don Frande même à Cananor. Soit que la punition qu'on HITDA VIavoit fait de Goës, qu'on le contenta de priver cirol. de son emploi, parut trop legere, comme elle l'étoit en effet, soit qu'on fut trop irrité pour admettre aucune satisfaction, on commença à travailler secretement, & à prendre des mesures avec le Zamorin pour exterminer ces étran: gers. Le Zamorin étoit trop habile pour laisser passer une aussi belle occasion ; il offrit d'a-

bord au Roi de Cananor vingt-quatre pieces d'artillerie, & trente mille hommes.

Les circonstances du tems étoient toutes très-facheuses pour les Portugais. Il ne leur étoit point venu de Flotte du Portugal à l'ordinaire, & leurs ennemis en tiroient de grandes esperances fondées sur les prédictions des Devins, qui leur annonçoient pour cette année de très grands avantages. A la verité Don Laurent avoit jetté soixante hommes dans la Citadelle, & avoit ravitaillé la place, mais qu'étoit-ce contre tant d'ennemis ? L'hyver approchoit, & il n'y avoit plus d'apparence de pouvoir secourir la place, jusques au retour de la belle saison, au lieu que le Zamorin, faisant marcher ses troupes par terre, pouvoit les en-

A nn. de J. C. 1506. DON EMMA-COIS D'AL-MEYDA VI-

voyer en tout tems. Aussi est-il certain que les Portugais de Cananor étoient absolument perdus, sans la trahison d'un oncle & d'un neveu du Roi, qui étouffant la voix du fang & de la nature, pour les facrifier à leur ambition & à leurs esperances, sacrifiant en même tems leur Roi, leurs parents & leur patrie, ne leur eussent donné des avis & des secours selon le tems & les besoins, & n'eussent été par ce moyen les caufes de leur falur.

La Forteresse de Cananor étoit située sur une pointe de terre que la mer baignoit des deux côtés. Elle avoit un défaut essentiel, elle manquoit d'eau, & n'en pouvoit retirer que d'un puits, fitué entre la Ville & la place, dans laquelle on n'avoit pû le renfermer. Le Roi de Cananor, qui voyoit bien qu'il auroit les Portugais à sa discretion, s'il pouvoit leur ôter la communication du puits, avant qu'il y eut de rupture ouverte, fit faire fous divers prétextes un profond fossé d'une rive à l'autre, ne laisfant qu'un passage fort étroit pour aller au puits, & garnit ensuite toute cette ligne de redoutes & de bonne artillerie. Le Gouverneur instruit de ses desseins par les Princes perfides, fit la même chose de son côté, ne laissant, pour aller au puits, qui se trouvoit entre ces deux lignes, qu'un simple pont-levis.

L'ouvrage étant fini de part & d'autre, les hostilités commencerent. Ce fut vers les pre-

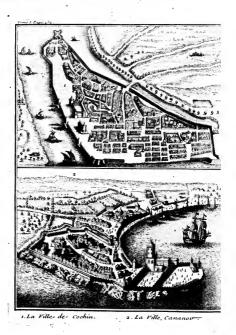



DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. III. 233 miers jours de Mai que le Roi de Cananor se présenta avec soixante mille hommes, qui sirent dans cette premiere montre plus de bruit que d'effet. Le puits fut ensuite pendant un Don FMMAmois le champ de bataille & le théâtre, où DON FRANles plus braves des deux partis donnerent di- 5085 D'ALverles scenes, pour faire preuve de leur valeur. CEROL Quoique les ennemis y eussent ordinairement du pire, néanmoins les Portugais étoient reduits à la triste nécessité, de ne pouvoir puiser de l'eau qu'il n'en coutât du sang. Pour l'avoir il falloit que toute la garnison se trouvât sous les armes, ce qui la fatiguoit extrêmement. Le peu qu'on en puisoit se distribuoit avec tant de referve, que chacun avoit à peine dequoi étancher sa soif. Le Gouverneur qui n'avoit que quatre cents hommes, tant Portugais que Malabares, pour conserver son monde ménageoit les forties, ce qui rendant l'eau encore plus rare, obligeoit les malheureux, que la soif pressoit, de passer par dessus les défenses, & d'exposer leur vie en trompant la vigilance des

Britto sentant bien, que peu à peu il perdroit ainsi tout son monde, se trouvoit fort en peine. Mais Thomas Fernandés, qui étoit dans la place,& qu'on avoit envoyé dans les Indes en qualité d'Ingénieur du Roi, le tira de cette inquiétude. Il fit faire un chemin sous terre haut & spacieux, qui alloit jusques au puits au

Tome I.

gardes, & plusieurs se faisoient tuer.

Анн. de J. C. 1506.

Don EmmA null Rol,

e niveau de l'eau. Pour empêcher ensuite que l'eau ne fut empoisonnée par les ennemis, il fit une voute le plus secretement qu'il lui fut possible au-dessus de l'eau, après quoi le Gouverneur sit razer le puits & le sit combler par dehors. Cette aétion étourdit si fort le Roi de Cananor & les Indiens, que, ne doutant pas que les Portugais n'eussent trouvé de l'eaudans la Citadelle même, il ne leur vint jamais en pensée qu'il y eut en cela de la ruse & de l'artisse.

Les ennemis ayant perdu toute esperance de ce côté-là, tournerent ailleurs leurs pensées, & resolurent d'attaquer la place dans les formes. Il y eut d'abord plusieurs assauts au retranchement que Britto avoit fait, mais le canon des Portugais éclaircissant les assaillants, les pertes frequentes que ceux-ci failoient rallentit si fort leur ardeur, qu'ils n'avoient plus le courage de se montrer. Pour obvier à cet inconvenient, les Maures suggererent au Roi de faire préparer une grande quantité de gabions de laine fort épais, à l'abri desquels ils pussent être à couvert. Britto n'ignora point les préparatifs, il en découvrit le mystere par quelques uns des ennemis qu'il avoit pris dans une trappe, où il les avoit fait tomber après une fortie, & il en fut averti d'ailleurs par le Prince de Cananor, qui lui envoya la nuit un de ses confidents, avec deux bateaux chargés de

Louis Land

vivres, nonobstant cela l'artifice des ennemis Ann. de ne laissa pas d'avoir d'abord un grand succès. Les grosses pieces d'artillerie qu'on nommoit en ces tems-là, spheres & chameaux, mollissoient NUEL ROL fur ces sacs de laine, ce qui intimida les assie. DON FRANgés, & enhardit au contraire si fort les Indiens, MEYDA YI. que fortant de leurs retranchements, & se pré- CEROL. sentant en foule pour escalader celui des Portugais, il s'attachoient déja aux pieces de bois de la palissade qui soutenoient les terres. Mais Britto ayant fait conduire sur le rempart quelques couleuvrines de celles qu'on appelloit basilics, & ayant fait charger les autres pieces à mitrailles, les gabions ne purent tenir contre ce nouvel effort, & laissant à découvert le monde qui étoit derriere, le canon chargé à cartouche y faisant de furieuses esquarres, y porta la terreur & le desordre. Britto qui s'en apperçut lâcha alors à propos une bande de ses gens qu'il tenoit prêts pour une sortie, mit les ennemis en fuite, & rentra victorieux dans la place.

Le siege traînant en longueur, il y eut ainsi plusieurs attaques d'une part, & plusieurs sorties de l'autre. La plus celebre de ces sortics, fut celle que commanda un Gentilhomme Castillan, connu seulement sous le nom de Gadualajara sa patrie. Il choisit le tems d'une nuit fort obscure, froide & pluvieuse, & étant tombé sur un quartier des ennemis,

AN N. de il leur tua trois cents hommes, & revint char-J.C. gé de dépoüilles & de vivres. Une autre fortie qui se fit le jour de saint Jacques, ne fut pas tout à fait si avantageuse pour les Portugais. Ils y perdirent du monde & quatre personnes de marque, entre lesquelles fut Gon-MEYDA VI-CEROI. falve Vaz de Goez, qui paya de fon fang l'in-

digne action qui avoit attiré cette guerre, heureux d'en effaçer la honte par une mort glorieuse.

Les efforts des ennemis leur réüssissant si mal, la fortune sembla vouloir combattre pour eux. Un aide magafin ayant mis par imprudence le feu à la factorcrie de la Forteresse. il y prit avec tant de violence, que n'y trouvant que des matieres conbustibles, en peu d'heures elle fut consumée avec presque tous les vivres, & plusieurs maisons voisines.

Le Gouverneur voulut en vain dissimuler cette perte aux ennemis & aux siens mêmes. Les ennemis s'en apperçurent, & en profiterent, s'étant avisés de pousser vers les retranchemens ennemis, des troupeaux pour irriter la faim des assiegez, par la vûe de ce qui pouvoit la rassafier, & les attirer par ce moyen dans les embuscades qu'ils leur avoient dressées. Pour ce qui est des assiegés, malgré les secours que le Prince de Cananor leur envoyoit de nuit & en cachette, ils se virent reduits à une si grande famine qu'ils furent obligés de man-

dans le nouveau Monde. Liv. III. ger les rats, les fouris, & toutes fortes d'im- An N. de

modices.

En peu de tems il falloit périr ou se rendre. Dans cette extremité ils eurent recours aux NULL ROIL prieres publiques, & firent des vœux à la Mere Donfrande Dieu dans l'Eglise, que Don Laurent d'Al- MYTDA VIméida avoit bâti en son honneur après sa vic- error. toire. Cette bonne Mere toûjours favorable à ceux qui l'invoquent sembla les avoir exaucés. Car le jour même de son Assomption glorieuse, un vent de mer jetta dans la place une si grande quantité de sauterelles , qu'il y en eut une ample provision pour plusieurs jours. Et comme dans les Indes cette nourriture est fort saine, non seulement elle servit de remede à la faim, mais encore aux maladies que cette faim avoit causées.

C'eut été un soulagement leger & inutile, si la saison eut été moins avancée. Mais le retour du beau tems ayant fait apprehender au Zamorin & au Roi de Cananor, les secours qui venoient alors d'Europe, ils résolurent de les prévenir par la jonction de leurs forces, & de faire un dernier effort pour emporter la place. A cet effet le Zamorin fit partir sa Flotte dès qu'elle put soutenir la mer. L'ordre de l'attaque étoit bien concerté. Elle devoit commencer à l'ordinaire par le retranchement interieur, pour attirer de ce côté-là toute l'attention des assiegés, qui ne se desieroient point

A N N. de de la feinte. Mais quand l'action seroit enga-J. C.

gée, la Flotte cachée jusques alors devoit aller faire descente à la pointe, & s'emparer de la place par escalade sans craindre de resistance. DON FRAN- Britto instruit du projet par les Princes ses es-METOA VI- pions ordinaires, ne négligea point leur avis. Le jour de l'action la Flotte s'étant présentée, sclon ce qui avoit été concerté, quoique belle, nombreule, & munie de machines d'un nouvel artifice, fut reçûë avec tant de valeur, & un si terrible fracas de l'artillerie, que les chefs étonnés d'une resistance à laquelle ils ne s'étoient pas attendus, se retirerent presque sans livrer de combat. Les Portugais qui défendoient ce poste, étant alors accourus au retranchement, où les Indiens de Cananor commencoient à avoir quelque avantage, il y eut en ce moment un si vigoureux choc, que les assiegeans ne pouvant soutenir l'impetuosité des assiegés furent obligés de se battre en retraite, laissant plusieurs de leurs morts sur la place.

Depuis cette action le Roi de Cananor rebuté ne prêta plus l'oreille qu'aux propositions de paix , laquelle fut accelerée par l'arrivée de Tristan d'Acugna, qui étant parti de Portugal, vint moüller dans ce port. Ainsi le siege fut levé après avoir duré quatre mois, pendant lesquels Laurent de Britto & les braves qui étoient avec lui, acquirent beaucoup de gloire & de réputation.

Fin du troisiéme Livre.

#4 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 ad & managamananananananananananana & fo न्ते हैं कर के उस के उस के अप के अप के अप के अप के अप के

# HISTOIRE DES DECOUVERTES

CONQUESTES

DES PORTUGAIS Dans le Nouveau Monde.

# LIVRE QUATRIÉME

Uelques soins que le Roi Don Manuel Ann. de prit, & quelques dépenses qu'il fit pour la reuflite de les affaires dans les Indes , il ne Don EMMAnégligeoit point celles d'Afrique, qui étoient NULL ROI. un acheminement aux succès de celles-là. Et Don Frantandis qu'il faisoit une guerre vive aux Mau-MIYDA VIres de Fez & de Maroc, il envoyoit continuellement des Flottes nouvelles dans l'Océan, pour pousser plus loin les découvertes, & faire de nouveaux établissements sur ces Côtes. Déja il avoit presque entierement environné cette partie du monde, & avoit pénétré jusques au Cap de Guardafu. Tout étoit tranquille du côté de la mer Atlantique. Il y joüissoit paisiblement de ses

J.C.

A N N. de possessions & de son commerce. Et ce Prince qui

J. C.

1506.

Your point d'aurre suiet plus à crur, que d'user-

voit point d'aurre fujet plus à cœur, que d'y érabons Euna, blirla Religion ; & d'y envoyer des Missonnai-DON FAIN, res. Ces Missonniers y firent beaucoup de fruit, guns At-MITTA VI. furroutdans leRoyaume deCongo, où ils étoient etao. bien secondés par le pieux Roi Don Alphonse.

Sur la Côte Orientale où les peuples étoient plus policés, mieux en état de se défendre, & prefque tous Mahometans, il y avoit fouvent à combatre. Mais cela se faisoit presque toûjours avec succès. Le Roi de Mélinde & le Cheq de Mosambique demeuroient fidelles dans leur alliance. Le Roi de Mombaze au contraire se défendoit vivement, & molestoit le Roi de Mélinde son voisin, à cause de l'afile qu'il donnoit 'aux Portugais, & de l'inclination qu'il avoit pour eux. Ibrahim Roi de Quiloa, que l'Amirante avoit contraint de fe reconnoître tributaire du Roi de Portugal, n'avoit fait qu'une alliance simulée qu'il rompit bientôt après. Don Manuel ayant ensuite envoyé trois Navires sous la conduite d'Antoine de Saldagne, ces Navires furent séparés par le gros tems. Diego Fernand Peréira, qui commandoit l'un, découvrit l'Isle de Socotora inconnuë jusques alors aux Européans, il y hyverna & passa aux Indes. Ruiz Laurent Ravasco, qui commandoit le troisiéme, fit une vive guerre au Roi de l'Isle de Zanzibar, quoi-

que allié de la Couronne, lui prit plusieurs bâtimens, tua son fils dans une mêlée, & obligea ce Prince de se rendre tributaire, en payant cens miticals d'or chaque année, & trente mou- DON FMMA. tons pour le Capitaine qui iroit chercher le tribut. Il imposa pareillement un tribut de cinq pos parcens miticals d'or par an, à la Ville de Brava, qui MEYDA VIétoit une petite Republique sur la Côte de Zanguebar. Ayant rejoint Antoine de Saldagne, ils intimiderent tous les deux le Roi de Mombaze, & l'obligerent à faire une paix feinte avec le

Roi de Mélinde, & passerent ensuite aux Indes. Ibrahim usurpateur du Trône de Quiloa, & à qui sa conscience reprochoit sa mauvaise foi passée, se retira dans les terres, lors du passage du Viceroi Don François d'Alméida. Mahomet Anconin qu'il avoit laissé dans la Ville, n'osa lui-même y rester, mais ayant été rassuré par le Général Portugais, il retourna avec les troupes. Almeida qui sçavoit qu'il étoit agréable au peuple, le fit reconnoître pour Roi à la place de l'ulurpateur fugitif. Il lui mit une Cou-

de Portugal, dont il se reconnut vassal. On vit alors un bel exemple de probité dans la personne de ce Prince. Car se regardant plûtôt comme dépositaire de la Couronne, que comme Roi, il pria le Général de vouloir

ronne sur la tête en grande cérémonie, & lui fit prêter serment de fidelité par ses nouveaux fujets, après qu'il l'eut prêté lui-même au Roi

Tome I.

1506.

Ann. de J. C. 1506. Don Emma NUEL ROI. Don Fran GOIS D'AL-MEYDA VI.

faire reconnoître pour héritier legitime de l'Etat au préjudice de ses propres enfants, un des sils du Roi Abulfail dérrône par l'usurpateur Ibrahim. Alméida admirant dans ce Mululman une generossité qui condamnoit si hautement l'ambition ordinaire des Princes, toûjours prêts à envahir les Etats d'autrui, ambition qui n'a que trop d'exemples dans le sein même du Christianisme, lui accorda ce qu'il demandoit, à condition néanmoins qu'il portât le seeprre jusques a sa mort, & gouvernat en Roi les Etats

de fon pupille.

Après avoir bâti un Fort à Quiloa, qu'il fallut pourtant détruire dans la suite, Alméida partit pour Mombaze dans le dessein d'en châtier le Roi, & de le mettro à la raison. Le pilote, qu'il envoya, pour reconnoître l'entrée du · Port, fut reçû à coups de canon, dont il y en avoit quelques pieces aux armes de Portugal,& que le Roi de Mombaze avoit fait pêcher après le Naufrage du Vaisscau saint Raphael échoüé fur cette Côte. L'ennemi s'étoit préparé à se bien défendre. Il avoit quatre mille hommes dans la place, & attendoit encore du secours. Nonobstant cela Alméida ayant fait mettre le feu à la Ville en deux endroits, l'attaqua en même tems par trois autres, & la prit. Le combat dans les ruës fut long & sanglant. Il y cut sept cens personnes passées au fil de l'épée, & il fut fait deux cens prisonniers. Le Roi se sauva

dans les terres, & fit jetter quelques propositions de paix qui ne furent point écoutées. La Ville fut saccagée. On y fit un butin considerable, dont le Général ne retint pour soi DON EMMAqu'une fléche. Don Laurent son fils se distin- DON FRANgua beaucoup dans la prise de cette place. Le gon D'AL-Général ne voulut point suivre le Roi dans sa ciac. retraite. Ses gens étoient si fatigués, qu'ils n'en pouvoient plus. Il se contenta de faire enlever le canon, & il continua sa route pour les Indes.

Dans l'idée qu'on avoit dès-lors, que Sofala étoit l'Ophir de Salomon, & qu'on retiroit de là presque tout l'or de ces Contrées, le Roi Don Manuel n'avoit garde d'oublier un tel poste. Aussi y destina t'il une escadre qu'il fit partir peu de tems après le départ d'Alméida. Pierre de Agnaïa la commandoit, & devoit être Gouverneur à Sofala. Son escadre étoit composée de six Vaisscaux , dont les trois plus gros devoient aller servir dans les Indes, quand Agnaïa n'auroit plus besoin de leur secours. Les trois autres devoient servir de garde-côtes dans la basse Ethiopie, sous la conduite de François\* d Agnaïa fils de Pierre.

On comprend fous le nom de Sofala une Ville, une lile & un Royaume dans le pays des Cafres, assez au delà du Cap de Bonne-Esperance, en remontant vers l'Équateur, entre le Cap des Courans & le Mozambique. L'Isle est

Hh ii

J. C. 1506. Don Emmanust Ros. Don Frangos d'Atmitda Vifermée par les deux bras du fleuve Cüama, qui est une branche du Zambese. Les habitans en font noirs & crepus: Ils font superstitieux, comme le reste des Negres, moins simples néanmoins, moins grossiers, & un peu plus industricux. Malgré cela ils font pauvres au milieu de l'abondance, & leur pauvreté se sent dans leurs maisons, dans leurs personnes & presque en tout. Mais le pays est veritablement riche par l'or des mines qui sont dans les terres, & encore plus par celui qu'on tire des lacs & des rivieres, qui coulent dans une vaste campagne, où se trouvent, dit-on, quelques bâtimens d'une stru-Aure si forte ; qu'ils sont à l'épreuve de tous les tems, & d'une antiquité si reculée, que, quoiqu'on en ait des vestiges dans certains caracteres qu'on y voit gravés, ces caracteres même, par la raison qu'ils sont inconnus, semblent la faire remonter jusques aux premiers fiecles.

Ce Royaume étoit autrefois fous la domination du Monomotapa, dont l'Empire s'étendencore dans toutes les vaftes Contrées de la baffe Ethiopie Orientale. Mais des gens, tels que je viens de les dépeindre, n'étoient pas faits pour profiter des avantages de leurs terres, qui paroiffoient deftinées pour des étrangers plus habiles. Les Maures s'en étoient rendus les maîtres en dernier lieu. Ils s'y établirent d'abord affez pacifiquement. Quelques denrées de celles qu'apporte par tout le commerce furent ANN. de autant d'amorces qui les firent recevoir avec plaisir. On prétend que ce furent ceux de la DOM EMMA. Ville de Magadaxo qui y allerent les premiers. NULL ROI. Mais les Rois de Quiloa, ayant chassé ceux-ci, Don Frans'en emparerent, & y établirent des Cheqs ou MEYDA VI-Gouverneurs en leur nom. Celui qui y étoit craot. lorsque les Portugais y arriverent, nommé Isuph, se rendit indépendant à la faveur des troubles de la derniere revolution de Quiloa, & s'érigea en Souverain. Mais il s'y étoit pris

tard, & il n'en profita pas long-tems. Agnaïa ayant abordé à Sofala, après quelques difficultés qu'il eut à surmonter, pour parvenir au Palais du Cheq, qui étoit dans une bourgade assez éloignée, prit la détermination d'y aller avec tout fon monde, au fon des tambours & des trompettes.LeCheq, qui se seroit passé volontiers de cette visite, dissimula, & le reçut fort bien. Il étoit couché sur un sopha au fond de son Palais: Il avoit à côté de lui un faisceau de fleches. Le reste, quoique propre, étoit assez modeste, Il n'y avoit rien de plus grand & de plus remarquable dans toute sa Cour que lui-même. Et bien qu'il fut âgé de quatre-vingt ans & qu'il fut aveugle, il avoitencore un air qui marquoit sa superiorité, & soutenoit la réputation qu'il s'étoit acquile.

Agnaïa lui exposa sa commission, sit valoir . la puissance du Roi de Portugal, & les avanta-

Hh.iii

Ann.de T. C. 1506. DON EMMA-

ges de son alliance, & conclut par demander la permission de bâtir un Fort, qui put servir d'entrepôt pour les Vaisseaux qui iroient aux Indes, de maison de sûreté pour les marchandises, & de rempart même contre les ennemis du Cheq, dont les Portugais vouloient être les alliés fidelles.

Isuph n'avoir pas besoin du commerce des Portugais, & sçavoit qu'il avoit plus lieu de les craindre que de les aimer, mais ce fut cela même qui le rendit facile à toutes leurs demandes.

La permission de bâtir le Fort irrita furieusement les Maures, & sur-tout Musaph gendre du Cheq,qui s'étoit mis en possession de parler avec hauteur à son beau pere. Mais ce vieillard experimenté, qui étoit aussi clairvoyant des yeux de l'esprit, qu'il l'étoit peu de ceux du corps, suspendit un peu leur vivacité, en leur faisant peser les motifs de sa politique. » Il n'est pas tems aujour-» d'hui, leur dit-il, de vouloir nous opposer à ce » que nous ne pouvons empêcher. Rien ne re-» siste à ces nouveaux venus. Vous n'ignorez » pas ce qu'ils ont fait à Mozambique, à Quiloa, » à Mombaze, & même aux Indes. Ce sont des » hôtes incommodes, & de mauvais voisins. Je » l'avouë. Je leur donne le tems de se fortifier, » & de s'établir. J'en conviens encore. Mais ou " font les forces que nous avons pour commen-» cer des hostilités, ou pour nous défendre, s'ils

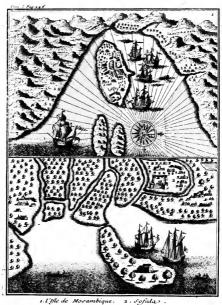



" veulent nous opprimer? Attendons; laissons Ann. de " faire au tems; Tout ce monde n'est pas pour » rester ici ; Laissons partir ceux que seur des-» tination doit conduire ailleurs. L'air de ce NULL ROL » pays mortel à tous les étrangers, ainsi que nous Don FRAN-» ne l'éprouvons que trop nous mêmes, nous metra vi-» rendra bon compte de ceux-ci. Lorsque leur errot. » nombre sera diminué, & qu'ils auront été » affoiblis par l'air empoisonné de ces Con-» trées, alors nous les aurons à discretion, & » nous nous délivrerons de ces fâcheux hô-

La prédiction d'Isuph se verifia bientôt en partie. Agnaïa travailla en toute diligence à faire son Fort, & il y fut bien secondé des Cafres naturels du pays qu'il mit en œuvre à peu de frais. Alors il congédia Baretto, qui partit pour les Indes avec les trois Vaisseaux de charge, & il envoya son fils avec les trois autres faire la course jusques à Mozambique. Celuici fut si malheureux, qu'ayant perdu deux de ses Vaisseaux, il eut bien de la peine à se sauver à Quiloa, où le facteur Pierre Ferréira le fit mettre en prison, comme s'il les avoit perdus par sa faute. La garnison étant ainsi diminuée tout à coup, le fut encore considerablement par les maladies, que causa l'air marécageux &

pestilentiel de ces Contrées devenu encore plus mauvais par le remuëment des terres, desorte qu'elle se trouva reduite à quarante person-

A n n. de J. C. 1506.

Don Emmanuel Roi. Don Frangots D'ALmiyda Vi-

nes, dont plusieurs avoient bien de la peine à se soutenir.

Les Portugais ne se comportoient pas pour cela plus politiquement. Ils attiroient à eux seus le commerce de l'or. Ils établissoient là les mêmes regles, qui rendoient ailleurs leur commerce si odieux, & ils les faisoient observer avec la même rigueur, desorte que les Maures ourrés, & se prévalant du credit de Musaph, obligerent enfin suph de prostier des conjondures du tems, pour les exterminer.

Afin d'assure mieux leur coup, & multiplier leurs forces, ssupplie fit inviter un Prince voisin tributaire de l'Empereur de Monomotapa, à qui ils firent connoître leurs griefs contre les Portugais, l'exhortant à venir prendre part à leur defaire, & à leurs déposiilles. Ils lui représentement cette entreprise, comme une chose, très facile d'une part, & très lucrative de l'autre. C'en étoit assez pour exciter l'avidité du Cafre, & il se mit d'abord en campagne, avec une armée nombreuse.

Il y avoit alors auprès du Cheq un Seigneur très accredité, Abyllin de naissance, & qui, ayant été fait esclave à l'âge de dix ans par les Maures, avoit été circoncis par eux, & clevé dans leur Religion. Il étoit homme de mérite, & avoit gagné la consiance du Cheq. Dès qu'il vit Agnaïa, à la premiere audience qu'il eut, il le suivit, lia très étroitement avec lui, &, pour lui donner

donner des marques de son estime, il lui fit An wide present de vingt Portugais, qui étoient tombés entre ses mains. Cétoient des gens d'un des Vaisseaux de son escadre, qui s'étant mu- NULL ROL tinés contre leur Capitaine avoient été faits Don FRANesclaves, ayant mieux aimé s'exposer à tous les METDA VIpérils qu'ils devoient courir dans une terre in-

connue, que de se rembarquer avec lui.

L'amitié s'étant fortifiée avec le tems, il avoit toûjours foutenu le parti des Portugais dans le conseil. Mais n'y étant pas le plus fort, il vint avertir Agnaïa de tout ce qui avoit été résolu pour leur ruine, & se jetta dans la Forteresse avec cent hommes, qui étoient à lui, peu avant le moment de l'attaque, à laquelle Agnaïa avoit eu tout le tems de se préparer.

Le dessein des ennemis étoit de mettre le feu au Fort qui n'étoit que de bois, par le moyen des fléches enflammées & des fascines. En effet ils en lancerent un très grand nombre des premieres, & porterent une si grande quantité des ces fascines, qu'elles égalerent presque la hauteur du rempart. Agnaïa, qui avoit pris les précautions ordinaires contre le feu, laissa approcher les ennemis à leur aise, & fit jouer ses canons si à propos, que les Cafres, qui n'étoient pas accoutumés au bruit & à l'effet de ces machines, prirent d'abord la fuite, & se retirerent dans un bois de palmiers. Mais le canon abattant les arbres, & faisant un ravage en-Tome I.

core plus terrible par les éclats, les Cafres in-Ann.de dignés de ce qu'on les avoit appellés pour faire

DON FRAN-COIS D'AL-MEYDA VI-CEROL.

la guerre, non pas à deshommes, disoient-ils. mais à des Dieux, tournerent leur fureur contre les Maures, pillerent leurs peuplades, & se retirerent dans leurs terres.

Peu content d'en être quitte à si bon marché, Agnaïa voulut rendre le change à ses ennemis, & les mettre hors d'état de lui nuire, par un coup de vigueur. Ayant donc pris avec lui quinze Portugais & vingt hommes de l'Abissin son ami fidelle, il va surgir à la peuplade du Cheq à la pointe du jour, penetre jusques à son Palais, tuant tout ce qui se présente, entre dans l'appartement du Prince, qui tout vieux & tout aveugle qu'il étoit, ne se déconcerte point, se met en défense, lance ses javelots au hazard, & blesse Agnaïa au cou, quoique assez legerement. La vengeance de ce coup fut bien prompte. Le facteur Emmanuel Fernandés homme de main & bon soldat, s'approchant du vieillard lui coupe la tête, qui fut enfuite exposée au bout d'une pique sur les remparts du Fort, pour y être un spectacle de terreur.

Cette mort ayant fur le champ procuré la paix, la division se mit parmi les Maures au sujet de la succession. Les fils du Cheq ayant chacun leur parti, Agnaïa fit pancher la balance pour Soliman, qui avoit toujours paru avoir plus d'inclination pour les Portugais, & qui accepta

volontiers la condition de se rendre vassal de la Ann. de Couronne de Portugal. Agnaïa mourut peu de jours après, emporté par la contagion de l'air pestiferé de cette Contrée. Emmanuel Fernan- NUEL ROL dés prit le Gouvernement dans l'esperance d'y DON FRANêtre confirmé en confideration de les services. SOIS D'AL-Mais le Viceroi des Indes , à qui il appartenoit CIROL de nommer à ce poste, & qui apprit la mort d'Agnaïa par les deux Capitaines des Vaisseaux, que Don Manuel, avoit envoyés à la recherche de François d'Albuquerque, le releva, & envoya pour y commander Nugnés Vaz Pereïra, à qui il donna ordre de passer par Quiloa, où les troubles arrivés demandoient sa présen-

ce, & un prompt remede. Nugnés trouva en effet à Quiloa les choses

dans un grand desordre. Mahomet Anconin, qui y entretenoit le calme par sa sagesse, après avoir échapé aux embûches des Partifans d'Ibrahim, devint la victime de sa propre générosité, à l'égard d'un Prince allié de l'usurpateur dépossedé. Pierre Feréira facteur ou Gouverneur de Quiloa avoit pris un fils du Roi de Tirendiconde, & il le traitoit plus en esclave, qu'en prisonnier. Mahomet, qui n'étoit pas homme de naissance, & qui vouloit se faire un protecteur, délivra ce jeune Prince, & le renvoya à son pere avec des présents. Celui-ci feignant d'être fort sensible à cette marque de grandeur d'ame, attira Mahomet à une conféA N N. d. J. C. 1506. rence, sous prétexte de traiter des affaires de la paix, & l'ayant entre ses mains, il le sit cruellement assassiner pendant qu'il dormoit.

DON EMMA-NUEL ROL DON FRAN-GOIS D'AL-MEYDA VI-

Mahomet étant mort, & apparemment aussile jeune Prince de la race d'Abulfail, qu'il avoit fait désigner pour héritier legitime du Royaume, le Trône fut disputé par Hocen fils de Mahomet, & par Micant neveu de l'usurpateur Ibrahim. Ces deux compétiteurs diviserent, non seulement les Maures, mais les Portugais même. L'attachement de Mahomet pour les étrangers, n'étant pas un sujet de mérite pour Hocen dans l'idée des principaux, qui d'ailleurs le méprisoient à cause de son extraction, ils se déclarerent presque tous pour Micant avec le Gouverneur Feréira, qui ne pensoit pas en cela comme ceux de sa nation. Mais ce n'étoit pas là la fource du plus grand mal. Le Roi de Portugal mal informé avoit fait publier un ordre, pour empêcher qu'on ne transportat hors de cette Ville aucune des marchandises qu'on porroit d'ordinaire à Sofala, dont il vouloit faire feul le commerce. Cet ordre qu'on faisoit observer à la rigueur, révolta tellement les esprits. qu'en peu de tems la Ville fut presque déserte, les principales familles s'étant retirées à Mombaze, à Mélinde, & dans les autres Villes voifines. Nugnés, avant même que d'arriver à Quiloa, abrogea cet ordre, & fit fignifier cette abrogation sur sa route, ce qui produisit un si

bon effet, qu'il y aborda suivi de plus de vingt bâtétiments chargés de ces familles fugitives, qui provenoion avec joye, pour rentrer dans leurs bontentes possibles. Ainsi la Ville reprit son basta Ren, premier lustre. Nugnés sit ensuite plaider devant soi les deux Compétiteurs, &, nonobasta Ville reprit son de l'estate la faveur de Ferésira, mit Hocen en possibles. Calables de l'estate la faveur de Ferésira, mit Hocen en possibles de services de l'estate.

fala.

Une victoire que gagna Hocen peu après, lui ayant acquis l'eftime du peuple, il en devint fi infolent, que les factions s'étant émuës de nouveau, le Viceroi des Indes envoya ordre de le déposséer, & Micant sur mis à sa place. Celuici se comportant encore plus mal que son rival, & donnant tous les jours de nouveaux surjets de plainte par la brutalité de ses mœurs, stu déposséed parcillement, & on est recours à l'usurpareur Ibrahim. Il eut d'abord de la peine à se consier aux Portugais, & à se mettre entre leurs mains. Mais ayant surmonté sa défiance, il regna passiblement, & vécut toûjours depuis en bonne intelligence avec eux.

Tristan d'Acugna était parti de Portugal dans ces conjonctures pour aller aux Indes , & executer, chemin failant, quelques, ordres sur la Côte d'Afrique. LeRoi qui l'aimoit l'avoit nommé auparavant pour aller résider dans les Indes en qualité de Viceroi. Mais les vertiges, dontil étoit attaqué, l'ayant rendu aveugle, Almésida sur nom-

I i iii

A n n. de J. C. I 506. Don Emmanuet Roi. Don François d'Atmerda Vi-

mé à fa place. Les Medecins l'ayant guéri, le Roi le nomma alors Général des Vaisseaux de charge qu'il envoyoit aux Indes, pour qui donner quelques droits sur la cargasson, & le sit partir avec une Flotte de seize voiles, dont Alphonse d'Albuquerque en commandoit cinq.

Tristan s'étant trop élevé, sit la découverte de quelques Illes, à qui il donn son nom, qu'elles portent encore, & il arriva enfuite heureusement à Mozambique. Mais ayant perdu beaucoup de tems en route, pour n'avoir pas suivi les conseils d'Albuquerque, il trouva la faison trop avancée pour passer aux Indes. Il voulut se dédommager de cette perte, en allant reconnoître l'Isle de Madagascar ou de saint Laurent, que Ruy Persira avoit découvert par le dedans, & qui le sut ensuite par le dechors & du côté de la bande du Sud par Fernand Soarez, qui y toucha à son retour des Indes.

Cette Isle fituée fous la Zone Torride & fous le Tropique du Capricorne dans la mer Ethiopique, répond au pay des Cafres, & peut avoir trois cens cinquante lieuës de long & quatre-vingt, ou cent de large. Les habitans en font, partie noirs & partie blancs ou bazanez. Ceux-ci habitent les bords de la mer, & paroissent et des Colonies Arabes. Les noirs, plus anciens dans le pays sont probablement descendus des Cafres, à qui ils ressemblem & dans leurs mœurs & dans leur Resigion. La terre y est assez abondante en tou-

tes choses nécessaires à la vie & utiles dans le An N. de commerce, mais Tristan n'y trouva pas les grandes richesses des Indes, dont on l'avoit flaté. Les peuples ne le reçurent bien d'abord que NUIL ROL pour lui faire une trahison qu'il vengea bien. Don FRANtôt. Mais voyant qu'il y avoit peu de chose à MEYDA VIfaire, il s'en retourna, perdit quelques uns de error ses Vaisseaux sur la batture de l'Isle, qui porte fort au large, & pensa y périr lui même,

Ayant trouvé tout tranquille à Quiloa, il passa jusques à Mélinde. Le Roi de Mélinde avoit alors la guerre avec les Rois d'Hoya & de Lamo, pour des interêts particuliers & d'anciennes prétentions. Mais ayant persuadé à Tristan, que c'étoit pour la faveur qu'il avoit donnée julques alors aux Portugais, il engagea cer Général à entrer dans sa querelle. Hoya fut saccagée, & fon Roi tué en la défendant, Celui de Lamo instruit par la disgrace de son voisin, détourna de dessus lui le même malheur par sa soumission, & se faisant tributaire de la Couronne de Portugal.

La. Ville de Brava située trente lieuës plus haut imita l'exemple d Hoya, & eût le même fort. Elle étoit grande, riche, peuplée, & fortifiée d'un mur, d'un fossé, & de plusieurs tours, défendues par six mille Maures bien armés, & qui firent paroître qu'ils avoient du courage. Elle avoit été faite tributaire du Portugal par quelques uns des chefs de la République, qui Ann. de
J. C.
1506.

Don Emmanuel Roi.

Don Francois d'Almeyda Vi-

se trouverent à Quiloa, ainsi que je l'ai dit. Mais elle fut si indignée de cette action, que, quoique ce n'eût été qu'un artifice pour sauver un Vaisseau richement chargé, & où se trouvoient des personnes de la Ville des plus considerables, elle jugea devoir punir séverement cette action dans ceux qui s'en trouverent coupables, & les cassa de leurs charges. Résoluë de se bien défendre lorsque Tristan d'Acugna s'y présenta, elle renvoya d'abord insolemment son trompette. Cependant, quelques reflexions faites, le Senat commença à nouer une négociationavec le Général Portugais. Mais la négociation traînant en longueur sous divers prétextes, le Général, qui se défia de cette lenteur, tira par la crainte des tourmens, la verité de la bouche même de celui qui portoit les paroles, & apprit qu'on ne l'amusoit que parce que dans cette saison là, il regnoit un coup de vent si violent, qu'il n'y avoit pas un seul Vaisseau qui ne vint périr à la Côte.

Sur cela, Triftan ayant assemblé le conseil, résolut d'attaquer la Ville dès la nuit suivante. L'armée s'embarqua dans les chaloupes, & se rangea en deux lignes. Albuquerque commandoit la premiere composée de quatre cents hommes, & Triftan la seconde, où il y en avoit sucents. Ils arriverent à terre au point du jour. Quoiqu'ils eussent pris toutes sortes de précautions, pour cacher leur marche, la Ville s'en

apperçut,

apperçut, & il se trouva deux mille hommes Ann. de fur la rive pour empêcher la descente. Elle se fit néanmoins heureusement, non sans répandre Don Emma. de sang. Les ennemis combattirent avec vi- NUFL ROI, gueur, mais, se voyant poussés, ils regagnerent Don Franla Ville, y rentrerent, & eurent le tems de fer- SOIS D'ALmer les portes à la faveur de ceux qui se sacri- CEROL fiérent, en faisant tête aux poursuivants. Les Portugais se répandirent alors le long des murs. Albuquerque ayant apperçû une espece de brêche dans un endroit où le mur étoit fort bas,donna par là l'assaut & gagna le rempart. Le combat fut long & violent le long des ruës. Mais Triftan, qui attaquoit par un autre endroit, étant entré dans la Ville de son côté, les Maures gagnerent la grande place & la Mosquée. Là le combat se renouvella & fut plus échauffé. Enfin après avoir duré jusques sur le midi, les Maures se battirent en retraite . & fortirent de la Ville, y ayant eu déja quinze cens hommes de tués parmi lesquels furent les chefs de la République. Il resta un assez bon nombre de Portugais morts sur la place, ils en eurent un plus grand de blessés, parmi lesquels fut le Général, qui dans le lieu même, où il avoit été blessé, voulut être faitChevalier avec son fils par Alphonse d'Albuquerque lequel leur ceignit l'épée, & leur donna l'acollade felon la forme ancienne. Le Général fit ensuite quelques Chevaliers lui même du nombre de ceux qui s'étoient Κk Tome I.

Ann.de J. C.

J. C.
1506.

Don Fmmanuel Roi.

Don Frangois d'Almeyda Vi-

CEROL.

le plus distingués dans cette journée. Tristan ne voulut pas qu'on suivit l'ennemi

hors de la Ville, & en fit fermer les portes. Et comme il craignoit le coup de vent, dont il étoit ménacé, il la mit au pillage, & fit publier qu'on se dépêchât, parce qu'il vouloit y faire mettre le feu. On y trouva de grandes richesses de toutes fortes, mais l'avidité du foldat & du matelot fut si grande, que quelques uns ne pouvant s'assouvir furent envelopés dans les flâmes. Leur cruauté ne fut pas moindre, car ils couperent les mains & les oreilles à plus de huit cens femmes ou filles, afin de perdre moins de tems à leur ôter leurs bracelets & leurs pendants. Cette barbarie déplut infiniment au Général, qui, pour l'arrêter donna fur cela des ordres un peu trop tardifs. Dieu sembla ne vouloir pas la laisser impunie, car quinze de ces matelots & foldats conduisant à bord de l'Amiral une chaloupe extrêmement chargée, la chaloupe enfonça, & ne revint sur l'eau à vuide, qu'après qu'ils furent tous noyés, & tout le butin perdu.

Magadaxo autre Ville struée à dix-huit lieuës de Brava, aussi riche & aussi puissante qu'elle, ne voulut point lui ceder en courage, quoiqu'elle cût à craindre la même infortune. Dès que la Florte Portugatse parut, elle se mit en état de vainere ou de périr. Lionel Coutigno que le Général envoyoit en qualité de trompette pour

la sommer, voyant le rivage bordé d'une gran- A NN. de de multitude de gens de pied & de cheval, qui faisoient bonne contenance, n'osa se risquer, DONEMMA-& ne débarqua qu'un esclave qui fut ausli tôt NULL ROIL mis en pieces. Ce mauvais début l'ayant obligé DON FRANde retourner à bord, pour y faire son rapport, MEYDA VE-Tristan d'Acugna assembla aussi-tôt ses Capitaines, qui ayant fuivi les lumieres de leur prudence, plûtôt que l'impetuofité de leur courage, furent d'avis de remettre la partie à une autre fois, & de continuer leur route jusques à Socotora, où ils arriverent au mois d'Avril de l'année 1507.

Socotora, qu'on croit être la Dioscoride des anciens Géographes, est une Isle à l'entrée de la mer Rouge dans le détroit de la Meque, qui est formé par le Cap de Guardafu du côté de l'Afrique, & par celui de Fartaque du côté de l'Arabie. Elle est placée précisément entre ces deux Caps à une distance presque égale, & à environ une trentaine de lieuës de l'un & de l'autre. Elle en a vingt de long sur neuf de large. L'air y est chaud, mais affez fain, parce qu'il est temperé par un vent de mer ordinaire. La terre y est haute, montagneuse, seche & sterile, excepté en quelques vallons propres à nourrir des troupeaux. L'encens & l'Aloës y font meilleurs que par tout ailleurs. On y trouve du vermillon & de l'ambre, que la mer y jette sur la côte. On y recueille aussi quantité de dattes, qui avec les laitages J.C.

An N. de servent à la nourriture des gens du pays. Ceux-ci font originairement Arabes, & vi-

vent dans des cases souteraines à la façon des anciens Troglodytes. Ils font tous nuds, à l'exception de ce que la pudeur ordonne de ca-

DON FRANcois p'At-MEYDA VI-CEROL

cher. Tout le reste se rapporte à leur nudité. Timides, paresseux, lâches, peu spirituels, ils ne semblent être nez que pour être esclaves & miserables. Leur Religion n'étoit qu'un assemblage monstreux de Judaisme, de Mahomerisme,& deChristianisme,dont on peut dire encore qu'ils n'avoient que les apparences extérieures rant étoit parfaite leur ignorance. On tient que S. Thomas allant aux Indes y avoit annoncé la foi que les Jacobites avoient ensuite alterée. Chrétiens sans baptême, ils portoient encore le noms de Marie & des Apôtres, rendoient un grand respect à la Croix, en avoient de dressées en differents endroits, & en portoient au cou. Ils faisoient leurs prieres en hebreu sans l'entendre, n'épousoient qu'une seule femme, obfervoient les jeunes & les Fêtes, & avoient ainsi plusieurs autres vestiges d'une Religion, dont les notions veritables étoient entierement effacées de leur esprit & de leur cœur.

Le Roi de Caxem dans le pays des Fartaques, profitant de la foiblesse de ces pauvres Insulaires, s'en étoit rendu le maître, leur avoit impofé un joug fort dur, &, pour les mettre hors d'état de le secouer, avoit bâti une Forteresse dans

l'Isle, où il avoit mis pour commander Ibrahim An N. de fon fils, jeune Prince d'une grande réfolution & d'un courage mâle, dont il donna de grandes preuves.

Comme une des grandes vûës d'Emmanuel Don France étoit de ruiner absolument le commerce des SOIS D'A1-Maures par la mer Rouge , & que presque né- ELROL cessairement tous leurs Vaisseaux qui venoient de l'Inde ou de la Côte Orientale d'Afrique devoient passer par-là, il n'avoit aussi rien de plus à cœur que dese rendre maître de ce poste qui lui assuroit la possession du détroit, & lui donnoit un afyle pour les Flottes qu'il envoyoit croiser sur les Côtes d'Arabie. Ce sut dans ce dessein principalement qu'il fit partir Acugna avec ordre de chasser les Fartaques de l'Isle, de s'emparer de leur Fort, ou d'en bâtir un ailleurs dans un endroit commode. Et pour cela il fit charger fur neuf des Vaisseaux de la Flotte les matériaux d'une Forteresse qui se trouva toute faite dans les Arsenaux de Lisbonne, enforte qu'il n'y avoit qu'à la monter.

Tristan ayant fait sommer Ibrahim de se rendre, n'en reçut point d'autre réponse que celle que devoit faire un galant homme, desorte qu'il fallut se résoudre d'en venir aux mains. La réfolution prise, le Général envoya visiter la Côte, afin d'y chercher l'endroit le plus propre pour la descente. Comme la mer étoit haute on n'en trouva point de plus com-

Kk iij

A N N. de mode, que vis. à vis un petit bois de palmiers, J. C. peu éloigné du Fort, où elle fut déterminée. Le 1507. Général devoit commander la premiere ligne

avec les Capitaines de son escadre, chacun dans leurs chaloupes, & Albuquerque la seconde

gois D'AL- avec les Capitames de la sienne.

Le jour suivant le Général se mit en mouvement, & alla droit à l'endroit marqué dès la veille. Ibrahim attentif à tout, sortit à la tête de ses Fartaquins, pour aller soutenir un retranchement qu'il avoit fait faire dans le bois pendant la nuit, & s'opposer au débarquement. Albuquerque, qui jugea de son intention, au lieu de suivre le Général, alla débarquer au port vis-à-vis de la Forteresse, où la mer étoit moins grosse que la veille & la descente plus facile. Ibrahim, qui de cette manœuvre, que le Générallui même n'apperçut pas, craignit d'être pris en flanc, ou même d'être coupé, partagea son monde, & de cent hommes qu'il avoit en envoya quatre-vingt vers le retranchement, & avec les vingt autres courut vers le port, pour faire face à Don Alphonse de Norogna neveu d'Albuquerque qui avoit déja débarqué, & gagnoit le chemin de la Forteresse. Ces deux chefs tous deux jeunes & tous deux braves, semblerent se chercher l'un & l'autre, & se battirent long-tems avec une égale valeur, mais enfin Norogha fut le vainqueur.

Ceux de la Citadelle voyant leur chef mort,

firent le fignal pour la retraite, laquelle étoit A n n. de desormais leur unique ressource. Tristan d'Acugna ayant trouvé une grande resistance avoit Don EMMA. forcé le retranchement, & mis les Maures en NUEL ROLfuite. Plusieurs rentrerent dans le Fort. D'au- DON FRANtres se sauverent dans les bois. Les Portugais GOIS D'ALrendus au pied des murailles s'efforcent d'en- circi. trer, font porter les échelles pour planter l'escalade, & les petards pour enfoncer les portes. Les assiegez se défendent du haut des murs, jettent des artifices & des pierres, dont l'une étourdit si fort Albuquerque, qu'il fut quelque tems sans pouvoir parler. Mais étant revenu à soi, & les Portugais s'étant emparés du mur, & ayant ouvert les portes, il fit des prodiges de valeur comme les autres , & fauva Norogna d'un coup mortel en le couvrant à propos de son bouclier. Les Fartaques voyant le Fort pris se retirent dans le Donjon. Acugna leur fait proposer la vie & la liberté s'ils veulent fe rendre. Mais ces braves gens animés par la vue de leurs compagnons morts, qui s'étoient battus en héros, répondent fiérement que ce n'est pas la coutume des Fartaques de capituler : Que le fils de leur Roi leur ayant donné l'exemple de mourir en braves, ils ne peuvent lui survivre, & qu'ils se défendront jusques à la derniere goute de leur sang. En effet le Donjon ayant été emporté, ils se firent tous passer au fil de l'épée, à la referve d'un seul. C'étoit un

# Conquestes des Portugais

pilote habile, qui rendit depuis de grands fer-A NN. de J. C. vices à Albuquerque.

1507. DON FRAN-MEYDA VI-

CLROI.

Le Général fit ensuite avertir les Insulaires de venir lui parler. » Il leur dit. Qu'il n'étoit » venu que pour les délivrer du joug insupor-» table que les Fartaques leur avoit imposé: » Que le Roi de Portugal sçachant qu'ils étoient » Chrétiens & qu'ils gémissoient sous la ty-» rannie des Musulmans, n'avoit eu rien tant à » cœur que leur délivrance, & leur instruction: » Qu'ils étoient enfin libres , puisqu'il s'étoit » rendu maître de la Forteresse, & qu'il leur " laissoit pour les instruire un saint Missionnai-» re qui en prendroit volontiers le soin. « C'étoit un Religieux de l'Ordre de saint François, nommé le P. Antoine de Lauriere, qui fit en effet de grands fruits parmi ce pauvre peuple. La Mosquée fut convertie en Eglise, & confacrée fous le nom de Notre-Dame de la Victoire, Alphonse de Norogna fut établi Gouverneur de la Forteresse, selon la destination que le Roi en avoit fait avant que la Flotte partît de Lisbonne.

Voilà quelle étoit la situation des affaires d'Afrique, quand Tristan d'Acugna sit voile de là pour les Indes. Il n'y fut pas long-tems. Sa présence comme nous l'avons dit accelera la paix de Cananor, & en fit lever le Siege. Il alla ensuite droit à Cochin, où il trouva sa cargaifon prête, parce qu'il y avoit un an qu'il n'é-

toit venu des Vaisseaux de Portugal. Ainsi il fut bientôt expédié. Mais avant que de repartir il voulut se trouver à une belle entreprise, que faisoit en personne le Viceroi, qui fut bien Nezt Roi. aise de l'avoir pour second, & d'en partager DON FRANl'honneur avec lui.

Le Viceroi ayant eu avis', qu'il y avoit à Pa- CEROI. nane, à quatorze lieues de Cochin, quinze à sei-

M: YDA VI-

ze Vaisseaux Maures, qui étoient sur le point de charger & de partir, résolut d'aller les y brûler, & de mettre en même tems à feu & à sang cette Ville, qui étoit alors sous l'obéissan. ce, où dans l'alliance du Zamorin. L'entreprise étoit périlleuse. Panane étoit située sur une petite riviere qui y fait un port commode, à une lieuë au-dessus de son embouchûre. L'entrée de cette riviere étoit difficile, à cause des fables qu'elle regorge, Les ennemis, qui s'attendoient à être attaqués, avoient fortifié non sculement la place, mais encore l'entrée de cette riviere, y ayant élevé des deux côtés une redoute hérisse de grosse artillerie. Le Zamorin y avoit outre cela quantité de troupes sous la conduite d'un Maure, nommé Cutial, qui étoit en réputation d'un grand homme de guerre, & les Maures qui faisoient l'élite de ces. troupes, étoient si outrés des pertes continuel. les, que leur caufoit la haine que les Portugais avoient pour eux, que plus de soixante d'entre eux, la plûpart Capitaines & Officiers de VaifAnn. de J. C. 1507.

feaux, s'étoient razés la tête & la barbe, ce qui est un signe parmi eux qu'ils se sont engagés par des serments & des execrations à vaincre DON EMMAou à périr.

DON FRAN-COISD'AL-MEYDA VI-

La Flotte Portugaise au nombre de douze bâtimens, ayant paru à la barre de la riviere, étonna les ennemis, mais elle ne leur ôta pas le courage. Ils travaillerent toute la nuit à fortifier leurs retranchemens, & à se préparer à l'action. Les Généraux Portugais tinrent confeil. Alméida ayant mis sur le bureau un plan exact du lieu, qu'il avoit eu par ses espions, il fut conclu que le lendemain 26. Novembre 1507. à la pointe du flot, tandis que les gros Vaisseaux barreroient la riviere où ils ne pouvoient entrer, Pierre Baretto & Diego Perez entreroient les premiers, chacun avec leur bateau, dans lequel il y auroit quatre-vingt hommes des plus déterminés de l'armée : Que le premier iroit débarquer à l'endroit, où les Vaisseaux ennemis tirés sur le rivage, étoient attachés ensemble, & que le second aborderoit au pied de celle des redoutes de l'embouchûre qu'on jugea la plus meurtriere. Don Laurent d'Alméïda & Nugnés d'Acugna fils des · Généraux & tous deux émules, conduifoient le corps de bataille dans les chaloupes, où étoient repartis pour la plûpart', les Capitaines & les Officiers des escadres de leurs peres. Nugnés devoit soutenir Baretto & Don Laurent d'Alméida, Diego Perez. Les Généraux suivoient Ann. de ensuite, & conduisoient la troisséme ligne dans

les Galeres de la course.

Tout fut executé fort bien selon le projet. NUEL ROL Des la pointe du flot Baretto & Perez s'ébran- DON FRANlerent, & passerent entre les redoutes, les sol- KEYDA YI. dats couchés sur le ventre, sans que l'artillerie CEROL ennemie qui portoit trop haut leur fit aucun mal. Mais quand ce fut à la descente, les Maures devoués à la mort fortent de leurs retranchemens, fautent dans l'eau jusques à mi-corps, faisissent les bateaux, & donnent tant d'occupation aux foldats, que se trouvant trop preslez dans ces bateaux, où ils ne pouvoient agir, ils font obligés de fauter eux-mêmes à l'eau, où le combat fut très opiniâtré. Don Laurent & Nugnés étant arrivés chacun à leur poste, les foldats malmenés reprirent cœur & de nouvelles forces. Le combat fut alors encore plus fanglant, tous ces dévoués combattant en desesperés. On dit que Don Laurent en tua six à coups d'une demie pique qu'il manioit avec beaucoup d'adresse & de vigueur. Comme c'étoit l'homme le plus grand & le mieux fait qu'il y cut alors dans les Indes , un de ces braves , qui à sa mine le prit pour un des chefs, s'attacha à lui, & se cachant sous son bouclier, vint à corps à demi recourbé pour lui couper les jarrêts Don Laurent qui étoit leste esquiva le coup ; & reJ.C.

MEYDA VI-CEROI

A N N. de bien des deux mains lui fendit la tête & la lui partagea jusques à la poitrine. Mais ayant été blesse par un autre dans l'endroit du bras, où il y a le plus de nerfs & de tendons, son ar-Don FRAN- deur fut un peu rallentie, il se trouva mal, & se sentit des envies de vomir. Les Généraux, qui n'avoient pû arriver plûtôt, parce que leurs galeres tirant plus d'eau n'avoient pû entrer comme les autres, étant venus sur ces entrefaites, & animant leurs enfans & leur monde par leurs exhortations & par leurs reproches, Nugnés mit le feu aux Vaisseaux ennemis, & les gens de Don Laurent gagnerent la redoute. Les dévoüés étant ensuite éclaireis & morts, la plûpart percés de coups, tout le reste se mit en fuite. Les Vaisseaux furent consumés par les flames aussi bien que la Ville, & presque toutes ses richesses, le Viceroi ayant porté un ordre très rigoureux, dans la crainte que l'amour du pillage ne devint la cause de leur perte. Les redoutes ayant été emportées, tout le canon en fut. enlevé.

> Ce fut sans doute un très beau fait d'armes, car, quoiqu'il n'y cut eu que deux à trois cens morts du côté des ennemis, dix huit du côté des Portugais, & grand nombre de blessés, parmi lesquels furent les deux fils des Généraux, certainement on n'avoit point encore vû, ni plus de bravoure, ni de plus belles actions dans les combattans des deux partis. Aussi le Viceroi

en fut si charmé, qu'il voulut faire quelques An N. de Chevaliers en memoire de cette action. Après cela Tristan d'Acugna & lui étant allés à Cananor, les Vaisseaux du retour acheverent de se NUEL ROI. charger, le Viceroi repartit pour Cochin, & DON FRANd'Acugna pour le Portugal, où il porta l'agréa. SOIS D'ALble nouvelle de ces succès.

Retournons à la Côte d'Arabie, où la gloire du grand Albuquerque nous appelle. Suivonsle dans ses premiers exploits, dont le seul proiet semble nous annoncer d'avance les merveilles, que fit depuis ce nouveau conquerant de l'Inde. Ses Trophées l'ont mis presque de niveau avec les Héros les plus celebres de l'antiquité, qui l'avoient précédé dans cette Conquête.

Dédaignant de croifer sur les gorges de la mer Rouge, selon les ordres qu'il en avoit, ce qui étoit faire en quelque forte le métier de Corsaire : impatient d'ailleurs de se signaler par quelque entreprise digne de lui, & plus utile au service de son Prince , il conçut le projet de s'emparer du Royaume d'Ormus, & commença à se mettre en état de l'éxecuter, dès qu'il l'eut formé.

Le Royaume d'Ormus, ainsi nommé de sa Ville capitale, étoit alors un Etat assez puissant. Il commençoit au Cap de Rosalgate dans l'Arabie heureuse, & s'étendoit au loin de l'autre côté dans la Carmanie, où il embrassoit

Ll iii

CEROL.

A N N. de une assez vaste étenduë de pays. Mais ce qui faisoit sa plus grande consideration, c'étoit la situation de la Ville même d'Ormus, placée dans l'Isle de Gerun à l'entrée du Golphe Persique, à DON FRAN- un peu plus d'une demie lieue de distance de la MIYDA VI- terre ferme d'une part, & à quatre lieuës de l'autre. L'Isle n'en a que cinq ou six de circuit. Mais elle forme deux ports magnifiques, séparés par une langue de terre très étroite, & si avantageusement situés, qu'ils semblent être faits pour être l'entrepôt général de tout l'Orient. La nature contente d'avoir donné à cette Isle une position si heureuse, semble lui avoir refusé tout le reste, comme si elle avoit prévû que l'art suppléant à son défaut, en feroit un des endroits du monde les plus délicieux. Car en effet quoique l'eau même y manque, & que l'herbe ait peine à y croître, la Ville grande, riche, superbe, & magnifique joignoit encore à la profusion des biens immenses, que lui apportoit le commerce de l'Asie, de l'Afrique, & même de l'Europe, une abondance furprenante de tout ce qui peut servir à l'utilité, & aux commodités de la vie, comme si tous les autres pays n'avoient été faits, que pour suppléer à la sterilité de celui-ci.

Le commerce ayant fait cette Ville, elle étoit à proprement parler un ramas d'étrangers de toutes les nations, de maniere cependant que les Arabes & les Perses plus voisins y dominoient avec la Religion de Mahomet, qui Annie étoit aussi celle du Souverain. Le sang y étoit J.C. 1507.

Also de de la Souverain. Le sang y étoit de la serve serve bien saits & très spirituels. Malgré le luxe de leur Ville, & les Pour Bont financier. Malgré le luxe de leur Ville, & les Pour Bont financier de la serve de la serve de la serve de la courage mâle de la voir de la courage mâle de la voir de la courage mâle de la

Albuquerque ayant mis ordre aux affaires de Socotora, reprimé les factions des Fartaquins, qui étoient restés dans l'Isle , en partit avec fix Vaisseaux & une fuste commandés par de braves Officiers, & sur lesquels il y avoit quatre cents foixante - dix Portugais. Avec ce petit corps il cingle en haute mer tirant vers le Cap de Rolalgate, où commencent les Etats d'Ormus, se présente devant Calajate qui lui ouvre ses portes, accepte ses propositions ou les élude avec adresse. Curiate plus fiere éprouve le sort des armes : la confiance qu'elle a dans ses propres forces, cause sa ruine. Mascate plus considerable & plus en état de resister plie sous le joug par la prudence de son Gouverneur. Mais deux mille Arabes, qui y entrerent la nuit suivante, la souleverent, quelque chose que put faire le Gouverneur pour leur faire éviter le châtiment inévitable de la trahison, dont on vouloit le rendre coupable.

A N N. de Ses prédictions furent vrayes. Les deux mille J. C. Arabes furent battus,& attirerent fur la Ville les 1507. maux dont ils avoient voulu la défendre.LeGouverneur y périt en combattant en brave contre GOIS D'AL-MEYDA VI-CEROL.

fes vûës & fes lumieres. Toutes les précautions du Général ne purent le fauver, mais les attentions qu'il eut pour tout ce qui lui appartenoit, eussent pû le dédommager, si rien pouvoit dédommager, qui perd tout avec la vie.

Soar & Orphazan toutes deux grandes, opulentes & fortifiées d'un bon mur & d'une Citadelle, n'eurent pourtant pas le courage de se défendre. Soar se soumit aux conditions qu'on voulut lui impofer. Mais les habitans d'Orphazan eurent tant de peur, que, quelques efforts que fit le Gouverneur, qui étoit un Officier de réputation, ils abandonnerent leur Ville pour s'enfuïr dans les bois. Les Portugais n'y ayant point trouvé ni relistance ni soumission', la pillerent & la brûlerent. Après quoi le victorieux Albuquerque alla moûiller le 25. de Septembre à là vûë d'Ormus, ayant fait précéder devant lui la terreur & l'épouvante, qui furent beaucoup augmentés par la décharge générale de toute son artillerie, dont il salua la Ville & le Palais du Roi.

Il envoya sur le champ un trompette à la Cour, pour y signifier les motifs de sa venue. " Ce n'étoit pas, disoit-il, pour y porter la guer-» re, mais la paix: Qu'à la verité il n'y avoit

» point

" point d'autre moyen d'obtenir cette paix, " qu'en se soumettant au Roi de Portugal son

1507.

» maître, & en lui payant le tribut annuel que » les Rois d'Ormus payoient aux Sophis. Mais DON EMMA. " que le Roi de Portugal étoit un si grand Prin- NUEL ROI. "ce, qu'il étoit plus heureux de lui obéir, que COIS D'AL-

» de commander à des Empires : Que dès qu'ils MITDA VIE

" seroient reconnus pour les vassaux, ils pou-» voient tout esperer de sa protection contre

" leurs ennemis, comme austi ils devoient tout

» craindre de sesarmes victorieuses, s'ils étoient » assez aveugles pour refuser les avantages de

» cette même ptotection qu'il leur offroit , » en voulant bien les accepter pour ses tribu-

» taires. «

Zeifadin second du nom étoit alors sur le Trône d'Ormus qu'il avoit hérité de ses peres, qui l'avoient fondé. Mais la jeunesse de ce Prince ne lui permettant pas de gouverner par luimême, il étoit encore sous la tutelle d'un Eunuque, nommé Coje-Atar, homme habile & experimenté, qui avoit pris dans cette Cour le dessus sur tous ses concurrents.

Veritablement la proposition du Général Portugais avoit quelque chose de bien extraordinaire, & devoit paroître bien nouvelle. Mais Atar, qui n'ignoroit pas les grandes choses que les Portugais avoient faites dans l'Afrique & dans les Indes, qui étoit aussi parfaitement instruit de ce qu'Albuquerque venoit de faire

An n. do
J. C.
1507.

DON EMMANUEL ROI.

DON FRANÇOIS D AL-

CEROL.

fur fa route, intimidé d'ailleurs par la crainte qu'il eut que les mécontens du Gouvernement préfent, n'en priffent occasion de faire quelque changement dans l'Etat, prit d'abord le parti de la dislimulation, cherchant à gagner du tems, afin de donner le loisir de fe rendre aux troupes de terre & de mer, qui n'étoient pas loin, & dont une partie étoit de ja arrivée. Ainfi il renvoya le Trompette avec un de fes Officiers avec des lettres & des préfents considerables. Albuquerque reçut la lettre, & refusa fierment les prélents, en disant qu'il n'en vou-loit point recevoir qu'il ne squt auparavant s'il devoit traiter avec lui, comme ami ou comme ennemi.

Atar ne fut pas moins choqué de cette réponse qu'il l'avoit éré de la premiere proposition. Il continua néanmoins à dissimuler jusques à ce qu'il eur obtenu la fin qu'il s'étoit proposée. Mais quandi l'e vit vingt mille hommes de troupes, la Flotte de rétour jointe à plus de soixante Vaisseaux de charge, & plus deux cens es quis choloupes, & autres petits batimens qui étoient auparavant dans le port, alors levant le masque, il commença par faire arrêter les Portugais, qui avoient ols débarquer avec trop de consiance, & envoya dire au Général. Qu'il » étoit surptisée de la hardiesse de ses propositions » & de l'injustice de ses demandess Que les Rois «d'Ormus bien loin de païer tributaux étrangers

» qui venoient dans leurs ports, avoient coûtu- Ann. de » me d'en exiger d'eux: Que fi les Portugais vou-

» loient commercer comme les autres nations, " on leur accorderoit la permission & la liber- NULL ROI.

» té aux mêmes conditions ; mais que s'ils en- Don FRAN-

" treprenoient de faire quelque violence, ils MEYDA VI-» apprendroient bien-tôt à leurs dépens qu'ils et soi-

» se trompoient, s'ils croyoient encore avoir " affaire à des Cafres, & à de miserables Ne-

» gres. «

La fierté de cette réponse & les manœuvres qu'on faisoit dans le port, ayant fait juger au Général qu'il falloit se résoudre d'en venir à la force ouverte, il appelle au conseil, où ayant conclu d'attaquer les Vaisseaux ennemis, par où c'étoit une nécessité de commencer, il leve l'anchre & appareille fur le champ, occupe toute la Rade, y dispose ses Vaisseaux dans de justes intervalles, afin qu'ils pussent faire leurs évolutions, virer aisément de bord, lâcher à propos leurs bordées, & fait feu de toute son artillerie. Les ennemis distribués dans tous les petits bâtimens rangés en deux lignes, où Atar commandoit en personne, & à qui il avoit fait gagner le large pour investir la Flotte Portugaise, ne s'étonnent point du bruit, s'avancent hardiment malgré le fracas du canon. La fumée même qui pendant un tems déroboit tous les objets à la vûë, leur donna le, moyen d'accoster de si près, qu'après Mm ij

A n n. de
J. C.
1507.

Don Emmanuel Roi.
Don Francois D'AlMEYDA VICEROL

avoir décoché en assez bon ordre une nuée de fléches, ils vinrent à l'abordage. Les Portugais à qui la multitude innombrable de ces fléches blessa beaucoup de monde, n'eurent pas peu à faire de se défendre de la vivacité de ce premier assaut, où il fallut combattre main à main à coups de lances, de leviers, de haches & de sabres. Mais pendant ce combat, qui dura assez long-tems, les plus hardis ayant été tués ou précipités dans sa mer, le canon d'entre-pont & des basses batteries, qui étoient au niveau de l'eau, fit un si terrible effet sur ces petits bâtimens, qu'Atar, qui avoit commencé le combat avec une extrême confiance, & qui animoit tout de sa presence, les voyant éclaircis, mis en pieces ou coulés à fond la plûpart, prit le parti de se retirer le plus secretement qu'il put à l'abri des Vaisseaux de charge. Sa retraite néanmoins n'ayant pu se faire si secretement qu'on ne s'en apperçut, il eut le chagrin de voir que son mauvais exemple fut en peu de tems suivi de tous les autres.

Albuquerque délivré de l'importunité de tous ces petits bateaux, courtu alors vers les gros Vaiféaux parmi lesquels il y en avoit deux du port de huit cens tonneaux, & d'environ cinq à fix cens hommes d'équipage. Le premier appellé le Prince, appartenoit au Prince de Cambaïc. Le sécond avoit nom la Méris, & étoit à Mélique Jaz, Seigneur de Diu, dont nous par

lerons beaucoup dans la suite. Le Général s'at- A N N. de tacha à tous les deux l'un après l'autre, & après un combat très opiniâtré les coula à fond tous les deux. Les autres Capitaines imitant l'exem- NUEL ROIL ple de leur Chef s'attacherent aussi à divers bâ- DON FRANtimens, & ce fut alors un feu, une mêlée, une monte confusion des plus horribles. La mer fur bien- CEROL tôt couverte de debris de Navires, de morts & de mourants, dont le sang fit changer de couleur à ses eaux. Le desordre étoit si grand parmi les ennemis, qu'ils combattoient les uns contre les autres, & que parmi leurs morts qu'on fait monter jusques à trois mille, il s'en trouva beaucoup qui étoient percés de fléches quoiqu'il soit certain que les Portugais n'en tirerent pas une seule. Enfin les ennemis abandonnerent absolument leurs Vaisseaux . & se lancerent à la mer pour se sauver. Albuquerque ayant fait le signal aux siens de se jetter dans les chaloupes, ce ne fut plus qu'un masfacre géneral de tous ces malheureux, qu'on assommoit dans l'eau ou qu'on forçoit de se noyer; spectacle affreux lequel ayant pour témoins le Roi & tout le peuple, qui bordoit les murs & le rivage, pour voir le succès d'une si grande action, devenoit encore plus horrible par les hurlements & les cris déplorables que cette multitude poussoit jusques au Ciel.

Après que le combat eut duré huit heures, Ie victorieux Albuquerque n'ayant plus per-M m iii

Ann. de J. C. 1507.

son avantage fit mettre le feu à tous ces bâtimens abandonnés, qui étant emportés loin du port par un vent de terre, qui fouffa alors, furent donner un nouveau spectacle d'horreur sur les Côtes de la Carmanie, & de l'Arabie, où ils MINDA VIallerent se consumer ou s'échoüer. Faisant enfuite le tour du port, le Général fit parcillement mettre le feu à cent quatre-vingt bâtimens de toute espece, qui étoient encore sur les chantiers, prêts à être lancés à l'eau, & qui furent la proye des flâmes. Mais en passant sous une espece de petit fortin ou Palais où étoit le Roi, & d'où malgré la consternation où l'on

> étoient près de lui. L'animofité des Portugais étoit inconcevable. Déja quelques uns ayant mis pied à terre. avoient mis le feu à un des Fauxbourgs, où il y eut une Mosquée brûlée. Se laissant ensuite emporter à leur ardeur bouillante & impetueufe, ils alloient entrer dans la Ville pêle-mêle avec les fuyards; mais Albuquerque faisant attention à leur petit nombre & à leur lassitude, fit sonner la retraite, content d'une si belle victoire.

étoit, on tira une grande quantité de fléches, il fut blesséavec quelques-uns des Officiers qui

L'excès de la présomption d'Atar dégénera tout à coup, comme il arrive d'ordinaire aux ames viles, en un découragement extrême, en

voyant un succès si contraire à son attente. Livré en ce moment à ses eruelles inquietudes, & apprehendant tout du dehors & du dedans, il se sentit une extrême impatience de conclure Don EMMAla paixà quelque prix que ce pût être. Il fit donc DON FRANélever dans le moment un étendart blanc sur sois D'ALune des tours du Palais du Roi, & envoya dans ciro un esquif avec un semblable étendart deux Maures de confiance, dont l'un étoit un des Grenadins chassés d'Espagne, lorsque les Rois Catholiques se furent rendus maîtres du Royaume de Grenade. Albuquerque qui étoit fatigué remit leur audience au lendemain, retint cependant eclui-ci pour ôtage, & renvoya l'autre avec la permission qu'il donnoit d'éteindre le feu , & l'assurance qu'il ne troubleroit rien , qu'il n'eut entendu les propositions.

Le lendemain le Maure étant revenu avec quatre autres Notables, le Général leur donna audience publique sur son bord qu'il avoit fait

pavoifer pour cette cérémonie.

Celui-ci qui portoit la parole , parla à peu près ainsi. » Seigneur Capitaine Général du Roi " de Portugal, le Roi d'Ormus notre Maître te » fait dire par notre bouche que dans les cho-» ses qui se sont passées entre toi & lui, & qui » ont eausé tant de maux, la perte de tant de "braves gens , & celle de tant de Vaisseaux , il » n'a point d'autre excuse à te donner, que sa » grande jeunesse, son peu d'expérience, & les

## .80 Conquestes des Portugais

» mauvais conseils de ses Ministres, qui l'ont Ann. de J.C. » engagé à refuser la paix, & ton amitie que tu » lui as offerte. Il en est très répentant. Et plut à " Dieu qu'il n'en eût pastant couté à lui & à son » peuple, pour se repentir. Il convient que ce DON FRANcots p'At-» Royaume est à toi & au Roi de Portugal, » puisque tu l'as conquis par la forcede tes armes "en preux Chevalier & en grand Capitaine. Il » fouhaite se remettre entre tes mains lui & ses » Etats, pour que tu en disposes à ta volonté. Il » te demande seulement que tu ayes pitié de » lui & de son peuple ; que tu le traites comme » un pere traite son fils désobéissant auquel il » pardonne, dès qu'il le voit foumis & contrit. " Ayes compassion pareillement de cette pau-» vre Ville. Puisqu'elle est à présent du domai-» ne du Roi de Portugal , n'acheve pas de la » détruire. Elle est assez à plaindre, n'y ayant » pas une maison où il n'y ait bien des sujets de » verser des larmes. Pour ce qui cst du Coje-» Atar premier Ministre & des autres princi-

> Afin de ne rien perdre des heureuses dispofitions qu'annonçoit une telle harangue, Albuquerque ayant tenu conscil avec ses Capitaines, nt partir sur le champ deux personnes avec l'interpréte munies de pleins pouvoirs de sa part.

» dres & à ta discretion. «

» paux Officiers de la Couronne, ils te font sça» voir également qu'ils sont tes esclaves, que » le Royaume étant à toi, ils sont aussi à tesor-

La

La paix fut bien-tôt concluë en cette manie- Ann. de •re. » Zeifadin se reconnut vassal de la Couronne de Portugal, & promit de lui payer tou-

" tes les années quinze mille feraphins d'or à NUEL ROI. " titre de tribut. Il en payoit outre cela actuel- Don Fran-" lement cinq mille au Général pour les frais sois DAL-" dé la guerre. Il s'engageoit de donner un em- CEROL » placement dans la Ville d'Ormus, pour y bâ-» tir une Citadelle, de fournir pour cela l'ar-» gent, les matériaux & les manœuvres nécef-" saires. En attendant il assignoit dans la Ville » des maisons commodes, où les Portugais "» pourroient loger, jusques à ce que la Forte-» resse fût achevée & mise à sa perfection. Le » Roi de Portugal de son côté prenoit le Roi » d'Ormus sous sa protection, & s'obligeoit de » le défendre envers & contre tous ses enne-» mis. « L'acte de ce traité fut fait double . & gravé sur des lames d'or, en langue Persane & Arabique. La Banniere de Portugal fut élevée sur la plus haute tour du Palais du Roi. Ce Prince & Albuquerque se virent l'un & l'autre, & s'envoyerent mutuellement des présents. Enfin la paix fut publiée avec toutes les démonstrations de joye, que pouvoit permettre le deuil où la Ville étoit plongée.

L'emplacement de la Citadelle fut marqué sur la pointe de cette langue de terre, qui fait comme une espece de jettée dans la mer entre les deux ports. Elle ne pouvoit être mieux assise,

Tome I.

A N N. de
J. C.
ISO7.
DON EMMANUEL ROI.
DON FRANSOIS D'ALMEYDA VJCEROI.

puisqu'elle dominoit l'un & l'autre aussi bien que le Palais du Roi, en face duquel elle étoit-placée. On ne perdit point de tems à y travailler. Tout le monde mettoit la main à l'œuvre, depuis le Général jusques au dernier moussie de Vaisseau. Chacun avoit satche. Une escoude relevoit l'autre aux heures marquées, & on travailloit sans discontinuation. Mais toute la prudence du Général ne pût parvenir à cacher le petit nombre de ses gens. Atar s'en apperçut, il en rougit, & pénetré de honte & de consusion d'avoit sacrisé l'Etat & son Souverain à une si petite poignée de monde, il conqui dès-lors le dessein de reparer sa faute par la fourbe, & par l'artifice.

Plus habile dans les ressorts de la politique que dans le maniement des armes, il tourna toutes, ses vões à détruite les Portugais par eux mêmes, & il s'y prit avec tant d'adresse qu'il eut presque le bonheur d'y réüssir. Il commença d'abord par ceux du bas étage, qui ayant les sentimens moins élevés, & l'honneur moins à cœur sont aussi moins capables de resister aux vûës d'interêt qu'on leur propose. Il débaucha ainst sectement par ses largesses quelques sondeurs d'artillerie & quelques charpentiers de Navires qu'il sté éclypier, & qu'il seu rapsiquer utilement selon ses dessens. Le Général les sit repeter, mais l'habile Ministre qui sentit bien que pour sit peu de chose, il ne voudroit pas

rompre, scut toûjours éluder ses demandes. Ann. de Ceux qui demeurerent fidelles ne laisserent J. C. pas deconcevoir de l'inclination, pour un homme qui affectoit de se montrerliberal, populai- NOLL ROLL re, & qui alloit au-devant de tout ce qui pou- Don FRANvoit faire plaifir. Des petits il vint aux grands, sois D'AL. Il en trouva plusieurs qui ne furent pas indiffe- CLROI. rents.à ses dons & à ses caresses, & il seut les employer si bien, qu'il se les rendit plus utiles, que s'il en avoit fait ouvertement des traîtres & des transfuges. Car comme il ne cherchoit qu'à faire naître la division & à la fomenter, il en cut bien-tôt l'occasion, & il y fut parfai-

tement fervi. La batisse de la Citadelle n'avançoit pas autant que chacun l'eut fouhaité. L'adroit Ministre avec le talent de paroître zelé & empressé faifoit toûjours manquer fous main toutes choses pour le moment du besoin. Albuquerque d'un autre côté naturellement severe & dur, ne relâchoit rien de la rigueur du service, deforte que peu aimé des Officiers & des foldats, qui s'ennuyoient de son inflexible austerité, & qui ne soupiroient qu'après le moment où ils pourroient aller croiser, pour s'enrichir des prises qu'ils faisoient dans ce métier, il y avoit parmi les uns & les autres beaucoup de mécontens. Et comme dans ces sortes d'occasions on passe d'ordinaire bien-tôt des premieres plaintes & des murmures, aux discours info-

lens, aux petites cabales, & aux factions, le feu s'alluma de telle maniere en peu de tems, que tout étoit disposé à une sédition ouverte. Atar n'ignoroit rien, & ne se négligeoit pas. Don FRAN- Les Capitaines qui eussent dû contenir les mutins dans le devoir par leur exemple & par leur autorité, étoient les premiers à les ameuter. Albuquerque dissimuloit, & se contenta de faire avertir secretement ceux dont il avoit découvert les fentimens de se tenir sur leurs gardes, à veillerà ce que la Cour d'Ormus ne pénétrât rien dans leurs divisions. Tout fut inutile, & les choses vinrent au point, que les mutins eurent la hardiesse de lui faire presenter par l'écrivain du Roi, une Requête fignée des principaux Capitaines & Officiers, qui declaroient, à la décharge de leur conscience, & pour leur sureté,&pour la justification de leur conduite, qu'il étoit du bien du service du Roi, d'abandonner l'entreprise d'Ormus, pour aller croifer dans le Golphe Arabique selon les ordres de la Cour, où pour aller joindre le Viceroi dans les Indes. Albuquerque, qui étoit de caractere à devenir plus fier par la resistance qu'il trouvoit, prit cette Requête avec un fouris moqueur, & pour témoigner son indignation & son mépris, il l'envoya sur le champ mettre dans les fondemens de la porte d'une tour de la Citadelle, qu'on appella depuis par dérission la Porte de la Requéte.

Le hazard voulut dans le même tems, ou Ann. de bien ce fut une adresse d'Atar, qu'il parut des-Ambassadeurs du Sophi, qui venoient chercher le tribut que le Roi d'Ormus avoit coutume de NUEL ROI lui payer toutes les années. La Cour allarmée DON FRANou feignant de l'être, eut d'abord recours à Al- MEYDA VI. buquerque, & lui fit exposer ses craintes par CEROL Raix Noradin l'un des Ministres d'Etat. Ce fut une nouvelle occasion aux mutins de remuer. Mais Albuquerque prenant un air chagrin & imperieux, s'étant fait apporter sur le champ un grand bassin plein de boulets & de grenades, de fers de lances, & de piques, d'épées & de fabres. » Allez, dit-il fierement à Nora-» din, portez ce present aux Ambassadeurs de "Perse: Dites leur que c'est là le tribut que » payent le Roi de Portugal & les Rois ses vaf-» laux, 'à ceux qui le leur demandent. Assurez-» les en même temsque dès que laCitadelle sera » achevée, j'entrerai dans le Golphe Persique, » pour aller assujetir à la Couronne du Roi mon » maître, toutes les places qui dépendent du » Sophi. Er gardez vous bien de lui payer d'au-» tre tribut que celui que je lui envoye, si vous » ne voulez être déposé de votre charge, & » châtié très severement. «

Cette fermeté d'Albuquerque jointeau mépris qu'il avoit fait paroître pour la Requête, ayant aigri encore davantage les esprits, le mécontentement dégenera en licence. Les orA n'n. de J. C. 1507. Don Emmanuel Roi. Don Francois d'Al-

MEYDA VI-

CEROL.

dres n'étoient plus observés ou l'étoient si mal & si à contre-tems, que le Général ne pouvoit pas s'empêcher de voir l'attache qu'on avoit à lui donner du dégout. Atar cependant croyant avoir conduit alors les choses au point où il les vouloit, prenoit de secretes mesures, pour secoller le joug, & accabler les Portugais lorfqu'ils y penseroient le moins. Il avoit fait fondre beaucoup d'artillerie par les transfuges : fait entrer secretement des troupes dans la Ville : on avoit tiré par ses ordres tous les bâtimens du port : percé en plusieurs endroits les maisons qui répondoient à la Citadelle, & il n'attendoit que le moment pour faire fon coup. Mais comme les Cours des Princes ont toûjours leurs traîtres. & des ennemis du Gouvernement present, Albuquerque qui avoit aussi ses espions, fut averti à propos par un de ceux-là, de tous les desseins du Ministre.

Sur cet avis, ayant affemblé le Confeil, & fait connoître aux mutins le danger où ils s'éteient précipités eux-mêmes par leur faute, ayant reveillé en même tems dans leurs cœurs les fentimens d'honneur, en leur repréfentant ce qu'ils devoient au Roi & à eux-mêmes, il les détermina à penfer à leur falut, fans pourtant venir à bout d'effacer de leur efprit les mauvaifes impreffions qu'y avoir fait l'aigreur.

L'ordre fut donc donné à tous les Portugais, tant à ceux qui étoient épars dans la Ville qu'aux

autres qui étoient occupés à la construction de An N. de la Citadelle, de se rembarquer avec tous leurs J. C. effets, le plus secrettement qu'il leur seroit possible, & sur le champ l'ordre fut executé. Atar NULL ROI. voyant ses projets trahis, ne differa pas à écla- Don Franter. Il fait sonner le tocsin, il met ses troupes MIYDA VIen mouvement, brûle un Vaisseau que le Gé- CLEOL néral avoit fait tirer sur les chantiers pour le radouber, & vole fur le port, d'où l'on decocha contre la Flotte, bien que très inutilement, toutes fortes de traits.

Albuquerque s'étant plaint de cette infraction, & n'en recevant aucune satisfaction foudroye la Ville à coups de canon pendant huit jours confecutifs, & brûle les Vaisseaux qu'Atar croyoit avoir mis à couvert. Mais s'étant apperçû que cela ne l'avançoit pas de grand choie, il forma le dessein d'affamer la place, & de fermer le passage à tous les secours. L'Isle ne produisant, ainsi que je l'ai dit, que quelques herbages qui y croissent à peine, les habitans n'ayant d'autre eau à boire que celle des pluyes conservées en quelques cisternes, la chose étoit facile. Dans ce dessein donc il entoure l'ille en quelque sorte par ses Vaisseaux qu'il dispose par intervalles, & avec ses chaloupes & bateaux, qui en faisoient continuellement le tour, il fait une patroüille exacte. Quelques petits bâtimens des ennemis ne laisserent pas de se hazarder, mais tout autant qu'il en

## 88 Conquestes des Portugais

NN. de Drenoit, il faisoit couper le nez & les oreilles des prisonniers, & les faisoit remettre à terre, pone EMMA.

Jore EMMA ensuite un exemple de terreur, qui intimidàte ensuite un exemple de terreur, qui intimidàte

Don Fran- les plus hardis.

Śṣachant enfuite qu'il y avoit dans l'Ile à un endroit nommé Torombac à une grande lieuë de la Ville, quelques puits gardés par un détachement de deux cens hommes & de vingt-cinq chevaux, il envoye de nuit George Baretto de Castro avec quatre vingt hommes. Castro fait fon attaque un peu avant le jour, taille en pieces le détachement, & fait jetter dans les puits les cadayres des hommes & des chevaux pour

les boucher.

L'action étoit belle, mais le poste étoit trop important, pour que les ennemis ne fissent pas des efforts considerables, afin de le reprendre. Le Général, qui de son côté avoit autant de raisons de le conserver, commanda vingt hommes pour cet effet, sous la conduite d'un brave Castillan nommé Laurent de Sylva, à qui il donna ordre de faire porter une piece d'artillerie sur une éminence, où l'on ne pouvoit arriver que par un sentier fort étroit. Mais cela ne put être executé assez à tems, parce que les ennemis y accoururent en grand nombre, ayant à leur tête un des fils de Raix Noradin, à qui le Général avoit obtenu sa grace,& qu'il avoit fait rappeller de l'éxil, où il avoit été envoyé pour crime

crime d'Etat. Albuquerque étant arrivé par Ann. de mer dans ces conjonctures, avec environ cent cinquante hommes d'élite, il se piqua de vouloir planter la piece d'artillerie dans le poste NUEL ROL qu'il avoit marqué. Mais la troupe des enne- Don Franmis étant renforcée par un nouveau corps de pis d'ALtroupes beaucoup plus confiderable, que com- ELROL mandoient le Roi & Atar en personne, il y eut là une des plus rudes escarmourches. Presque tous les Portugais y furent blessés. Albuquerque reçut plusieurs coups dans sa côte de maille & dans son bouclier, & peut être eut-il succombé sous celui de massuë, que lui portoit le fils de Noradin, lorsqu'un coup de feu qui emporta le bras à celui-ci, le délivra de cet ennemi. Ce fut là, ainsi qu'il le dit depuis, un des plus grands dangers qu'il eût couru de sa vie. Îl se sauva néanmoins dans les bateaux avec presque tout son monde, laissant à ses ennemis la gloire de l'avoir fait fuïr, & à ses Capiraines, qui avoient contredit cette entreprise, la joye maligne qu'ils eurent de lui voir essuyer

Cependant la mer étoit exactement gardée, il ne passoit aucun secours, & la Ville reduite à une disette presque extrême étoit sur le point de se soulever. Tous les jours une troupe de femmes & d'enfans, soutenus par une multitude de faineans, qui dans ces rencontres font les braves, environnoient le Palais du Roi. &

cette petite mortification.

Tome I.

Ann. de J. C. 1508.

DON EMMA-NUEL ROI.

Don Francois d'Almiyda VIcirol tantôt par des prieres, tantôt par des menaces demandoient la paix ou du pain. Atar quelquefois les consoloit, & les amusoit par l'esperance de l'arrivée prochaine d'une Flotte qu'il attendoit, quelquefois il étoit obligé de les faire repousser à main armée. On n'ignoroit point dans la Flotte d'Albuquerque l'état où étoit la Ville & la nécessité où elle se trouveroit, de recourir à sa clemence. Ce moment étoit proche, quand par la lâcheté la plus indigne, furtout de gens de distinction, Albuquerque se vit enlever une si belle proye par trois de ses Capitaines, qui laissant prévaloir dans leur cœur la haine & la jalousie sur leur devoir, l'abandonnerent honteusement, & firent voile pour les Indes, où voulant se justifier auprès du Viceroi de leur désertion , ils ajoutérent à l'infidelité qu'ils avoient faite à leur Général, la noirceur des plus atroces calomnies, dont ils le chargerent.

On ne sçauroit exprimer l'excès du depit d'Albuquerque, quand il appritectte nouvelle, qui lui fut d'autant plus sensible, qu'un de ces Capitaines emportoit avec lui les vivres de la Flotte, & toutes les provisions destinées, pour ravitailler la gamison de l'Isle de Socotora, qui en avoit grand besoin. Nonobstant cela le desepoir même où il étoit l'obstina d'avantage à vouloir continuer de reduire la Ville à la derniere extrêmité. Et quoique les autres Capi-

taines, qui restoient avec lui, ne fussent gue- Ann. de res mieux disposés que ceux qui venoient de le quitter, il fit encore deux entreprises sur l'Isle de Queixome, d'où les assiegés attendoient NUEL ROIL quelques secours. Dans la premiere il sacca- DON FRANgea un Palais du Roi, où ce Prince tenoit deux per p'ALcens archers & trente chevaux, qui furent paf- CIROL sés au fil de l'épée. Dans la seconde il défit un corps de cinq cens hommes, conduit par deux neveux du Roi de Lar, qui combattant vaillamment se firent tuer. Le Général qui sçavoit qu'ils étoient partis dans le dessein de ravitailler Ormus, & d'exposer leur vie pour la défendre, fit mettre le corps de ces deux Princes, & des plus considerables de cette troupe dans un bateau qu'il laissa à la conduite d'un Calender ou vieux Santon, avec ordre de dire de sa part à Cojé-Atar, qu'il lui enverroit dans cet état tous ceux qui entreprendroient de venir le secourir. Revenu pourtant un peu de l'excès de sa colere, faisant reflexion à la foiblesse présente où il se trouvoit, & craignant l'arrivée de la Flotte dont Cojé-Atar flattoit toûjours les assiegez, il prit le parti de se retirer, & fit voile pour Socotora, où il arriva fur la fin de Janvier 1 508.

Les succès presque continuels que les Portugais avoient eu jusques alors dans les Indes, furent interrompus au commencement de cette même année, par un échec qu'ils y reçurent

ANN. de & qui leur fut d'autant plus fenfible, qu'il y fit J.C. un plus grand éclat, & qu'ils avoient railon d'en apprehender une revolution entiere de leur for-

DONEMMA. tune. Pour entrer dans ce détail, il faut reprendre les choses de plus loin.

DON FRAN-GOIS D'AL-MEYDA VI-

Dès les premiers progrès que les Portugais firent dans l'Indostan, les Maures, qui y étoient répandus, & établis depuis quelques fiecles , & qui en faisoient le plus gros commerce, commençerent à pressentir, que ces étrangers n'y venoient que pour leur ruine. Ils furent bien plus confirmés dans cette penfée, quand voyant groffir leurs Flotes, ils leur virent tenir la mer, donner la loi aux Rois des Indes, bâtir partout. des Forteresses, exiger qu'on ne pût faire aucune cargaison, qu'ils n'eussent fait la leur, qu'on ne pût naviger dans ces mers, fans prendre leur agrément & leurs passeports ; & qu'enfin ils ne le cachoient pas ; que leur intention étoit de rompre absolument tout le cours du commerce de la mer Rouge & du Golphe Perfique: qu'ennemis des Maures par religion & par interêt, ils travailloient à toute force à les détruire, faisoient continuellement sur eux des prises, pilloient ou brûloient leurs Vaisseaux sans respecter même les passeports, que la crainte les avoit obligés de prendre d'eux, ne manquant point de mauvais prétextes, pour colorer leurs injustices qu'ils accompagnoient souvent de cruauté.

Les Maures donc ne se sentant pas affez forts Ann. de pour se délivrer d'un ennemi qui dès les premiers pas s'étoit fait connoître par l'ascendant qu'il avoit pris, résolurent de recourir à une DonEMMA purssance superieure, dont les interêts joints DON FRANCE aux leurs, pussent être un motif capable de l'en- MYPDA VIgager à faire de grands efforts. Dans cette vûë ERROL ils perluaderent au Zamorin d'envoyer un Ambassadeur au Soudan d'Egypte, qui étant la partie la plus lézée, prendroit vivement feu, & étoit en état de porter un puissant remede au mal commun. Le Zamorin écouta la proposition, & députa au Caire un Santon nommé Maïmane, homme sage & en réputation d'une grande fainteté parmi ceux de sa secte. Celuici s'étant mis en voyage prit encore en chemin des lettres de recommendation des Rois de Cambaïe, d'Ormus, d'Aden, & d'autres Princes Musulmans, qui reconnoissoient le Caliphe ou Soudan d'Egypte comme Chef de leur Religion, & qui ayant les meilleurs entrepôts de ces Côtes, s'ouffroient aussi le plus de l'interruption du commerce, & avoient tous des plaintes personnelles à faire.

Camplon, qu'on peut regarder comme le dernier des Caliphes de la race des Mammelus qui s'établirent en Egypte du tems des Croisades, étoit alors sur le Trône. Les Etats de ce Prince étoient vastes, & comprenoient, outre l Egypte & une partie de l'Afrique Septentrio-

nale, toute la Syrie jusques à l'Euphrate, & une partie de l'Arabic. Le transport des marchandises des Indes & de l'Asie en Europe, ne pouvoient se faire que par les terres de sa domination, ou par les Flottes, ou par les Carava-MEYDA VI- nes. Dans toutes les Villes où elles touchoient, il percevoit au moins le cinq pour cent pour les droits d'entrée & de fortie; & dans celles de la Mediterranée, il retiroit le double des Vénitiens, des Génois, & des Catalans, qui seuls faisoient le commerce du Levant. Les principaux revenus de ce Prince consistant donc dans le produit des Doüanes, il n'est pas possible qu'il n'en sentit la perte, ou la diminution par l'interruption de ce commerce. Comme d'ailleurs les Maures des Indes avoient leurs Correspondants dans tous les entrepôts des Villes d'Egypte & de Syrie, les uns ne pouvoient fouffrir sans faire souffrir les autres. Les banqueroutes devenues fréquentes & nécessaires, comme étant les suites de la circulation interrompue, avoient aigri les esprits au dernier point, contre les Auteurs de cette interruption.

Maïmane étant arrivé en Egypte dans ces conjonctures y trouva toutes les dispositions, & toutes les ouvertures possibles, pour se faire écouter. Je ne puis m'empêcher de dire ici en historien fidelle, que quelques Auteurs imprudents & témeraires ont ofé calomnier les Puissances Maritimes de l'Europe, qui faisoient

alors le commerce du Levant, & qui verita- Ann. de blement perdoient beaucoup par la cessation, de s'être jointes aux plaintes de Maimane, d'avoir animé fecretement le Caliphe, à s'opposer NULL ROIL de toutes ses forces aux progrès des Portugais, Don FRAN-& d'avoir fait passer jusques dans l'Inde des ou- MEYDA YIE vriers habiles, pour le service des Infidelles contre les Chrétiens. Mais des Auteurs Portugais, plus réflechis & moins suspects, ont justifié ces Puissances de la noirceur de ces accusations. En effet il n'est pas probable que ces Puissances, qui se sont soutenuës pendant tant de siecles par la sagesse de leur politique, qui ont toûjours conservé une liaison étroite avec la Couronne de Portugal, eussent voulu descendre à des actions si indignes d'elles ; & il paroît bien que le Roi Don Emmanuel lui-même n'ajouta aucune foi à l'imposture dont on vouloit les noircir, puisque dans le même tems il équippa une Flotte à ses dépens, pour les défendre contre l'invasion des Turcs. Que si quelques miserables renegats Européans se comporterent mal alors, & furent également infidelles à leur patrie & à leur Religion, on ne doit pas plus imputer leur perfidie à ces Puissances, qu'on doit imputer à la Couronne de Portugal la trahison de tant de Portugais, qui imitant ces ransfuges dans le rénoncement à leur foi, & aux devoirs de leur naissance, fe donnerent aux Rois des Indes, pour les servir contre leurs Con-

# 96 Conquestes des Portugais

A NN. de citoyens & leurs propres freres.

J. C. 1508. Don Enna-NUEL ROI. Don Fran-GO'S D'AL-METDA VL.

Le Caliphe, qui étoit un Prince pacifique & moderé, voulant tenter d'abord les voyes de la douceur, fit gliffer adroitement dans ses Etats la nouvelle, qu'il alloit détruire tous les lieux faints, effaçer jusques aux vestiges des fanctuaires & des monuments confacrés par la présence de Jesus-Christ, interdire tout commerce avec les Chrétiens étrangers , & chasser tous ceux qui étoient établis dans les terres de sa domination, ou les forcer à se faire Mahomerans. Le Superieur du Monastere du Mont Sinaï, nommé Maur, Religieux de l'Ordre de faint François, grand homme de bien, mais peu fait aux manéges de Cour, ayant entendu cette nouvelle, la prit avec chaleur, & se transporta au Caire tout allarmé. C'étoit ce que demandoit le Caliphe, qui, après avoir bien fait le difficile, consentit enfin à suspendre les effets de sa juste vengeance, supposé qu'on lui donnât satisfaction. Et, comme ce Religieux promettoit tout de sa médiation auprès du Pape, & auprès du Roi de Portugal même , le Caliphe approuva qu'il vint à Rome, & le chargea d'une très-belle lettre pour sa Sainteté.

La lettre fut lûe en plein Confistoire. Elle commençoit par les titres magnifiques, que le Caliphe se donnoit, e par ceux qu'il donnoit au Pape, qui n'étoient gueres moins honora-

bles,

bles , & qui méritent bien d'être rapportés ici. A NN. de » Le grand Roi, Scigneur des Seigneurs, Roi » des Rois, le glaive du monde, l'heritier des " Royaumes, Roi d'Arabie, de Gemie, de Per- NUEL ROIL "se & de Turquie, l'ombre du Dieu très-haut, Don Fran-» & sa ressemblance sur la terre, le distributeur sons D'Al-» des Empires, le fleau des rebelles & hereti-cenoi. » ques, le Souverain Prêtre des Temples, qui » sont sous sa puissance, la splendeur de la foi, » le pere de la victoire, Canação Algaúri ( c'é-» toit le nom de Campson,) dont Dieu perpe-» tuë le Regne & établisse le Trône au-dessus " de la constellation des Gemeaux; à toi Pape » Romain, excellentissime & spirituel, grand " dans la foi ancienne des Chrétiens fidelles de " Jefus, &c.

" Après ce début, le Caliphe exposoit assez » au long les justes sujets de plaintes, qu'il avoit " à faire des Rois Catholiques, Ferdinand & Isa-» belle,& du Roi de Portugal, qui se mon-» troient les plus cruels ennemis d'une Religion » dont il étoit le Chef, qu'ils persecutoient à » feu & à sang jusques aux extremités du mon-» de, sans qu'il leur en eût jamais donné la moin-"dre occasion: Que son honneur, son zele » pour cette Religion l'obligeoient à la venger " de tout son pouvoir, par la raison même qu'il » en étoit le Chef. Qu'ainsi il l'avertissoit, que " si par le crédit qu'il avoit sur tous les Princes " sectateurs de la Loi de Jesus-Christ, il n'enga-

Tome I.

Ann.de J. C.

I 508.

Don Emma-NUEL ROI.

DON FRAN-(OIS D'AL-

» geoit ceux-ci à changer de conduite, il se ver-» roit forcé à user de représailles, à détruire les » lieux saints, à chasser tous les Chrétiens de » ses Etats, ou à les contraindre d'embrasser la

» loi de Mahomet. «

DON FRAN- » loi co pois d'Al-METDA VI-SIEGE épouv de voi Relig qu'il

Le Pape Alexandre VI. qui étoit alors sur le Siege de faint Pierre, & tout le facré College épouvantés d'une ménace qu'ils craignoient de voir s'effectuer, députerent d'abord le même Religieux en Espagne avec la copie de la lettre qu'il avoit apportée, à laquelle ils en ajouterent d'autres, qu'ils crurent capables de faire impression sur l'esprit des Princes, à qui elles étoient écrites. Je ne sçais ce que le Roi Ferdinand répondit. Il ne paroît pas qu'il changeât de conduite. Pour ce qui est de Don Manuel, il eut une veritable joye de voir le Caliphe recourir aux plaintes, & en conclut assez bien qu'elles étoient une preuve de sa foiblesse. » Il écrivit » sur ce ton au Pape, qu'il tranquillisa sur ses » vaines terreurs, l'affurant que le Calipho n'o-» seroit rien exécuter de ce qu'il sembloit pro-» jetter contre les saints lieux, de peur de se » priver d'un de ses plus grands revenus. Il lui » prouva que le zele de Religion, n'avoit au-" cune part dans les motifs de son Ambassade, » puisqu'il avoit differé plus de vingt ans à se » plaindre, de ce que Ferdinand & Isabelle » avoient fait contre les Maures de Grénade: » Que ce qui lui tenoit uniquement au cœur,

" lâcher dans ce qu'il avoit fait, il fe confirmoit DON EMMA.

" de plus en plus dans la réfolution où il étoit de NUIL ROIL.

» de plus en plus dans la réfolution où il étoit de NUEL ROI. » faire une vive guerre à ces ennemis de Jefus - Don Fran-

» Christ, étant bien juste qu'après la désolation surpa VI-» qu'ils avoient apportée dans l'Europe, & dont ciroi.

" l'Espagne avoit senti les terribles essets pen-

» dant tant de siecles, on portât la même dé-» solation chez eux, & qu'on leur rendît au » centuple, s'il étoit possible, les maux qu'ils

» avoient caufés.

En effet Manuel redoubla dès-lors ses efforts, & ce fut à peu près vers ces tems-là, qu'il envoya Alméida dans les Indes. Pour ce qui est du Religieux de faint François, après avoir fait deux fois inutilement le voyage de Rome, il retourna en Egypte, où il ne put rendre qu'un assez mauvais compte de sa négociation. Le Caliphe voyant qu'il falloit recourir à des moyens plus efficaces, se résolurà faire passer une Flotte dans la mer des Indes. Ce fut une dépense immenfe. Car comme l'Egypte & les bords de la mer Rouge ne portent point de bois de construction, il fallut faire couper tout ce bois dans l'Asse Mineure. La Flotte Egyptienne qui l'apportoit à Alexandrie compolée de vingtcinq bâtimens, fut rencontrée par le Bailli de Portugal, André d'Amaral grand Charactier de l'Ordre de faint Jean de Jerufalem, qui étoit

J.C. 1508. NUEL ROL DON FRAN-GOIS D'AL-MEYDA VI. CLROI:

Ann. de forti de Rhodes avec une escadre de six Vaisfeaux & de quatre Galeres de la Religion. Amaral battit la Flotte du Caliphe, lui coula à fond cinq Vaisseaux, en prit six, & dissippa le reste, qui alla prendre port à Alexandrie & à Diamete. De là tout le bois ayant été conduit au Caire, & transporté ensuite sur des Chameaux jusques à Suez en cinquante jours de tems, on en composa une Flotte de quatre gros Navires, un Gallion, deux grosses Galeres, & trois Galliottes. Le Caliphe nomma pour la commander un de ses Emirs, nommé Hocem, homme de mérite, & en qui il avoit confiance. Avec cette Flotte sur laquelle, outre les équipages, il y avoit quinze cens Mammelus tous Chrétiens renegats, Hocem traversa la mer Rouge, rasa les Côtes d'Arabie, & alla moüiller à Diudans le Royaume de Cambaïe sur la fin de l'année 1507.

Melic Iaz, Gouverneur ou Seigneur de Diu, reçut Hocem avec toute la joye imaginable, le regardant déja comme le liberateur de l'Inde. Jaz étoit un homme de fortune & d'un mérite rare. Il étoit Sarmate d'origine, né de parens Chrétiens, & avoit été pris par les Turcs étant encore à la mamelle. Ils l'avoient élevé dans la Religion Mahometane, & dans la suite du temsils l'avoient vendu pour esclave au Roi de Cambaïe. Jaz entra dans les bonnes graces de œ Prince, par l'habileté qu'il avoit à tirer

de l'arc. Il s'infinua ensuite si bien par son ef- An N. de prit, & ses manieres engageantes, qu'il parvint à l'intime confiance. Ayant eu depuis le Gou- DON ENMAS vernement de Diu & quelques autres places NUEL ROI. dans le continent, il sçut avec tant d'adresse Don Franménager l'esprit des Maures Assatiques & Eu- MEYDA VI. ropéans, qu'il fit de sa Ville un des plus cele- ceroibres entrepôts des Indes, & se mit presque de niveau avec les Rois par son credit & ses richeffes.

Hocem & Jaz, ayant uni leurs forces, résolurent sans perdre de tems d'aller chercher les Portugais, & de tomber fur eux au dépourvû. Don Laurent d'Alméida pour son malheur étoit celui, qui se trouva le plus à leur portée. Depuis le départ de Tristan d'Acugna, il n'avoit fait autre chose que courir sur les Vaisseaux Maures, il en avoit pris ou coulé à fond plusieurs,& après avoir rançonné la Ville de Dabul & les bâtimens qui y étoient, il s'étoit retiré à Chaül, où il attendoit vingt Navires de Cochin qu'il devoit escorter. Chaul étoit alors une Ville d'un très-bon commerce, située sur un assez grosse riviere à deux lieuës au-dessus de son embouchure, & à cinquante lieuës de distance de la Ville de Diu. Elle étoit du demaine de Nizamaluc, l'un des tyrans qui s'étant soulevés contre le Roi de Décan , s'étoient érigés en petits Souverains dans le district de leurs Gouvernements. Ce Prince étoit très-curieux d'attirer Don Laurent, qui croyoit n'avoir aucun en-

A N N. de chez lui les étrangers, & fur l'estime qu'il avoit
J. C. conçuë des Portugais, il leur avoit ouvert ses
ports.

DON EMMA-

DON FRAN-COIS D'AL-MEYDA VI-CLEOL

nemi à craindre, y vivoit en grande securité, & passoit son tems en Fêtes, courses de Bagues, & autres exercices militaires & de plaisir, lorsque le bruit se répandit qu'il étoit arrivé une Flotte de Rumes foudoyez par le Caliphe, & que cette Flotte étoit à Diu. On appelloit alors Rumes ou Romains, les Tures ou Musulmans d'Europe qui s'étoient établis sur les débris de l'Empire des Grecs, lesquels avoient affecté euxmêmes de donner à leur Capitale le nom de nouvelle Rome, & de qualifier leur Empire d'Empire Romain, comme aussi on y appelloit Francsou Franguis tous les Latins sans distinction, depuis les tems des entreprises des François sur la Terre-Sainte lors des Croisades, dont l'éclat s'étoit répandu jusques aux extrémités de l'Asie.

Cette premiere nouvelle, qui ne fut d'abord qu'un bruit fourd & incertain, fut confirmée ensuite à Don Laurent par Britto, Gouverneur de la Citadelle de Cananor, qui en avoit reçu l'avis de Timojt, & par le Viceroi lui-même qui fit partir Pietre Can pour Chaül avec ordre à Don Laurent d'aller combattre cette Flotte, avant qu'elle pût arriver à Calicut, & relever le courage du Zamorin. Le Viceroi fit en

Cependant la Flotte d'Hocem parut. Don Laurent & ses Capitaines en la voyant, ne purent encore se persuader, que ce fût la Flotte Egyptienne, & crurent que c'étoit Albuquerque qu'on attendoit de jour en jour. Mais quand elle eut commencé à doubler une certaine pointe, on la reconnut à ses flâmes & à ses pavillons rouges & blancs fémés de lunes noires. Elle étoit toute pavoifée & ornée de banderolles de foye , comme pour une Fête galante. Alors on se prépara tout de bon, & on eut encore assez de tems pour se mettre en état de la bien recevoir. Les huit ou neuf Vaifseaux de la Flotte d'Alméida, séparés les uns des autres par de justes intervalles, avoient tous la pouppe sur le rivage. Don Laurent les

A N.N. de laissa dans cette disposition, il se contenta de J.C. faire avancer le sien plus au large, & de placer 1508. au devant de lui , un peu plus loin dans le minous sei lieu de la riviere Pierre Baretto, n'y ayant qu'un DONFRAN- espace entre deux par où la Flotte ennemie

ois D'At put passer.

Hocem sur des rélations fidelles qu'il avoit eûcs de la fituation de la Flotte Portugaife, avoit disposé la sienne de la maniere qu'il avoit reglé pour l'ordre de l'attaque. Il faisoit l'avangarde, pour s'attacher au Vaisseau d'Alméida. Le reste suivoit à la file, les Galeres entre-mêlées avec les Vaisseaux de haut bord. Dès qu'ils furent tous à portée, ils firent une salve terrible de toute leur artillerie soutenuë d'une nuée épaisse de fléches, de pots à feu, &de toutes sortes d'artifices. Mais il leur fut répondu dans le moment avec tant d'exactitude & de succès en même tems, qu'Hocem, qui ne s'étoit attendu à rien moins,&qui fut étourdi de se voir environné de morts & de mourants, passa outre, se rangea près de la Ville, se mettant sur la défensive, attendant que MélicJaz, qui étoit resté à l'embouchure de la riviere, vint le joindre. Selon cette idée, il disposa tous ses Vaisseaux le long du port, de maniere qu'il en étoit un peu plus avancé, & avec de longs madriers, il fit comme une espece de pont de communication d'un Vaisseau à l'autre.

L'attaque quoique courteavoit été vive, &

qu'on pensa toute la nuit. Mais Don Laurent, qui avoit conçu une grande esperance de la victoire, résolut d'attaquer dès le lendemain. NULL ROL Il communiqua son projet aux Capitaines, & Don Frandonna à chacun leur tâche, afin que chacun sons D'ALse préparat à l'action. Dès que le vent se fut un CEROI. peu élevé, l'armée s'ébranla, & commença le combat avec beaucoup de chaleur. L'Emir se sentant trop pressé par Alméida & par Baretto Cula, se sit Haller vers la terre, où il sçavoit bien qu'ils ne pouvoient approcher. En effet les Vaisseaux Egyptiens étoient d'un Gabarit different, & plats du côté de la quille, ce qui avoit été fait exprès, pour éviter les basses de la mer Rouge .D'ailleurs l'Emir avoit fait décharger le sien pendant la nuit, ainsi il tiroit beaucoup moins d'eau que ceux des Portugais, qui avoient plus de courbure. Le vent ayant manqué en même tems. Laurent & Baretto ne purent accrocher, ce qui fut pour eux une grande difgrace. Carle Vaisseau d'Hocem étant beaucoup plus haut de bord, & défendu tout autour par un tissu de cordages, qui y faisoit un pontà la Levantine, ils tiroient à couvert & de haut en bas, ce qui fit un grand ravage dans le Vaisseau d'Alméïda, qui fut lui-même blessé de deux fléches ; dont la derniere le frappa au visage. Le poste n'étant pas tenable , Don Laurent & Baretto se retirerent un peu plus Tome I.

les deux Flottes avoient beaucoup de blessés Ann. de

A N N. de
J. C.
I 508.

Don Emma.
NUEL Roi.

Don Fran
Gois D'AlMEYDA VI-

loin. Malgré cette disgrace on combattit ailleurs avec grand avantage. Les autres Capitaines coulerent quelques Galeres à fond, & allerent à l'abordage de quelques autres. Leur artillerie d'ailleurs faisoit un si grand effet, que les Maures abandonnant leurs Vaisseaux, se jettoient tous à la mer pour se sauver à terre. La victoire en ce moment étoit certaine aux Portugais, quand François d'Agnaïa croyant bien faire, la leur ôta des mains, en faisant passer sa Caravelle entre les Vaisseaux ennemis & le rivage, & descendant dans sa Chaloupe. Car s'étant mit à poursuivre à coups de lance tous ces malheureux qui tâchoient de gagner la terre à la nage, il arrêta les autres, qui pensoient à suivre leur exemple, & obligea la plus grande partie de ceux-ci à regagner leurs Vaisseaux,où ils continuerent à se battre en desesperés. Don Laurent d'Alméida fit de son côté une autre faute, car il auroit pû brûler tous les Vaisseaux ennemis, & c'étoit là le sentiment de ses Capitaines. Mais l'envie de s'en rendre le maître, & de les présenter à son pere, comme un beau monument de la victoire, l'empêcha de suivre ce conseil, ce qui fut la cause de sa perte.

Le combat ayant ainfi duré jusques au soir on vit paroître la Flotte de Mélic Jaz, qui ayant rangé la terre fut se joindre à l'Emir. Ce politique qui vouloit se ménager des deux côtés, s'étoit tenu à l'entrée de la riviere, & n'ayoit

voulu se mêler de la partie, que quand il se avicoire su la fire pancher la victoire. Sa J. G. 15.68. Flotte étoit composée de quarante sustes à rames, bien pourveites d'artillerie, & de toutes went sour sour sour de guerre & de bouche, Der Frankmais sur-tout de gens choisis au nombre de sour d'attre. L'est controlle sur la companyation de sour de sour de sour d'attre. L'est controlle sur la controlle de sour de sour d'attre. L'est controlle sur la controlle de sour de sour d'attre. L'est controlle sur la controlle de sour de sour d'attre. L'est controlle sur la controlle sur l

Les Portugais furent déconcertés à la vûë de cette nouvelle Flotte, dont ils n'avoient eû tout au plus que quelques avis incertains. Elle parut avec la même pompe que celle d'Hocem; & ce qui acheva de mettre le trouble, c'eft qu'en même tems qu'elle commença fes hoftilités, la Ville, qui jufques alors s'étoit renuë neutre, le déclara en faveur des ennemis.

La nuir ayant suspendu l'ardeur des combattans, Don Laurent appella au conseil les Capitaines. Tous surent d'avis, que, vû leur petit nombre & la multitude des ennemis, la quantité de blessés qu'ils avoient, & la lassitude des autres, il falloit se retirer à la sourdine, & faire avertir les Navires de Cochin de prendre les devants. La plus forte voix vouloit que ce sur dès l'entrée de la nuit. Mais Laurent & quelques autres ne voulant pas que cela parut une fuite s'obstinerent à ne partir qu'un peu avant le jour. Les Navires Marchands passerent neureussement. Ceux de la Flotte les suivirent. Mais Laurent qui devoir faire l'arriere-garde s'étant opinitairé à vouloir lever son anchre, qui étoit Ann. de
J. C.
1508.

Don Emmanutl Rol

Don Fransois D'Almiyda Vi-

près du Vaisscau d'Hocem, au lieu de couper le cable, les ennemis s'apperçurent de son dessein, & sa Chaloupe qui levoit l'anchre fut coulée à fond. Le Pilote du Vaisseau coupa alors fon cable, mais trop tard. La frayeur l'avoit saisi. L'envie qu'il eut de s'éloigner de l'ennemi le plus qu'il pourroit, lui fit perdre l'air du Vaisseau, & aller à la Côte, où il donna sur une pêche & s'y échoüa. Comme Mélic Jaz qui le talonnoir de près avec ses Fustes', l'avoit percé d'un boulet à seur d'eau fous le gouvernail, & qu'il étoit déja à moitié plein, tous les efforts de Pélage de Sosa qui le remorquoit furent inutiles. Le cable même de Sosa ayant rompu, soit par la violence des Rameurs, soit que la peur eût obligé quelqu'un de le couper , parce que Jaz , qui se tenoit assuré du Vaisseau, avoit fait avancer deux fustes sur Sola, le Vaisseau resta sans esperance de fecours. Car quelques mouvements que se donnassent Sosa, Diego Perez & quelques autres, il leur fut impossible de gagner sur le courant, qui étant très-fort & très-rapide, les emporta bien loin malgré eux.

Dans cette extremité les Officiers d'Almétda le conjurcrent de se sauver dans l'esquif qui étoit tout prêt, lui représentant, que la viétoit e consiste ou sons son salut. Mais ce jeune héros qui craignoit moins la mort qu'une tache à sa gloire, resus constamment de le faire, &

ménaça même de frapper d'une demi pique Ann. de qu'il avoit à la main, le premier qui oseroit lui en parler davantage. Continuant donc à donner les ordres de lang froid, quoiqu'il apprit NUEL ROI, en ce moment que le Vaisseau couloit bas d'eau, DON FRANde trente hommes qui lui restoient, soixante- 5015 D'ALdix autres étant hors de combat, il fit trois CERCL corps qu'il distribua sur les Châteaux d'avant & de poupe, gardant pour lui le pont à dé. fendre.

Cependant toute l'attention & tous les efforts des ennemis étant réunis sur ce seul Vaisseau, le feu étoit horrible. La résistance répondoit à la vigueur de l'attaque, mais Don Laurent eut d'abord la cuisse emportée d'un boulet. Ce coup qui le renversa, ne lui ôta pas le courage. Il se fit mettre sur une chaise au pieddu grand mât,où continuant à animer ses gens un second boulet qui le frappa dans la poitrine près du bras droit, le jetta roide mort. Le cadavre ayant été précipité entre-ponts pour le dérober à la vûë, le combat dura encore avec acharnement affez long-tems, & les ennemis étant venus quatre fois à l'abordage, en furent repoussés autant de fois. Ils s'en rendirent néamoins les maîtres à la cinquiéme , & alors le combat devint encore plus terrible. L'eau gagnoit toûjours. En même tems tout ce qui le trouva entre deux ponts, tant des blessés Porzugais, que des ennemis y fut noyé. Cepen-

Qq iij

Ann. de J. C.\* 1508. Don Emmanuel Roi. Don Frandant Mélic Jaz, qui eut pitié des braves gens qui restoient encore, & qui vouloit les avoir prisonniers, sit cesser le carnage & sinir le combat.

On raconte deux belles actions de deux hommes qui se signalerent en cette occasion. La premiere fut d'un Page de Don Laurent, qui étant blesse d'une sleche à l'œil, n'abandonna point le corps de son maître, essignant son sang d'une main & ses latmes de l'autre, jusques à ce qu'attaqué par les ennemis entre-ponts, il tomba sur un tas de corps morts qu'il avoit nimolés à la vengeance. La seconde sur d'un matelot, qui quoique blesse à privé de l'usage d'une main, se désendit deux jours & demi du haut de la hune où il étoit sans vouloir se rendre qu'à Mélic Jaz, après que celui, ci lui eut donné sa garantie en bonne forme.

Cette victoire couta six cens hommes aux en nemis, & environ cent quarante aux Portugais, mais la plus grande perte de ceux-ci fut celle de leur Général. Il avoit une taille telle qu'on la donne aux héros, & il étoit doié de plusicurs belles qualirés, qui le faisoient estimer & aimer. Il s'étoit déja signalé par plusieurs belles actions, & n'étant encore qu'à la fleur de son âge, il étoit celui de tous les Portugais qui donnoit les plus grandes esperances. Les ennemis perdirent aussi de leur côté un homme qu'ils avoient en grande yénération, c'étoit Maimane, ce Santon, qui

CORDE.

avoit été envoyé en Ambassade à la Cour du Ann. de Caliphe, & qui avoit toûjours depuis suivil l'Emir. Il fur emporté d'un coup de canon, tandis qu'il faisoit la Zala, & qu'il invoquoit son faux Prophete, pour obtenir la victoire aux Dome Fankfers. Après sa mort on sit son Aprohecoe, on simple suivil bâtit une Chapelle comme à un Saint, & caron, on fonda plusieurs lampes pour honorer son fepulchre.

La politique vouloit que les vainqueurs pour fuiviffent les vaincus, & qu'ils allaffent inces acelles du Zamorin. Hocem le souhaitroit, & s'échauffa beaucoup pour faire goûter cet avis.Mais le Mélic qui avoit une politique toure differente, s'y oppola, & conclur à ramener l'armée à Diu.

Comme outre beaucoup d'esprit, il avoit encore beaucoup de politesse, & tout cet air de galanterie, dans laquelle les Maures se sont si long-tems distingués, il traitta les prisonniers avec un soin extraordinaire, sit penser leurs blessures, pourvurà leur entretien, & n'oublia rien de ce qui pouvoit rendre douce leur captivité. Il sit aussi chercher le corps de Don Laurent, pour lui donner une sepulture honorable, mais jamais on ne put le trouver & le reconnoître. Enfin il écrivit une lettre au Viceroi sur la mort de son sils, le consolant de sa perte par tous les motifs qu'on peut apporter dans ces Ann. de J. C. 1508. Don Estas Nuel Roi. Don Fransors d'Alrencontres, où c'est en esset un sujet de consolation pour un pere qui aime la gloire, de sçavoir qu'un fils qu'il a perdu s'est rendu digne de lui, en mourant dans le lit d'honneur.

Avant que de recevoir cette lettre, le Viceroi eut toutes les inquiétudes qu'on peut avoir sur le sort de son fils. La Flotte fugitive étant arrivée à Cochin, lui apprit bien le détail de l'action, & le sort de la Capitane, mais personne ne pouvoit dire, si Don Laurent étoit du nombre des morts ou des prisonniers. Dans cette perplexité plus cruelle qu'une connoisfance claire & distincte, il fit partir un Jogue, espece de Religieux Indien, pour aller jusques à Cambaïe. Celui-ci ayant joint les prisonniers fur la route, mit entre les mains de l'un d'eux. sans que personne s'en apperçut, une boule de cire, dans laquelle il y avoit un billet du Viceroi, & dit que dans deux jours il se représenteroit pour avoir la réponse. Il se représenta en effet, & porta au Viceroi le détail affligeant de tout ce qui s'étoit passé.

Alméida foutint avec dignité dans le public tout le premier 'effort d'un coup si rude à son ecur. Et quoique le mérite de son fils eût pard avec plus d'éclat que jamais au moment qu'il l'avoit perdu, comme un flambeau qui semble redoubler se seux, lorsqu'il est sur le point de s'éteindre, il sçut commander à sa douleur, par la en héros Chrétien sur cet événement, & en

homme,

homme, en qui l'éducation seconde les senti- Ann. de mens élevés que donne une naissance illustre. Mais dans le secret du cabinet, se livrant un peu trop à ses tristes reflexions, & peut-être à Don Emmafes larmes, il se tint trois jours entiers sans paroître, de peur de laisser échapper quelques sois b'ALmarques de foiblesse. Il eut même besoin de MYPDA VIquelques reproches, qu'il prit bien , pour être tiré de cette affreuse solitude.

Les vainqueurs au contraire nageoient dans la joye. Toute l'Inde retentissoit du bruit de leur victoire. On ne parloit que de l'Emir & du Mélic. Leurs noms étoient célébrés dans les Vers & les Vaudevilles, qu'on faisoit à leur loüange. Tous les Rois & Princes de l'Indostan leur envoyoient leurs Ambassadeurs, pour leur faire leurs compliments. Les Peuples exaltoient leur triomphe par des fêtes & des réjoüissances. Ils les régardoient comme leurs Dieux Tutelaires, & tous croyoient être afrivés au moment de leur délivrance.

Le Viceroi qui ne pouvoit ignorer ce qui se passoit sur ce sujet, en recevoit un nouvel accroissement à sa douleur. Comprenant d'ailleurs de quelle importance il étoit de rabattre la fierté de ses ennemis, & de temperer la joye qu'ils faisoient paroître, sans quoi il y avoit danger, que ses Alliez même ne fussent entraînés par ce torrent, touché d'une part de la honte qui rejaillissoit sur sa Nation, animé de l'autre du

Tome I.

ANN. de J. C. 1508. DON EMMA-NUEL ROI. DON FRAN-SOIS D'AL-MEY DA VI-

desir de reparer son honneur par une vengeance éclatante, il donna toute son application à rassembler toutes ses sorces pour en executer le dessein. Heureusement pour lui, il lui vint en même tems de Portugal, les Flottes de deux années consecutives, celle de l'année précédente ayant été obligée d'hyverner en chemin.

Ce fut dans ces circonstances qu'Alphonse d'Albuquerque arriva à Cananor avec des Lettres de la Cour qui le constituoient Gouverneur Général des Indes. Ce grand Capitaine avoit eû des Patentes secrettes pour succeder à Alméida, dès que son temps seroit expiré, il avoit garde sur cela un profond secret, & peut être trop grand, lorsqu'il partit de Lisbonne avec Triftan d'Acugna; car s'il en cût laissé transpirer quelque chose, il eût sans doute trouvé plus de déference, de docilité, & de respect dans ceux, que les fautes qu'ils firent à son égard obligerent à lui procurer depuis des chagrins infinis pour foutenir leurs premieres démarches. Malgré ces Lettres, Albuquerque crut néanmoins devoir attendre de nouveaux ordres.

A fon retour à Socotora il avoit ravitaillé la place, reprimé l'audace des Fartaquins qui étoient reftés dans l'Isle, où ils foulcvoient les naturels du pays, & il étoit allé croifer affez inutilement pendant trois mois vers le Cap de Guardafu. Enfin ayant reçû les provisions qu'il

attendoit, & ayant été joint par trois Vaisseaux Ann. de qui alloient aux Indes, il se mit en chemin. Mais il voulut avant que de se rendre à sa destination, donner un coup d'œil à Ormus; non pas NUEL ROI. qu'il crût avec si peu de forces pouvoir s'en Don Franrendre le maître, mais pour voir l'état où mirda Viétoient les choses, & y faire tout le mal qu'il pourroit, pour faire dépit à Coje-Atar. Il alla d'abord à Calajate, & pour se venger de l'infulte qu'elle lui avoit faite autrefois dans une paix simulée, il la pilla, & quelques jours après ayant défait Zafaradin, qui à la tête de mille hommes étoit venu une nuit pour le surprendre, il acheva de décharger sa colere sur la Ville, qu'il brûla avec vingt-sept bâtimens qui étoient dans le port.

De-là s'étant présenté devant Ormus, il eut d'abord le chagrin de voir qu'Atar avoit mis son travail à profit, en achevant la Citadelle qu'il avoit commençée, qu'il l'avoit munie de bonne artillerie aussi bien que la Ville qu'il avoit entourée de bons retranchements & de fortes batteries, Mais il eut une mortification encore bien plus sensible, quand Atar lui eut fait communiquer les Lettres que le Viceroi des Indes lui avoit écrites, Lettres par lesquelles il désapprouvoit toute la conduite qu'Albuquerque avoit tenuë dans la guerre d'Ormus, promettoit d'en porter ses plaintes au Roi de Portugal, & de lui faire rendre justice, lui deman-

doit son amitié & une mutuelle correspondance entre les deux Nations.

I 508.

Don EmmaNULL ROI.

DON FRANGOIS D'ALMIYDA VIGEROL

Ces Lettres lui ayant fait comprendre les mauvaises dispositions où étoit le Viceroi à son égard, lui furent un funeste présage des désagréments qui l'attendoient. Résolu néanmoins d'aller son chemin à tout évenement, après avoir fait le dégat autour d'Ormus, il alla tomber de l'autre côté sur Nabande, place située dans la Côte de la Carmanie, où il y avoit deux Officiers d'Ismael Roi de Perse, à la tête de cinq cens hommes d'élite, qu'ils conduisoient au secours de Zéifadin. Il les attaqua pendant une nuit fort obscure, croyant les surprendre, mais il les trouva prêts à le recevoir. Nonobstant cela, il les poussa avec tant de vigueur, qu'il tailla ce corps en pieces, & les deux Officiers furent trouvés parmi les morts. L'action parut si belle au Sophi même, quand il l'apprit, qu'il envoya un exprès à Albuquerque pour lui en faire compliment; mais l'Envoyé le trouvant parti pour les Indes, ne put alors s'acquitter de la commission.

Soit qu'Alméida eût quelque motif de fecrette jalousse contre Albuquerque, & qu'il ne l'aimât pas, soit qu'il sût d'un caractère d'efprit trop susceptible de préventions, il prit d'abord trop facilement les impressions que voulurent lui donner les Officiers qui l'avoient abandonné; & bien loin de les punir de leur

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. IV. 317

désobéissance, il reçut toutes leurs dépositions, ANN. de & commença à instruire son procès dans les formes, sans entendre que ses parties. Piqué ensuite d'un secret dépit de se voir relevé par NUIL ROI. un homme qu'il avoit déja si maltraité, sur cet- DON FRANte nouvelle, qui fut pour lui & pour ces Offi- MITDA VI. ciers coupables un coup de foudre, il prit en- CLRCL core d'eux les oppositions qu'ils lui présenterent, comme étant contre le service du Roide remettre le Gouvernement entre les mains d'un homme capable de tout perdre. Et il conçut le dessein hardi de le ramener prisonnier en Portugal, dessein qu'ileut executé si Siquéira, à qui le Roi avoit donné une petite Flotte pour aller reconnoître Malaca, cût voulu se charger par interim du Gouvernement des Indes , jusques à ce que le Roi y eût pourvû.

Il recut néanmoins Albuquerque à son arrivée avec assez de politesse. Mais quand ce Général lui eut fait la proposition de lui remettre le Gouvernement entre les mains selon les ordres qu'il en avoit du Roi , il le rejetta avec hauteur, s'en excusa sur des raisons assez frivoles, le remettant après son expédition contre Hocem. Et comme Albuquerque s'offrit poliment à le fuivre en qualité de volontaire,& fous fes ordres, il le remercia froidement, & lui commanda d'aller à Cochin, sous prétexte qu'il avoit besoin de repos, pour se remettre de ses fatigues.

Tandis que pour faire sa cour au Viceroi,

Ann. de J. C.

J. C. 1508. Don Emmanuel Roi, Don Fransois d'Al-

tout le monde abandonnoit Albuquerque, qui demeuroit livré à la triftesse de ses reflexions, celui-ci fier de se voir à la tête d'une belle armée Navale de dix neufs Vaisseaux, commandés par des Officiers de nom & de mérite . & fur laquelle il y avoit treize cens Portugais & quatre cens Malabares de Cochin, mit à la voile le 12. Decembre pour aller chercher l'ennemi. Après avoir brûlé quelques Vaisseaux de Calicut sur sa route, quand il fut à la hauteur de Dabul, résolu de châtier le Zabaïe à qui elle appartenoit, & qui en toute occasion marquant sa partialité contre les Portugais, avoit en dernier lieu témoigné trop de joye de la victoire de l'Emir, il tourna tout d'un coup sur cette Ville, & vint mouiller dans son port. Dabul située à peu près comme Chaul, au pied d'une montagne agréable & fertile, sur un fleuve large & navigable, à deux lieuës de son embouchûre, étoit une Ville grande, bien bâtie, riche, marchande & peuplée.Le Zabaïe l'avoit faite entourer d'un rempart & d'un fossé profond, & il y avoit fait ajoûter en plusieurs endroits d'autres fortifications & de bonnes batteries. Il y tenoit un Commandant, homme de réputation avec une garnison de six mille hommes, parmi lesquels il y avoit cinq cens Rumes, Turcs ou Chrétiens renegats.

Ce Commandant présumoit si fort de luimême, qu'il ne voulut jamais souffrir qu'on fer-

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. IV. 319

mât les boutiques, & qu'on transportat rien Annde de la Ville ni des Faubourgs, comme s'il y cût eû le moindre danger à craindre, & qu'il fit venir de la campagne à la Ville la plus chere NUEL ROL de ses épouses, pour lui donner le spectacle DON FRANa gréable de sa victoire.

Dès qu'Alméida eut fait la descente, il vint au-devant de lui hors des portes avec toute sa garnison. Veritablement il se battit de bonne grace, & se fit tuer en brave. Le combat même fut assez égal, tandis qu'on ne se battit que de loin, mais quand on en vint aux armes blanches. ce ne fut plus qu'une déroute & un massacre.Le Portugais entrant pêle-mêle dans la Ville avec le Citoyen la remplit toute de sang. On n'épargna ni âge ni sexe ; l'épouse du Commandant même ne put racheter sa vie par l'osfre de toutes ses richesses. Le vainqueur insolent s'acharna avec tant de fureur sur ce miserable peuple, qu'il prenoit plaisir à écraser contre les murs les enfans arrachés du sein des meres, & que sa cruauté passa depuis en proverbe aux Indes, les Indiens dans leurs imprécations ayant pris la coutume de dire. » Puisse la colere des "> Franguis tomber fur toi, comme elle tomba » fur Dabul. Quand il fut faoul de meurtres, il ne pensa qu'à assouvir son avarice, & pour le retirer de-là, Alméida fut obligé de faire mettre à la Ville le feu qui acheva de détruire ce qui avoit échappé aux mains du foldat avide.

#### Conquestes des Portugais 120

A n n. de J.C. MEYDA VI-

CFROI.

Ayant fait le dégat pendant quelques jours aux environs, le Viceroi enflé d'un si beau début remit à la voile, & vint furgir devant Diu, le second Février de l'année 1509. Hocem voulut sortir du port pour lui présenter la bataille en pleine mer. Le Mélic qui étoit chez lui, & qui vouloit rester à la garde de sa Ville, tenta inutilement de l'en empêcher, en lui représentant qu'il étoit plus prudent de rester dans le port, où il seroit soutenu par l'artillerie des boulevarts & des batteries, rafraîchi continuellement par de nouvelles troupes qu'il lui enverroit de terre, & où enfin il auroit un asyle, si la fortune ne secondoit pas ses efforts. Ces raifons n'ayant fait aucune impression sur un homme vain, & qui comptoit sur une Flotte de plus de cent bâtimens de toute espece, il les fit tous fortir au-delà du Mole. Mais parce que le vent lui manqua, il les fit ranger le long de terre ou étoient déja quatre Navires de Cambaïe moüillés au-delà d'une batture qui s'avançoit dans la mer. Le vent ayant aussi manqué au Viceroi , il appella les Capitaines au conseil, à l'issue duquel il alla mouiller à une grande portée de canon des ennemis, la batture entre deux. Alors les bâtimens à rame qui étoient fortis du port, vinrent aussi moüiller près de la Flotte Portugaise, & se mirent à la canoner, en quoi ils furent secondés de l'artillerie du Mole & des autres batteries qui étoient fur

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. IV. 321

fur la rive, ce qui dura jusques à la nuit.

Pendant cette nuit Hocem ayant changé de pensée rentra dans le port, & ne laissa audela de la batture que les quatre Navires de NUFL ROI. Cambaïe, & celui de Mélic Jaz. Il rangea en- Don Franfuite ses Vaisseaux près du rivage sur deux li- MET DA VIgnes, dont la premiere étoit composée des six ceros. plus gros de la Flotte attachés deux à deux, le sien au milieu. Les Portugais ne pouvant aller là qu'à la file les uns des autres, Alméida prié par ses Officiers de veiller à sa conservation, d'où dépendoit le salut de la Flotte & le gain de la victoire, fut forcé de céder le Commandement de l'Amiral, qui faisoit l'avantgarde, à Nugno Vaz Peréira son ami, qu'il fit Soutenir par Diego Perez qui fut son matelot. Pour lui il resta à l'arriere garde pour donner de là ses ordres.

Un vent frais s'étant élevé à trois heures de jour le Viceroi fit donner le signal, & tous les Navires se mirent en mouvement à la reserve de celui de George de Mello qui ne put être paré par la malice de son pilote. L'artillerie des ennemis ayant commencé alors à jouer avec un bruit , une fumée , & un fracas terrible , Nugno cut six hommes emportés à la grande voile. Il ne laissa pas de passer outre. Hocem à son approche ayant fait écarter le Navire qui lui servoit de matelot pour le mettre entre deux feux, Nugno qui avoit encore à courir Tome I.

A и и. de J. C. 1509.

DON EMM/ NUEL ROI. DON FRAN COIS D'AL- avant que de l'élonger, fit tirer à celui-ci un coup de gros canon si à propos, qu'il le perça à fleur d'eau d'outre en outre. Hocem & Nugno ayant jetté en même tems leurs grappins, les deux Navires resterent accrochés. Les Portugais plus lestes ayant sauté dans celui de l'Emir, se rendirent maîtres du Château d'avant, & firent retirer les ennemis jusques à la courfive, mais comme ceux-ci avoient un pont de cables en forme de rêts au-dessus, ce fut pour eux un grand avantage. Le combat cependant s'attacha là , avec beaucoup d'animofité de part & d'autre, & les Portugais n'eurent pas peu à faire, parce que en même tems un des autres Vaisseaux de l'Emir ayant filé du cable, prit le Vaisseau de Nugno par l'autre bord. Nugno qui étoit sauté des premiers dans le Vaisseau d'Hocem animoit tous ses gens par son exemple. Mais comme il étoit fatigué & pressé par le gorgerin de son Casque qui l'étoussoit, l'ayant lâché pour prendre un peu d'air, il recut un coup de fléche dans la gorge, dont il mourut trois jours après.

La blessure du Capitaine ne rallentit point l'ardeur des combattans, au contraire la mêlée devint plus affreuse par la jonction de François de Tavora, qui arrivasur le Navire d Hocem, & sauta dedans suivi de ses gens, avec tant d'impetuosité qu'ils tomberent tous sur le

nez.

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. IV. 323

L'action n'étoit pas moins vive ailleurs. An M. de Tous les autres Capitaines avoient accroché à J. G. l'exception de George de Mello, qui battoit de loin deux Navires de Cambaïe, & du Viceroi, Metr. Roi. qui faifant de son côté la même chose coula Dom Francu in grand Navire à fond. Le succès n'étoit pas suita. Viégal par-tout, mais par-tout les Portugais essen. viégal par-tout, mais par-tout les Portugais essen. avoient l'avantage. La victoire ne se déclaroit pourtant pas ,' parce que Mélic Jaz, qui étoit sur le rivage, sournissoit objours des troupes fraîches, & tuoit ou blessoit ceux des siens qui s'étoient jettés à la mer pour se fauver.

Dans le tems que le combat étoit plus échauffé, le Viceroi malgré les précautions qu'on avoit prises pour sa conservation, se trouva le plus exposé au danger. Car, outre qu'il étoit le plus à portée de l'artillerie de la Ville qui le foudroyoit, les Navires de Calicut, & les fustes de Mélic Jaz l'environnerent. Son Vaisseau paroissoit tout en feu, car comme il étoit à trois ponts & avoit trois batteries l'une sur l'autre, son artillerie fut si bien servie, qu'on compte que son Vaisseau seul tira mille neuf cens coups de canon. Il avoit une côte d'armes de velours cramoisi sur sa cuirasse, le heaume en tête, l'écu au bras gauche, & le sabre à la main droite. Et son attention étoit telle qu'il voloit, pour ainsi par-Ier, d'un bout de son Vaisseau à l'autre, pour animer tout le monde par sa présence.

Enfin la victoire se déclara pour les Portu-

A n n. de J. C. 1509. Don Emma-

1509.

DON EMMA
NUEL ROL.

DON FRANGOIS D'ALMEYDA VIGEROL

gais, par la prife du Vaissau de l Emir. Le Vaissau qui étoit venu à son secours, s'étant détaché, les gens d'Hocem perdirent courage, & se jetterent à la mer, lui-même se retira blesse, et ejetterent à la mer, lui-même se retira blesse, et eiget au Viceroi, il prit un cheval & se retira secrettement à la Cour de Cambaïe. Les Navires de Calicut donnerent ensuite le premier exemple de la fuite. Ils firent le tour de l'Isse, & ne s'arrêterent qu'à Calicut, où ils furent suiveis des sussesses du Mélie. Ruy Soarez se mit à leurs trousses, se si fu une très-belle action. Car en ayant joint d'eux, il y jetta deux anchres, & les remorqua vers le Vaissau du Viceroi à la vûe de toute l'armée.

Il restoit le Navire de Mélic Jaz. Il étoit plus gros que les autres, extrêmement fort de bois & couvert par-tout de cuirs huilés, pour rendre l'abordage plus difficile. En estet on le tenta inutilement, ce qui obligea le Viceroi de se reduire à le faire canoner. L'artillerie même y faisoit assez peu d'esset, mais heurcusement la Caravelle de Garcie de Sosa l'ayant percé à steur d'eau, il coula bas.

Ce fut par là que finit le combat qui dura jusques à la nuit. Les ennemis y perdirent environ quatre mille hommes & en particulier les Mammelus, qui, à la reserve de vinge deux, se firent hacher tous en pieces. Les Portugais n'eurent que peu de gens tués, & environ trois

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. IV. 325

cens blessés, Outre les deux Vaisseaux qu'ils Annede coulerent bas, ils en prirent trois autres de la Flotte de l'Emir, deux Galeres & deux Navires de Cambaïe.

J. C.

Dès le lendemain Mélic Jaz envoya deman- DON FRAN. der la paix au Viceroi, & lui députa un Maure, SOIS D'ALnommé Cid Alle, qu'Alméida avoit connu en CLEOI, Espagne du tems de la guerre de Grenade. Cet entremetteur ayant porté & rapporté les propositions de part & d'autre, le Mélic accepta toutes celles où son honneur n'étoit point engagé. Il rendit les prisonniers qu'il avoit, abandonna quelques Galeres, promit de ne donner plus d'alyle aux Flottes du Caliphe,

mais il ne voulut jamais livrer des personnes qui avoient mis en lui leur confiance.

La paix ayant été ratifiée, le Viceroi repartit pour retourner à Cochin. Sur sa route il exigea le tribut de Nizamaluc, & de quelques autres Princes de la Côte, qui jusques alors l'avoient refulé. Mais il flétrit ses lauriers par la cruauté; car étant arrivé à la vûe de Cananor, il fit pendre plusieurs des prisonniers qu'il avoit faits, & fit voler en pieces les corps de plusieurs autres de ces malheureux, qu'il fit attacher à la bouche du canon. Tant il est vrai qu'il est difficile de commander à sa passion dans la prosperité.

Les fuccès du Viceroi ne raddoucirent point fon esprit à l'égard d'Albuquerque. Les choses

S f iii

CEROL.

A N N. de ne firent au contraire que s'aigrir, & il se passa entre eux bien des scenes désagréables, dont je crois bien faire de supprimer le détail odieux. Il fuffit de dire que le Viceroi se laissant aller aux DON FRAN- mauvais conseils de ses flatteurs le mit d'abord aux arrêts, qu'il fit saisir dans sa maison tous ses papiers & tous les effets, & l'envoya ensuite prisonnier dans la Citadelle de Cananor, ne lui laissant que trois domestiques. Il fit arrêter aussi, & perfecuta en differentes manieres, ceux qui avoient paru le favoriser.

Il y avoit trois mois qu'Albuquerque étoit dans cet état violent, ayant beaucoup à fouffrir dans sa prison, parce que le Gouverneur Laurent de Britto étoit tout au Viceroi, quand Fernand Coutigno grand Maréchal du Royaume arriva à Cananor avec quinze Vaisseaux,

& trois mille hommes d'armes.

Rien ne pouvoit être plus heureux pour Albuquerque. Le Maréchal étoit son parent, son ami,& il portoit de nouveaux ordres de la Cour en sa faveur. On peut juger de l'indignation du Maréchal, quand il eut appris par Albuquerque même le détail de ses disgraces. Mais comme iln'y avoit point de tems à perdre, & qu'il ne s'agissoit pas de raisonner, il le fit reconnoître aufli-tôt pour Gouverneur général, & le reconnut lui-même pour tel , ayant ordre de lui obeir en tout. Il le prit ensuite sur son bord, & le conduisit à Cochin.

Le Viceroi recut le Maréchal avec beau- Ann. de coup de démonstrations d'estime, & ne sit J.C. point de difficulté d'obeir aux ordres de la Don Emma. Cour. Le Maréchal fit de son côté ce qu'il put, NULL ROIL pour reconcilier ces deux grands hommes, à DON FRANqui on ne pouvoit reprocher que leurs dissen- sois D'ALtions. Albuquerque parut oublier affez gene- CEROI. reusement, ce que lui avoient fait les subalternes; mais il fut plus difficile à revenir à l'égard du Viceroi. Celui-ci parutle sentir; car du moment qu'il eut remis le Gouvernement entre ses mains, il se retira à son Vaisseau, & ne mit plus les pieds à terre. Ainfi, à en juger par les apparences, leur reconciliation fut affez froide

& peu fincere, comme le font d'ordinaire les

réconciliations des Grands.

La plûpart des Officiers qui s'étoient déclarés contre Albuquerque jugeant de son cœur par le leur, n'oserent mettre sa generosité à l'épreuve, & s'exposer à son ressentiment. Ils partirent avec le Viceroi pour le Portugal. Mais le Viceroi qui avoit acquis tant de gloire dans les Indes, alla fe faire tuer comme un (Carabin) par les plus miserables hommes du monde. Car étant arrivé à l'Aiguade de Saldagne près du Cap de Bonne-Esperance, les gens de l'équipage, qu'il avoit envoyés vers les Cafres de cette Contrée, pour traiter de quelque bétail, leur ayant fait insulte, ces barbares se mirent sur la défensive, & en blesserent quelqu'uns. Le Vi-

### 328 CONQUESTES DES PORTUGAIS, &c.

J. C. MEYDA VI-CLROL

A NN. de ceroi croyant devoir en tirer raison par le conseil des mêmes Officiers, qui l'avoient engagé dans ses démêlés avec Alphonse d'Albuquerque, il y perdit la Banniere Royale, & y fut tué avec Don FRAN- onze Capitaines & cinquante autres personnes, la plûpart de consideration, qui y périrent par les mains de ces Cafres les plus brutes de cette Côte, & armés seulement de pierres, de batons & de fléches. Perte plus flétrissante & plus confiderable pour les Portugais, qu'aucune de celles qu'ils eussent faites en tant d'actions qui s'étoient passées dans les Indes,

Fin du quatriéme Livre.



HISTOIRE

ේ එයා එර යා එර සා එර සා එර සා එර සා එර සා එර සා එරුණ ඒ දි සාසාස්ත්රිය සහස්ථාව සහස්ථාව සහස්ථාව සහස්ථාව සිදු न्ते के एक के क्षेत्र के के एक के एक के एक के एक के एक के

# HISTOIRE

DES DECOUVERTES

# CONQUESTES

DES PORTUGAIS Dans le Nouveau Monde.

## LIVRE CINQ UIÉME

Peine Albuquerque commencoit-il à gouter le plaisir que devoit lui causer le changement de sa fortune, plaisir qui consistoit dans la satisfaction legitime & juste de se neil Roi. voir délivré d'une persecution outrageante , ALPHONSE plûtôt que dans la joye maligne de voir fon guragus rival humilie, puisque les grandes ames ne sont GOUVERpas capables de ces bas l'entiments, qu'il eut une nouvelle mortification, à laquelle il ne s'attendoit pas , & qu'il fut obligé de dissimu-Ier. En voici l'occasion.

Le Bailli Amaral, qui avoit battu dans la Mediterrannée la Flotte que le Caliphe avoit envoyé en Asie, pour y charger des bois de con-

Tome I.

A n n. de J.C. 1109.

A N N. de
J. C.
1509Don Emmanuel Ros.
Alphonse
D'AleuQUERQUE
GOUVER-

NEUR.

struction, ayant rendu compte au Roi de son expédition, & du dessein que le Caliphe avoit de se servir de ces bois , pour faire passer une Flotte dans les Indes sur les instances que lui en avoit fait le Zamorin, Don Manuel piqué contre ce dernier, qui l'avoit déja assez offenlé par la guerre obstinée qu'il faisoit aux Portugais, résolut de s'en venger d'une maniere éclatante, & de faire un effort considerable, pour le ruiner en détruisant sa Ville capitale. Pour cet effet il arma cette Flotte de quinze Vaisseaux & de trois mille hommes, dont je viens de parler. Et quoique le motif apparent de ce grand armement fût d'être en état de s'opposer à la Flotte du Caliphe, les vûës secrettes de la Cour avoient principalement pour but la destruction de Calicut,

Don Fernand Coutigno grand Maréchal du Royaume, homme vil, entreprenant, & qui aimoit la gloire, demanda au Roi d'être chargé de cette expédition, & le Roi, qui l'aimoit, le lui accorda volontiers, lui fit expédier les ordres que Coutigno voulut, & le rendit abfolument independant du Viceroi & du Gouverneur pour cette journée, afin qu'il en eût tout l'honneur.

Après le départ d'Alméïda, le Maréchal ne tarda pas à intimer la commission. Il voulut dabord pressentir le Gouverneur, & lui sit porter La parole par Gaspar Peréïra, Secretaire de la

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 331

Couronne dans les Indes. Après cette premiere Ann. de ouverture il parla lui-même, & pria Albuquerque, non seulement de ne pas le croiser dans une chose, qui naturellement ne devoit pas NOIL ROIL lui plaire, mais de vouloir bien comme parent ALPHONSE & comme ami, l'aider en tout & le seconder. QUERQUE " Vous avez, lui dit-il, acquis affez de gloire GO VER-" jusqu'ici par tant de belles actions que vous » avez faites. Il vous restera encore beaucoup " à faire après mon départ pour vous immorta-» lifer. Laissez-moi me signaler aussi un peu dans » la seule occasion pour laquelle je suis venu. » Je ne veux point me fixer dans les Indes : Je » ne porte point envie à ses richesses : Je n'ai » d'autre passion que de me faire quelque hon-» neur. J'espere que l'amitié & le sang qui nous » lient & qui rendent tous les biens communs » entre nous, feront que vous ne m'envierez pas » l'avantage de pouvoir me faire un mérite, » qui ne peut obscurcir le vôtre, ni même en-» trer en parallele avec une partie des choses » que vous avez faites, & qui vous ont déja » mis en réputation d'un des plus grands Capi-» taines. «

Les obligations qu'Albuquerque avoit au Maréchal étoient trop grandes & trop récentes, pour qu'il voulût lui refuser une demande qui paroissoit si raisonnable. Et quoique je croye qu'il la sentit très-vivement, & qu'elle lui déplût très-fort, il y répondit cependant fort

bien, & se comporta jusques au tems de l'action d'une maniere qui ne donna point d'om-J.C. 1509 brage.

ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE GOUVER-MEUR.

Le Roi de Cochin, à qui le projet fut communiqué, l'approuva. Mais il fut d'avis qu'il falloit, avant que de rien statuer, prendre langue de Coje-Bequi l'ancien & fidele ami des Portugais, de qui on sçaurgit au juste l'état où étoit la Ville de Calicut. On apprit en effet de lui que le Zamorin étoit actuellement occupé dans les terres sur sa Frontiere, à faire la guerre à un Prince allié du Roi de Cochin : Qu'il y avoit peu de Naïres dans la Ville par comparaison au grand nombre qui y étoit lorsque le Zamorin étoit présent : Que d'ailleurs la Ville étoit sans défense du côté du Nord, mais assez bien défendue au midi, où il y avoit à quelque distance une maison de plaisance du Zamorin, nommée le Cerame, laquelle avoit un bon enclos & un fort retranchement bien muni d artillerie; Qu'enfin il y avoit un grand coup à faire en brûlant vingt bâtiments neufs, qui étoient sur les chantiers, & qui étoient destinés pour faire le voyage de la Méque.

L'expédition ayant été résoluë sur ces avis, on en fit tous les préparatifs avec toute la diligence possible. Mais pour en cacher le dessein on ébruitoit que tous ces préparatifs ne concernoient que la cargaison de quelques Vaisseaux, qu'on se disposoit à faire partir pour le

DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 333

Portugal. Quelque secret néanmoins qu'on af. An N. de fectat, on fut averti, & tout le trouva prêt à Calicut pour les recevoir.

Toutes choses étant en état, l'armée com- NURL ROI. polée de trente Vaisseaux distingués en deux Alphonse Flottes, dont l'une étoit appellée la Flotte du PARDER Portugal, commandée par le Maréchal, & l'autre la Flotte des Indes conduite par le Gouverneur Général, partit le dernier de Decembre 1 109. & arriva devant Calicut le second Janvier

de l'année fuivante.

Les Généraux tinrent conseil à la vûe de la Ville, où il ne paroissoit aucun mouvement, quoiqu'il y 'eût trente mille Naïres distribués dans les postes importans. Le Maréchal renouvella alors à Albuquerque son premier compliment, & lui fignifia qu'il fouhaitoit commander l'avant garde. Albuquerque y consentit quoique à regret , soit qu'il craignit les suites du naturel impetueux & étourdi du Maréchal, foit qu'à l'âge avancé où il étoit il se laissat piquer d'un point d'honneur de jeune homme. Mais en y confentant, il regla tellement les choses, qu'il ne voulut pas s'éloigner du Maréchal; Qu'il fut ordonné qu'ils iroient tous les deux de concert chacun à la tête de sa Flotte, & défendu aux Officiers par un ordre exprès attaché au grand mât de chaque Vaisseau, de mettre pied à terre avant les Généraux. Albuquerque vouloit par là être toûjours à portée de T t iii

A N. S. de moderer l'ardeur trop bouillante du Maréchal, J. C. ou lui enlever par voye de fait un honneur

qu'il ne lui cedoit qu'en paroles & par pure

ALPHONSI D'ALBU-QUERQUE GOUVER-NEUR. Manuel Pazzagne vieux Officier augura mal de cette disposition. Il ne put s'en taire, & dit qu'il y avoit peu à esperer d'un corps qui avoit deux têcs. Il ajouta qu'étant assez pour avoir vu mourir quatre de ses enfans dans le lich d'honneur & au service du Roi dans les Indes, il auroit encore l'avantage de lui faire le sacrifice de lui-même en cette occasion. Il avoit renvoyé le cinquiéme de ses fils en Portugal, comme s'il eût prévu que les Indes seroient son sepulchre, & celui de presque ; oute sa famille.

La Flotte du Maréchal étoit composée de braves Officiers, gens de distinction, mais qui étant nouveaux venus, ne connoissoient pas le pays, & ignoroient la maniere d'y faire la guerre. Celle du Gouverneur avoit aussi pour premiers Officiers des subalternes qu'il avoit faillu substituer aux anciens Capitaines, que leur baine pour Albuquerque avoit obligés de s'embarquer avec le Viceroi, pour ne pas rester exposés à la vengeance d'un homme qu'ils avoient trop offense. C'étoit déja un asse auvais pronostique. Ce qui se passa après que l'ordre eut été affiché fut d'un présage encore plus suneste; car l'émulation s'étant mise parmi le Officiers des deux Flottes & parmi la jeune noblesse, au

me chaleur du jour & de l'action.

Les chaloupes s'étant mises en mouvement & approchant du rivage pour faire la descente, trouverent la mer qui y brisoit avec beaucoup de violence. Elles furent reçûes outre cela contre leur attente par l'artillerie du retranchement & du Cerame, qui ne laissa pas de les incommoder beaucoup , & l'auroit fait bien davantage, si les batteries eussent été plus au niveau de l'eau. Albuquerque fit comprendre alors au Maréchal qu'il étoit plus expédient que les chaloupes se separassent, & que chacun d'eux à la tête des siens allât descendre où il pourroit. Cela fut fait. Le Maréchal, qui comptoit toûjours d'avoir l'avant-garde, ne le pres-Toit pas , & fut descendre assez loin. Mais Albuquerque usant de plus de diligence & coupant plus court, gagna d'abord la terre, & après un leger combat s'étant rendu maître du retranchement, il alla droit au Cerame, qui étoit éloigné d'une portée d'arbaleste. Il y trouva une assez forte resistance, mais s'en étant encore emparé, ses gens y mirent le feu.

A n n. de J. C. 1510. Don Emmanuel Rot. Albu-Querque Gouver-

Le Maréchal, qui n'étoit pas encore arrivé au retranchement, ayant apperçu le feu s'écria qu'il étoit trahi, & entra dans une furieuse colere. Puis jetrant son casque & les armes qu'il tenoit à la main, il se fit donner une roque & une canne. Albuquerque étant venu à lui sur ces » entrefaites.» Et est-ce ainsi, Seigneur Albu-» querque, lui dit-ll, que vous gardez la parole » que vous m'avez donnée? Vous voulez avoir le » plaisir d'écrire au Roi que vous êtes entré le » premier dans Calicut, mais je lui rendrai bon "compte de tout, & je lui ferai connoître ce que » c'est que cette canaille d Indiens, dont vous lui » faites de loin un épouvantail. Il le comprendra » bien quand je lui dirai que je suis entré dans » la Ville la toque en tête & la canne à la main. Il dit cela avec tant d'emportement, qu'on croïoit qu'il alloit le frapper du baton, & que quelque chose qu'Albuquerque pût dire pour sa justification, le Maréchal n'en voulut recevoir aucune, & se laissa tellement transporter dès lors à la pasfion, qu'il ne fut plus capable d'écouter confeil.

Cependant ayant fait venir, l'interpréte, qui connoissoit le pays, il lui demanda où étoit le Palais du Roi, & lui dit de le conduire où il psit trouver des hommes à combattre. Car, disoit-il, on ne peu appeller ainsi ceux qui se sont rendus avec tant de facilité. L'interpréte lui montra le Palais de dessus un petit rettre. Il pouvoit pien y avoir de-là une demie lieuë,

### dans le nouveau Monde. Liv. V.

Le Maréchal déterminé à y aller, donna ordre Ann. de à Pierre Alphonse d'Aguiar son Capitaine Lieutenant de prendre deux petites pieces d'artillerie, & ayant fait battre aux champs fe mit en NUEL ROG. marche avec huit cens hommes, faifant dire ALPHONSE au Gouverneur qu'il pouvoit le suivre, ou fai- QUERQUE re ce qu'il voudroit, qu'il ne s'en mettoit pas Gouven-

en peine.

Bien qu'Albuquerque fût extrémement piqué, & qu'il comprît bien le danger où la témérité du Maréchal alloit le précipiter, il le suivit avec fix cens Portugais & les Malabares de Cochin. Mais auparavant il donna ordre à Don Antoine de Norogna son neveu, à Simon d'Andrade, & à Rodrigues Rabelo qu'il laissoit avec trois cens hommes, de veiller à la garde des chaloupes, d'y faire transporter le canon du retranchement & du Cerame, & de brûler les Navires qui étoient sur les chantiers, ce qui fut executé sans aucune opposition.

Quoique le Palais du Zamorin fût défendu par le Gouverneur de la Ville & par un grand nombre de Naïres, ils firent si peu de resistance, que le Maréchal, qui ignoroit que leur fuite n'étoit qu'un stratageme, se confirma davantage dans l'opinion qu'il avoit conçue de Leur lacheté, & du mépris qu'on en devoit faire. Manuel Pazzagne l'avertit en vain d'être fur ses gardes, d'empêcher son monde de se debander, de mettre incessamment le feu au Pa-

Tome I.

### CONQUESTES DES PORTUGAIS

Ann. de
J. C.
.1510.

Don Emmanuel Roi.

Alfhonse
D'AleuQuerque
Gouver.

lais, & de regagner les bateaux. Comme il étoit fatigué à n'en pouvoir plus, jusques-là qu'il avoit fallu le porter en chemin, & qu il ne pouvoit se soutenir, il dit qu'il vouloit se reposer quelque tems , & s'assit. Les Portugais ne manquerent pas de se répandre dans le Palais, pour piller les richesses dont il étoit plein. Les Naïres qui étoient aux aguets les voyant épars, firent leur cri ordinaire pour se rassembler. Déja on les voyoit paroître de tous les côtés. Albuquerque, quiarrivoit alors au Palais, voyant les Naïies s'attrouper ne voulut pas y entrer, & envoya dire par deux fois au Maréchal d'en fortir. Le Maréchal lui fit répondre qu'il gagnat les devants, & qu'il le suivroit dans peu, lorsqu'il verroit le feu bien attaché en differens endroits. Il en sontit en effet pour lors, mais il étoit trop tard. Les Naïres rassemblés l'ayant suivi l'obligerent à revenir sur eux, accompa. gné seulement de trente hommes. On combattit avec assez de courage pour sauver la vie au Maréchal. Mais ce Seigneur , ayant reçu une blessure à la jambe, qui le fit tomber sur ses genoux, il se défendit là quelque tems en cette posture, & succomba enfin sous la multitude des coups avec Manuel Pazzagne, Lionel Coutigno, Vaz de Silveira & quelques autres Officiers au nombre de treize.

Albuquerque qui avoit gagné les devants; ayant appris le danger où se trouvoit le Maré-

chal, revint fur ses pas & accourut avec un Ann. de gros de troupes. Mais comme les ennemis étoient en grand nombre, il ne put pénétrer jusques à lui. Il eut d'ailleurs assez à faire pour NUEL ROL se défendre. Car comme il se trouvoit dans un ALPHONER sentier fort étroit & fort profond, les Naires QUERQUE qui étoient au-dessus du chemin & qui le do- GOUVERminoient, l'attaquerent à leur aise de haut en bas, sans que les Portugais, qui étoient fort serrés pussent faire usage de leurs lances. Aucun des coups qu'on leur portoit au contraire ne tomboit en vain. Albuquerque fut blessé luimême de trois fléches, dont deux lui percerent le bras gauche, la troisiéme le frappa au visage, quoique assez legerement; mais il reçut un si grand coup de pierre dans la poitrine, qu'il en fut renversé & privé de tout sentiment. Il eût péri en cette occasion, sans la bravoure de Gonzales Quemado son Enseigne, qui se fit tuer à ses côtés, & sans le secours de Diego Fernandes de Béja, qui fit des efforts extrêmes pour le sauver, & qui l'ayant fait mettre sur un pavois, le porta en cet état jusques aux chaloupes.

Depuis ce moment ce ne fut plus qu'une decoute générale. La frayeur ayant succedé au courage, on ne vit plus que Portugais fuir, jettant leurs armes pour mieux courir. Les Naïres qui étoient à leurs trousses en tuerent beaucoup. Mais ils furent contraints de s'arrêter à l'arrivée de Diego Mendes de Vasconcellos & A N N. de
J. C.
J. C.
IS 10.

Don EmmaNUEL ROL

ALPHONSE
D'ALEUQUARQUE

Go. VER-

de Simon d'Andrade d'une part, & de Don Antoine de Norogna & de Rodrigue Rabelo de l'autre, qui venoient au fecours des fuyards. Malgré cela la terreur étoir fi grande que la plûpart jettoient encore leurs armes pour fe fauver, quoique perfonne ne les pourfuivit. Le dernier qui entra dans les chaloupes, fut George Botello qui fut long-tems occupé à ramasser

ces armes éparles.

Chacun des deux partis ennemis sentit vivement la perte qu'ilavoit faite encette occasson, fans gouter les avantages qu'il avoit remportés. Les Portugais affligés de la mort du Maréchal & de quatre-vingt des Teurs, dont la plûpart étoient gens de distinction: inquiers sur les blessures d'Albuquerque, qui sur quelque tems entre la mort & la vie: abbatus par la honte de leur défaite, & encore plus humiliés par la lâcheté qu'ils avoient fait parostre dans leur deroute en jettant leurs armes, se retirerent à Cochin, où ils osoient à peine se montrer.

D'autre part le Zamorin reçut un tel échec dans cette journée qu'il eut de la peine à s'enrelever. Il périt dans Calicut par le fer ou par le feu plus de trois mille perfonnes, entre lesquelles se trouverent le Gouverneur & deux Caimales, Mais la perte des hommes fut ce qu'il y eut de moins sensible pour ce Prince. Sa Capitale, ses Palais, ses Temples , ses Vaisseaux brûles étoient ce qui sit

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 34f

la plus vive impression sur son cœur, & le plus ANN. de de tort à ses affaires. Il apprit la nouvelle de ce desastre dans le tems qu'il faisoit la guerre en DON EMMAS pays ennemi avec avantage. Sur le premier NUEL ROI, avis il delogea de nuit sans trompette, & arri- ALPHONIS va le quatriéme jour après le départ d'Albu- QUERQUE querque. Le seul premier coup d'œil du ravage qu'avoit fait le feu le mit hors de lui-meme. Mais quand il eut appris le détail de l'action , & qu'il y avoit eu si peu de Portugais tués, il entra dans une telle indignation contre la lâcheté de ses gens, & sur-tout des Maures de la Ville, qu'ayant assemblé ceux-ci, il en vint jusques à les ménacer de les chasser de ses Etats. En effet il faut avoüer que Calicut se défendit mal, & qu'à l'exception de ces Naïres qui poursuivirent les Portugais dans leur retraite, tous avoient très mal fait leur devoir jusques-là. Il n'y avoit presque point eu de resistance en plusieurs attaques, & ensuite de part & d'autre amis & ennemis tous furent plus attentifs au pillage, qu'à se battre en honnêtes gens. Le grand nombre des morts se trouva être de femmes , d'enfans & de plusieurs autres que les flammes envelopperent, ou enfin de ceux qui courant à l'envi au pillage, furent furpris, & se virent obligez de ceder à la force, à laquelle rien ne peut refister.

Le seul qui profita solidement du malheur V u iii

A N N. de J. C. 1510. Don Emma-NUEL ROI. ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE GOUYER- commun fut Albuquerque. Car, outre que la mort du Maréchal le délivroit d'un ennemi qui l'eût perdu à la Cour, il est certain qu'il n'eût jemais osé entreprendre, s'ileût vecu, de lui enlever la Flotte qu'il avoit amenée de Portugal, ainsi qu'il sit à Pierre Alphonse d'Aguiar qui succedoit au Maréchal, dont il étoit Capitaine Lieutenant. Et sans ce coup hardi que sit Albuquerque en cette occasion, il est été moins un Gouverneur Général, qu'un Capitaine garde-côte hors d'état de rien entreprendre

En succedant à Alméida dans le Gouvernement des Indes, Albuquerque ne succedoit ni à tous ses honneurs, ni à tous ses droits. Le Roi Don Emmanuel faisant reflexion qu'un homme seul ne pouvoit veiller comme il faut à cette immense étenduë de pays, qui s'étend depuis le Cap de Bonne-Esperance, jusques aux extrêmités des Indes, avoit résolu de la partager en differens Gouvernements. Et comme il avoit toûjours dans l'idée que le principal obiet étoit les environs de la mer Rouge, dont il vouloit absolument rompre le commerce, il voulut appliquer là ses principales forces. Pour cela il en fit un Gouvernement particulier, qui s'étendoit depuis Sofala jusques à Cambaïe. Il y nomma George d'Aguïar qu'il y envoya avec une Flotte. Persuadé ensuite que le Gouverneur des Indes auroit peu à faire, sur-tout après la destruction de Calicut, il lui donnoit

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 344

ordre d'envoyer à George d'Aguïar les Galeres An n. de & les Brigantins qui avoient été faits à Anchedive, & qui étoient destinés à faire la course sur pour la Côte du Malabar, comme s'il lui eût été faci- NUEL ROI. le de garder cette Côte sans ce secours, ou com- ALPHONSE me s'il n'eût eu plus rien à craindre. D'autre quirque part Emmanuel avoit aussi envoyé une Flotte GOUVERvers Malaca sous la conduite de Diego Lopés de Siquéira, pour y établir un Gouvernement distinct. Ainsi le Gouverneur des Indes borné au seul Indostan, se trouvant reduit presque à rien, c'étoit moins une grace dans la réalité qu'on avoit faite à Albuquerque de l'en revêtir, qu'une espece d'affront, puisqu'on ne le mettoit là en l'ôtant des environs de la mer Rouge. que pour le tirer d'un poste, qui dans les vûes de la Cour, étoit celui qui devoit être le plus confiderable.

Mais Albuquerque qui sçavoit mettre à profit les conjonctures du tems, se servit à propos de sa fortune & de sa politique pour renverser tous ces projets, attirer tout à lui, & y faire trouver encore le bien du fervice. Il commença par Pierre Alphonse d Aguïar. Il tâcha d'abord de lui infinuer qu'il ne convenoit pas à la situation des affaires, qu'il ramenat toute cette Flotte en Portugal ; qu'après le désastre arrivé à Calicut, il étoit dangereux que le Zamorin reduit au desespoir ne risquât le tout pour le tout, afin de se venger; qu'il ne tâ-

AN N. de
J. C.
1510.
DON EMMA
NUEL ROL.
ALPHONSE
D'ALEUQU'ER QUE
GOUVER-

NEUR.

chât de soulever les Princes de l'Inde amis & ennemis des Portugais, qui profiteroient d'autant plus volontiers de l'occasion de les perdre, qu'ils venoient d'apprendre par leur derniere disgrace, que les Portugais n'étoient pas invincibles ; & qu'après le départ de cette Flotte, il seroit d'autant plus facile de les vaincre, qu'ils resteroient sans défense, & ne seroient pas encore revenus de l'abatement de leur défaite. Aguïar ne se rendant point, le Gouverneur le prit sur le haut ton. Il lui dit nettement que puisqu'il s'obstinoit à vouloir ce qui étoit contre le service du Roi, il en écriroit à la Cour, & qu'il lui feroit demander compte des deux pieces de campagne, dont le Maréchal lui avoit confié le foin, & qu'il avoit si lâchement perdûës à Calicut. Comme Aguïar avoit veritablement ce reproche à se faire, il fut étourdi de cette proposition; & devint par là si docile, qu'il en passa par-tout ce que le Gouverneur voulut. Et celui-ci sentit si bien son avantage que, lorsque d'Aguïar faisoit le retif fur quelque article, il lui envoyoit demander où étoient les deux pieces de campagne. Enfin il le reduisit à se contenter de trois Vaisfeaux, de quinze dont la Flotte étoit compofée, lui enleva jusques à ses trompettes, & l'expédia ainsi pour le Portugal.

Il étoit plus difficile d'éluder la destination que le Roi avoit faite pour le Gouvernement de la

mer

mer Rouge si la fortune ne l'eût bien secon- Ann. de dé. La Flotte nombreuse de douze Vaisseaux que le Roi y envoyoit, ayant été toute dispersée par une furieuse tempête, Georged'Aguiar qui DON EMMAla commandoit, alla périr sur les Isles de Tristan ALPHONSE d'Acugna. Les autres Vaisseaux suivirent diver- D'ALBUfes routes, & se rendirent pour la plûpartaux Gouvir-Indes. Edoüard de Lemos, neveu d'Aguïar à NEUR, qui il succedoit, ayant attendu envain à Mo-

zambique pour les rassembler, n'en put recücil-

J. C.

lir qu'un petit nombre, avec lesquels il alla hyverner à Mélinde, & prit ensuite le chemin de Socotora, où il ne put joindre, ce qui l'obligea de continuer son chemin jusques à Ormus. Là il ménagea fibien toutes chofes, qu'il engagea Atar à lui payer le tribut annuel des quinze mille feraphins stipulés avec Albuquerque; mais il ne put jamais obliger ce Ministre à lui restituer la Citadelle, ni même à lui permettre d'établir une factorerie. Atar croyant alors devoir s'appuyer sur les liaisons qu'il avoit avec le Viceroi Don François d'Alméida, & n'avoir rien à craindre d'Albuquerque, dont il sçavoit la difgrace & la detention à Cananor, éluda tou-

tes ses demandes. Lemos ayant resté près de deux mois devant Ormus, vivant en très-bon commerce avec les Maures & en fort grande securité, en partit pour venir regagner Socotora, & dépêcha de Mascate Nugno Vaz de Silvéira au

Tome I.

An n. de J. C. 1510. Don Emmanuel Roi. Alphonse D'Aleu-Querque

GOUVER-

Gouverneur des Indes, pour lui demander les galeres & les bâtimens que le Roi avoit mis dans fon ressortaz arriva précissement dans le tems que le Maréchal & le Gouverneur se disposoient à l'entreprise de Calicut. On n'eut pas de peine à lui persuader qu'il falloit attendre les suites de cette affaire, à laquelle il voulut avoir part, & où il soutint bien l'idée qu'on avoit de sa bravoure; car il mourut dans le lit d'honneur, en volant au secours du Maréchal, & après avoir tué trois Naîres de sa main.

Après la mort de Silvéira, le Gouverneur Général fit repartir sur le Vaisseau qu'il commandoit, Antoine de Noguera, parent de Lemos, avec des provisions pour rafraîchir Socotora,& avec une Lettre qu'il le chargea de lui remettre. Dans cette Lettre, Alburquerque s'excusoit à Lemos sur la situation de les affaires qui ne lui permettoient pas d'envoyer un plus puissant lecours; mais il lui prometroit, que, des que sa Flotte seroit en état d'être mise en mer, il iroit le joindre, & qu'alors il lui configneroit les galeres & les brigantins, selon les ordres de la Cour. Cependant il le prioit de lui envoyer Don Alphonfe de Norogna son neveu, que le Roi avoit nommé Gouverneur de la Forteresse de Cananor.

Au bout de quelque tems Albuquerque lui envoya encore un autre Vaisseau chargé de provisions sous la conduire de François Pantossa,

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 347

avec une Lettre fort gracieuse, mais pleine Ann. de de pareilles excuses pour justifier ses delais. Lemos, à qui tout cela ne convenoit point, ayant perdu presque tout son monde par les mala- NULL ROLL dies, & s'étant vû contraint d'aller à Mélinde ALPHONIE pour y retablir sa santé, se résolut enfin de par- Querque tir lui-même pour les Indes, afin d'y folliciter Gouveren personne ce qu'on ne pouvoit lui refuser, sans violenter les ordres de la Cour. Albuquerque, qui vouloit lui donner quelque satisfaction, le reçut à bras ouverts, & s'appliqua à lui faire tant de compliments, tant d'honneurs & tant de caresses, sous prétexte de rendre justice à son mérite, & de tenir une conduite differente de celle qu'Alméida avoit tenuë à son égard, que Lemos, dont la vanité étoit assez flattée par toutes ces demonstrations, fut très-satisfait pendant quelque tems, & n'eut pourtant autre chose que de belles paroles & de purs complimens, comme je le dirai plus au long dans la suite.

Les vûës qu'avoit la Cour sur l'établissement du nutre Gouvernement à Malaca, surent encore moins fastidieuses au Gouverneur par le peu de succès qu'eut Diego Lopés de Siqueïra dans son entreprise; ce que je vais maintenant raconter.

Siqueïra étoit parti de Lisbonne le 5. Avril 1508. avec quatre Vaisseaux. Il avoit eu ordre de reconnoître en passant l'Isle de Madagascar Ann.de
J. C.
1510.
Don Emmanuel Rol.
Alphonse
paleuquerque
Gorver-

ou de saint Laurent, & de s'informer s'il y avoit des mines d'or & d'argent, des épiceries & autres denrées, selon les avis qu'on en avoit donnés à Tristan d'Acugna, qui, quoiqu'il n'y cût rien trouvé de tout cela, n'avoit pas laissé d'en faire de belles relations à son retour. Siqueïra aborda l'Isle du côté du large, toucha à plusieurs ports, & y recueillit plusieurs des malheureux qui s'étoient sauvés du naufrage de Jean Gomez d'Abreu. Mais n'y ayant rien trouvé lui-même de conforme aux esperances qu'on en avoit conçues, il continua sa route vers l'Isle de Ceilan, qu'il ne put gagner, le vent l'ayant mal servi; de sorte qu'il fut obligé d'aller prendre port à Cochin, où il mouilla le 21. Avril 1509. après avoir mis plus d'un an dans cette navigation.

Alméida le reçut fort bien, & ayant vû fa commission, il lui donna un Vaisseau de renfort avec foixante hommes, parmi lesquels il en embarqua quelques-uns comme bannis, & dont le seul crimeétoit d'avoir été savorables à Albuquerque. Avec ces cinq voiles Siqueira partit de Cochin le 19. Août de la même année, & ayant pris connoissance de l'Isle de Ceilan le troissem jour, il traversa le Golphe de Bengale coupant sur l'Isle de Sumatra, rangea en chemin les Isles de Nicobar, & prit port à Pedir, après quelques jours d'un asset beau tems.

L'Ille de Sumatra la plus grande des Isles de

### DANS LE NOUVEAU MONDE, LIV. V. 349

la Sonde, a, felon l'estimation des Maures qui Ann. de l'ont mesurée, sept cens lieuës de circuit. Elle est distribuée en plusieurs Royaumes peuplés par deux sortes d'habitans, dont les uns qui NULL ROL font les anciens naturels du pays sont idolà- ALPHONSE tres, & quelques-uns même si barbares, qu'ils p'ALBUse nourrissent de la chair de leurs ennemis. Les GOUVERautres plus recens & plus policés, sont originairement Arabes & de la secte de Mahomet. Comme cette Isle est la plus grande de ces quartiers, elle est aussi la plus riche en épiceries, pierres précieuses, mines d'or, de cuivre, d'étain & de fer, & en toutes sortes d'autres denrées. Le milieu de l'Isle est plein de hautes montagnes, dont l'une a un Volcan celebre,& jette du feu & des flammes comme les monts Gibel & Vesuve; mais sur les Côtes il y a de belles campagnes très-fertiles & couvertes d'arbres de toute espece. On y en voit sur-tout un remarquable par sa singularité, c'est celui que les Portugais appellent l'Arbre trifte de jour parce que le jour il paroît entierement dépoüillé, mais tous les soirs au coucher du soleil ses boutons s'épanoüissent, & poussent des feüilles & des fleurs d'une odeur très-agréable, qui tombent toutes, dès que le soleil reparoît sur l'Hori. zon.La ligne qui coupe l'Isle presque par le milieu, la rend sujette à de grandes chalcurs. L'air y est d'ailleurs assez mal sain, dit-on, pour les étrangers.LesSçavants sont partagés entre cette X x iii

Ann. de J. C. 1510. Isle & celle de Ceilan, pour sçavoir laquelle des deux est la Tapobrane des anciens.

DONTEMBAL.

Comme Siqueïra étoit le premier Portugais
DONTEMBAL.

qui cût abordé cette lste, & qu'elle pouvoir
DAISTON

GONTER.

GONTER.

GONTER.

GONTER.

GONTER.

GONTER.

Alliance, sans traiter cependant qu'avec leurs

Ministres, la permission de planter un poteau

aux armes de Portugal.

Aus armes de Portugal.

aux armes de Portugal, ainsti qu'en avoient usé les premiers Découvreurs; mais comme il n'avoit pas intention de s'arrêter là, il sit voile peu de jours après pour Malaca, où il arriva

le 11. Septembre.

Malaca étoit alors une des Villes de l'Orient des plus riches & des plus délicieuses. Située au-delà du Golphe de Bengale fur la pointe de la celebre presqu'isle qu'on croit être la Cherfonese d'or des Anciens, & sur le bord du détroit qui la sépare de l'Isle de Sumatra, elle semble en effet être là placée pour être le centre du commerce de l'Arabie & de l'Indoftan d'une part ; de la Chine , du Japon, des Philippines & des autres Isles de la Sonde de l'autre. Petite cependant, elle ne comptoit gueres que trente mille feux. La riviere à l'embouchure de laquelle elle est, la coupoit par le milieu, & en faisoit comme deux Villes fort longues & fort étroites unies ensemble par un seul pont de bois. Les habitans presque tous Mahometans d'origine & de Religion, vifs, spiri-

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 451

tuels, aimant le plaisir, y menoient une vie Ann. de fort douce & très-conforme aux idées de leur secte. L'abondance des pays voisins leur fournissant toutes les délices contribuoit à leur vie NUEL ROIL voluptueuse, autant que leur opulence, qui ALPHONIE étoit telle, qu'on ne comptoit leurs richesses que QUERQUE par plusieurs Bahars d'or. (Ghacun de ces bahars GOUVERcontient quatre quintaux.) On n'y estimoit pas un homme riche, si dans un même jour il ne pouvoit mettre en mer trois ou quatre Vaisleaux, & les charger richement à ses propres dépens. Elle avoit été autrefois de la dépendance du Royaume de Siam; mais Mahmud, qui regnoit alors, en avoit fecoüé le joug, & il faisoit si bien agir les ressorts de sa politique chés les Princes voisins, & chés les Ministres même de son legitime Souverain, que ce puiffant Monarque, ou négligeoit, ou n'osoit entreprendre de le reduire à son devoir.

Mahmud instruit des motifs de la venuë du Général Portugais, en fut bien aise, ou fit semblant de l'être. Il lui donna audiance avec toute la pompe qu'affectent les Rois de l'Orient. Le traité fut signé de part & d'autre, le serment fait fur la loi de Mahomet d'une part, & fur les faints Evangiles de l'autre. Le Roi affigna ensuite une maison commode dans la Ville, dont Ruy d'Aravio, qui devoit être le facteur, prit possession, & dès ce moment les Portugais prirent tant de confiance dans les caresses du

A N N. de
J. C.
1510.

DON EMMANUEL ROI.

ALPHONSE
B'ALEU-

GOTVER-

NEUR.

Prince & du Bendara son oncle, qu'ils se répandirent dans la Ville sans aucune précaution. Cependant les Maures de l'Indostan établis à Malaca, ennemis jurés des Portugais & naturel. lement jaloux d'un traité qui devoit préjudicier à leurs affaires, se donnérent tous les mouvements qu'ils s'étoient donnés ailleurs pour décrediter les nouveaux hôtes. Ils ne manquerent pas pour les rendre odieux, de rappeller tout ce qu'ils avoient fait à Quiloa, à Ormus & dans le Malabar. Les faits étoient si parlants & exposés avec des couleurs si vives, qu'ils firent d'abord tout l'effet qu'ils souhaitoient. Les Maures trouverent d'autant plus de facilité à leurs desseins pernicieux, qu'ils sçurent mettre à leur tête deux hommes d'un très-grand credit. Le premier étoit un nommé Utemutis Jave de nation, à qui on donnoit le titre de Raïa que prennent tous les petits Roitelets du Malabar. Il étoit si puissant dans Malaca, qu'on lui comptoit six mille esclaves mariés, & un bien plus grand nombre d'autres qui ne l'étoient point. Le second étoit un Maure Guzarate, qui faisoit l'office de Sabandar ou de Conful de sa nation.

Ceux-ci ayant tourné l'esprit du Roi & du Bendara ou premier Ministre, il fut conclu entre eux dans le conseil secret du Prince, qu'on tâcheroit d'attirer les Portugais dans quelque piége pour se defaire de tous en même tems. Cette résolution fut prise contre l'avis de

l'Amiral

l'Amiral & du Tréforier général des finances, Ann. de quine purent gouter cette trahison. On ne négligeoit rien cependant pour endormir les Portugais,& couvrir les mauvais desseins qu'on avoit NUIL ROL conçu contre eux. Mais comme c'étoit princi- Alphonse palement du Général & des principaux Offi- Qui RQUE ciers qu'on vouloit s'assurer, & qu'il étoit difficile de les attirer à terre, le Roi, pour les mieux tromper, fit publiquement tous les préparatifs d'un repas magnifique qu'il vouloit leur donner, & pour lequel il fit bâtir exprès une maison de bois joignant le pont de la Ville.

Il y avoit dans le port lorsque Siqueïra y entra, quatre Jones de la Chine, dont les Capitaines allerent sur le champ faire civilité au Général, qui leur rendit leur visite; & il lia si bien avec eux, qu'ils se traiterent mutuellement dans leurs Vaisseaux, & entretinrent toûjours ensemble une mutuelle correspondance. Ces Capitaines ayant apperçu l'aveugle confiance du Général, & la liberté qu'il donnoit à ses gens d'aller par la Ville, l'avertirent en amis de se défier d'une nation naturellement perfide, & lui donnerent ensuite l'avis de la trahison qu'on lui brasfoit. Mais Siqueïra n'en fit aucun ca , & n'en devint pas plus sage.

Une hôtesse, Persane de nation, laquelle tenoit auberge dans la Ville, & logeoit chez elle un l'ortugais qui entendoit sa langue, ayant été instruite du complot, fit dire au Général par ce

Tome I.

DON EMMA

ALPHONS D'ALBU-QUIRQUE GOUVER- même Portugais qu'elle vouloit lui parler en fecrer, & qu'elle iroit à fon bord expreis anuir, afin de n'être pas apperçuë. Siqueira ne fit que railler de ce rendez-vous, & rejetta trois fois la propofition. Mais cette femme malgré fon obfitination étantaillée à bord & l'ayant inftruit de tout le fecret, quoiqu'elle ne pût venir à bout de le perfuader, gagna pourtant fur lui qu'il prétextát une incommodité, & fit échoüer les mefures prifes pour le repas, ce qui fur fait.

Ce coup étant manqué, on eut recours à un autre attifice d'autant plus infidieux, qu'il marquoit une nouvelle faveur de la Cour. Le Roi tit donc dire au Général que faisant attention que le tems de la Mouçon s'avançoit, & considerant qu'il étoit venu des extrémités du monde, & avoit un plus grand voyage à faire pour le retour, il vouloit le preferer à toutes les autres nations qui étoient dans son port & l'expédier le premier : Que pour cet effet il n'avoit qu'à envoyer toutes ses chaloupes à terre à un jour marqué, auquel on lui donneroit sa cargaifon. Dans le même tems le Bendara fit préparer une grande quantité de petits bateaux, dans le fond desquels on disposa toutes fortes darmes qu'on couvrit de diverses provisions de vivres. Le nombre de ces perirs esquifs étoit prodigieux, mais on les tint cachés jusques au moment qu'ils devoient faire leur coup, & commencer le massacre général des Portugais au fignal qui en seroit donné par un feu. Ann. de Quoique Siqueïra eût dû juger par plusieurs

contradictions de conduite, au sujet même de la cargaison, que le Gouvernement agissoit avec NUEL ROIL lui de mauvaile foi, il s'aveugla de plus en plus, ALPHONSE & n'en conçut pas le moindre soupçon. Il envoïa D'A: SUdonc au jour asligné les chaloupes & canots GONYER. à terre, à l'exception d'une feule de ces chaloupes, qu'on calfeutoit, & qui pouvoit être nécefsaire pour aller & venir dans le besoin. Dans le même moment le Bendara fit partir les petits esquifs qu'il tenoit prêts, & qui étoient pleins d'armes & de gens de guerre déguisés en paysans, sans qu'il parût qu'ils eussent d'autre prétention que de porter des provisions & des rafraîchissements pour la Flotte. La securité avec laquelle on vivoit fit qu'on ne se défia point d'abord de leur nombre, dont on avoit ménagé l'action, & qui ne croissoit que peu à peu.

Pour mieux endormir le Général, le fils du Raïa Utemutis, qui s'étoit chargé de le tuer, & le Sabandar accompagnés feulement de sept ou huit personnes vinrent à bord comme pour lui rendre visite. Siqueïra joüoit alors aux échecs, mais les traîtres lui ayant témoigné qu'ils auroient du plaisir de lui voir sinir sa partie, d'autant mieux, disoient-ils, qu'ils avoient un jeuà peu près semblable, il se remit & continua à jouer avec beaucoup d'application.

Les Navires cependant se remplissoient de

Ann. de J. C. 1510. Don Emmanuel Ros. Alphonse D'Aleu-Qui Roue Gouver-

NEUR.

tous ces faux marchands. Garcie de Sofa Capitaine d'un des cinq Vaisseaux, s'apperçut le premier du danger, & ayant crié à ses gens de faire fortir tout ce monde, il envoya Fernand Magellan si connu par ce fameux détroit auquel il a donné son nom, pour avertir le Général de se tenir sur ses gardes. Dans le même moment le contre-maître de l'Amiral, qui étoit monté à la hune, apperçut derriere Siqueïra le fils d'Utemutis, qui attendant avec impatience le fignal, portoit de tems en tems la main fur un poignard dont il devoit le frapper, & le tiroit à moitié. Saisi à cette vûë il pousse un grand cri, donne l'alarme & avertit le Général, qui reveillé à ce bruit & ne sçachant encore ce que c'étoit, se leve avec précipitation, demande ses armes, & ordonne qu'on metre le feu au canon. Le fils du Raïa & les autres qui étoient avec lui se croyant découverts, n'eurent pas le courage de faire leur coup & se jetterent à la mer pour gagner les petits esquifs. La même chose fut faite dans l'instant par ceux qui étoient dans les autres Vaisseaux que cette terreur subite sauva.

Mais comme alors le fignal fut donné, on commença à faire main baffe fur les Portugais qui écoient dans la Ville, dont vingt feulement le fauverent dans la maifon de Ruy d'Aravio, où ils fe mirent auffi-tôt en défenfe. Frangois Serrano gagna aufi la chaloupe du Vaife

feau de Jean Nugnes, qui eut bien de la peine An N. de à arriver à bord.

Le Général dans ce premier désordre ne sçachant quel parti prendre assembla son con- NULL ROL feil. Quelques-uns furent d'avis qu'il falloit ALPHONSE prendre vengeance de cette trahison, brûler D'ALBUles Vaisseaux qui étoient dans le port, à l'exce- Gouvenption de ceux des Chinois, de qui ils avoient toûjours reçu & des bons avis & des marques d'une amitié solide. Mais comme ils n'avoient que deux chaloupes, Siqueïra, devenu plus prudent par le danger qu'il venoit de courir. fut d'opinion d'appareiller, de faire quelques tentatives pour ravoir les Portugais qui étoient à terre, & de se retirer.

D'un autre côté le Bendara voyant le peu de succès de son entreprise courut à la factorerie où Aravio se défendoit, & ayant écarté la foule des affaillants , il s'excufa du mieux qu'il put , prétendit que le Roi & lui n'avoient aucune part à cette émotion, qui procedoit sans doute d'un mal entendu , & ayant donné à Aravio un . riche marchand Indien, ami des Portugais pour sa caution, il le prit lui & les siens sous sa lauve-garde.

La tranquillité ayant été ainsi retablie, le Bendara envoya faire les mêmes excuses au Général, l'exhortant à revenir avec confiance, qu'il lui rendroit tous les Portugais & tous ses effets. Mais le Général passant de l'excès de la secu-

J. C. D'ALBU-QUERQUE GOUVER-

A N N. de rité à un excès opposé, ne voulant point se fier à sa parole, & jugeant plus à propos d'exposer la vie de quelques particuliers à la sureté de sa Flotte, lui sit dire qu'il conservat précieusement les gages qu'il avoit entre ses mains, que dans peu on viendroit les lui redemander à main armée & lui faire païer cherement le droit KEUR. des gens qu'il avoit violé dans fa perfonne.

Après cette ménace il se remit en mer, brûla fur sa route deux de ses Vaisseaux, parce qu'il n'avoit pas affez de monde pour les manœuvrer. Etant enfuité arrivé a Travancor, & y ayant appris qu'Albuquerque étoit en possession du Gouvernement des Indes, le souvenir du déplaisir qu'il lui avoit fait en se déclarant ouvertement contre lui pour complaire au Viceroi, & la crainte qu'il eut de se voir exposé à son ressentiment, firent qu'il se contenta de lui écrire, & de lui envoyer deux autres Vaisseaux de son escadre qu'il ne pouvoit conduire avec lui, parce qu'ils faisoient trop d'eau. Après quoi il partit de-là pour le Portugal seul, faisant la même route qu'il avoit faite en venant. Albuquerque ne laissa pas d'être sensible à sa disgrace, & au parti qu'il avoit pris. Car outre qu'ils avoient été amis, il l'estimoit & étoit saché de perdre un bon Officier avec qui il eût pû renoüer.

Bien que le Gouverneur des Indes n'eût plus personne qui parut le troubler dans la posses-

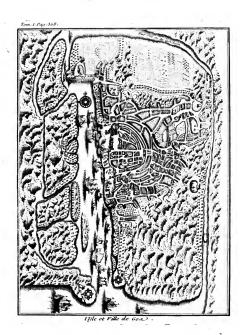

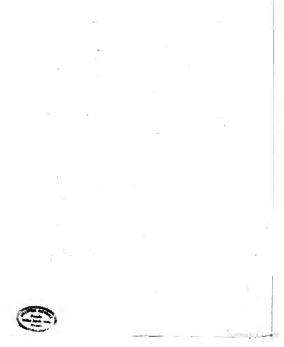

fion de son Gouvernement, & que depuis la Ann. de guérison de ses blessures il ne parût occupé d'abord que du soin de recevoir les Ambassadeurs des Princes qui venoient le feliciter fur NUEL ROL fon nouvel Etat, son esprit néanmoins n'étoit ALPHONSE pas tranquille. Il faisoit de tristes reflexions sur QUIRQUE

les contrarietés qu'il avoit eûes du tems d'Al-Gouverméïda ; il avoit vû partir avec lui pour le Portugal fes plus cruels ennemis, qui lui avoient déja fait trop de mal pour ne pas continuer à travailler de le ruiner tout à fait dans l'esprit du Roi. Il voyoit encore autour de lui beaucoup de mécontens qui servoient sous ses ordres. La disgrace de Calicut & la mort du Maréchal étoient pour lui une tache & une occasion à ses adversaires de lui porter de nouveaux coups. Mais ce qui lui faisoit le plus de peine, c'étoient les ordres du Roi, qui ayant borné son Gouvernement, le mettoient hors d'état de rien faire pour le service de l'Etat-, & pour sa propre gloire.

Dans cette perplexité il rouloit sans cesse dans son esprit quelque grand coup, dont l'éclat pût servir à détruire les plus mauvaises impressions, parer à tous les efforts de l'envie & le rendre nécessaire malgré qu'on en eût. Il avoit en main de grandes forces pour executer ses desseins secrets, & afin de n'en pas laisser échapper l'occasion, il ne dormoit ni jour ni nuit, & se donnoit des mouvements infinis

A n n. de
J. C.
1510.

Don Emmanuel Roi.

Alphonse

GOUVER-

pour en presser l'éxécution. Sa Flotte, qui confistoit en dix-huit Vaisfeaux, deux Galeres & un brigantin, deux mille Portugais de bonnes troupes, & quelques Malabares, nesfut pas plûtôt en état, qu'il assembla ses Capitaines au conseil. » Il leur dit qu'il » avoit reçu des ordres pressants du Roi de » donner tous les secours qu'il pourroit à » Edoüard de Lemos: que les vûës de la Cour » étoient de tourner toutes les forces de l'Inde » vers la mer Rouge, pour être en état de re-» fifter aux nouvelles Flottes que préparoit le » Caliphe, & pour rompre entierement son » commerce. Que suivant ces vûës il étoit dans » le dessein d'aller en personne joindre Lemos, " pour l'aider à bâtir la Citadelle que le Roi lui » commandoit de faire dans l'endroit le plus » convenable, pour être maître du détroit de » Babelmandel, & qu'il étoit réfolu de l'aider » en tout ce qui pourroit contribuer le plus au » bien du service & à l'honneur de sa nation. » Qu'au reste rien ne l'empêchoit de suivre ce » projet : que tout étoit tranquille dans l'In-» dostan, & que le Zamorin étoit si bas depuis

Ce Discours, qui fut reçu avec grand applaudissement sur-tout de ceux qui ne l'aimoient pas, étoit tout au plus loin de sa pen-

» prendre. «

» la perte qu'il avoit souffert à Calicut, qu'il » étoit absolument hors d'état de rien entre-

fée, & quelques Auteurs Portugais eux-mêmes en conviennent; mais ils se sont trompés, je crois, en pensant que sa vûë étoit d'aller tomber sur Ormus pour se venger de Coje-Atar, Don EMM, & s'assurer d'une conquête qui lui avoit échap- ALPHONSE pé. Ils auroient parle autrement, s'ils avoient p'ALBUfait attention qu'Albuquerque sortant de son Gorver-Gouvernement, & entrant dans le district d'un autre perdoit toute son autorité, & ne pouvoit plus servir qu'en qualité de subalterne. Or je luis persuadé qu'il étoit trop habile homme, & en même tems trop jaloux du Commandement & de sa gloire, pour faire une aussi fausse

Ma pensée est donc que son projet secret étoit de tomber sur Goa, comme il sit, & on en conviendra, à en juger par les antecedents & par les suites. Car des l'arrivée du Maréchal, & lorsqu'il fut question de déguiser l'entreprise de Calicut, qu'on vouloit tenir secrette, le Gouverneur, qui avoit dès-lors ses vûes, envoya sonder le port de Goa, ce qui apprêta beaucoup à rire à ses Capitaines, qui regardoient cette entreprise comme une folie, & en firent des Vaudevilles, où le Gouverneur n'étoit pas mal chansonné.

Dans le même tems Albuquerque écrivit au Roi d'Onor & à Timoja, ennemis capitaux du Sabaïe Prince de Goa, pour les interêts que j'ai expliqués ailleurs, & il leur envoya Lionel,

Tome I.

démarche.

Ann.de J. C. 1510. Don Emmancel Ros.

GOT YER-

Coutinho & Blaife Texcira. Timoja ne put venir alors parler au Gouverneur qui le fouhaitoit; mais il le fit affurer que l'entreprife de Goaétoit facile, & qu'il le trouveroit toûjours prêt à le feconder quand il voudroit la tenter; & Albuquerque, qui vouloit gagner Timoja pour les befoins avenir, lui remit à la priere les droits fur les marchandifes qui entroient dans le port de Mergeu, droits que le Viceroi Don François d'Alméda avoit eu l'injustice de lui ôter.

Enfin après la malheureuse expédition de Calicut, le premier soin du Gouverneur fut de lier avec le Roi de Narsingue. Il lui envoya pour cet effet un homme de confiance, qui étoit un Religieux de l'Ordre de saint François, nommé le Pere Louis. Le point capital de l'instruction de ce Pere étoit de faire comprendre à ce Prince, que le but de l'alliance qu'il se propofoit étoit de se joindre à lui, pour l'aider dans la guerre qu'il avoit contre le Royaume de Décan, & en particulier contre le Sabaïe: De leur ôter le commerce des chevaux de Perse, ce qui seroit d'autant plus facile, que depuis que le Royaume d Ormus étoit Tributaire du Portugal, il seroit aisé d'empêcher que les chevaux allassent debarquer ailleurs que dans ses ports : & que pour l'exécution de leurs projets communs, il se tint prêt de faire marcher ses troupes dans les terres selon le befoin; que pour lui, il se chargeoit de ce qui con-

The et by bou

cernoit les Villes maritimes. Il y a bien de l'ap- Ann. de parence que dans le même tems le Gouverneur fit ressouvenir Timoja de ses promesses, & que fous main il concerta avec lui le personnage NUEL ROI.

qu'il joua dans la suite.

Quoi qu'il en foit, la Flotte partit de Cochin QUERQUE fur la fin de Janvier de l'année 1510, tout le Gonvirmonde étant plein de l'idée du projet de la mer Rouge. Albuquerque pourvut en partant & sur sa route à diverses places de son Gouvernement, où il laissa de bons Officiers, des garnisons nombreuses & des munitions en abondance. En touchant à Cananor, il recüeillit les débris des deux Vaisseaux, qui retournant en Portugal avoient péri près des Isles d'Anchedive, sur ce qu'on appelloit les battures de Padoue, où les équipages furent redevables de leur salut au courage de Fernand Magellan. De-là le Gouverneur se remit en mer faisant toûjours la même route. Quand il fut par le travers d'Onor, Timoja parut comme le Dieu sorti de la machine pour renverser tout le système de cette entreprise. Il venoit dans un bateau long, sans autre motif en apparence que de saliier le Gouverneur sur son passage, & lui apporter des rafraîchissements. Après les premiers complimens ils parlerent long-tems en particulier, & Albuquerque l'ayant entendu, voulut qu'il exposat en plein conseil, ce qu'il lui avoit dit dans le secret.

Ann. de J. C. 1510-Don Emmanuel Rot. Alphonse D'Albu-Quergue Gouver-

Quand le confeil fut assemblé, Timo ja parla ainsi. » J'apprens avec une extrême éton nement » que cette puissante armée est destinée pour » aller faire la guerre au Caliphe jusques dans la " mer Rouge, & que tout cet appareil n'est que » pour empêcher ses Flottes de pénétrer jus-» ques ici. J'avoue ma suprise, & que je ne puis » comprendre, comment tant de gens aussi re-"commandables pour leur sagesse, que pour leur » bravoure, peuvent être ainsi les dupes de leur »fausse prudence. Car comment aller chercher si » loin un ennemi que vous avez dans votre sein? » Ignorés-vous que le Caliphe a dans Goa un de » ses Généraux & plus de mille Mammellus ou » Rumes, qui s'y sont retirés depuis la défaite de » l'Emir Hocem? Que ce Général a écrit au Ca-» liphe qu'il lui envoyât seulement des hommes » & des Vaisseaux, qu'il esperoit faire de Goa » une place d'armes, laquelle deviendroit la ruine de tous les Portugais qui sont dans les » Indes ? Vous sçavez à n'en pouvoir douter, » que le Zabaïe, le plus cruel ennemi de votre » Nation depuis l'affaire de Dabul, s'est fait un » point capital de donner afyle à tous les étran-» gers de sa secte, & sur-tout aux Européans; » qu'il a fait construire vingt Vaisseaux de la » grandeur des vôtres, & qu'il a mis tout en . » œuvre pour être en état, non seulement de » vous resister, mais même de vous détruire. » Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il

» vient de mourir dans le fort de tous ces pré- An N. de » paratifs, & que l'Idalcan son fils & son luc-» cesseur, jeune homme sans expérience, se Don EMMA " trouve aujourd'hui dans le dernier embarras, NUEL ROI. » occupé à faire la guerre aux étrangers ses ALPHONSE " voifins, dont chacun veut ravoir ce que son @ TROWN » pere avoit usurpé, & à ses propres sujets, qui NEUR, » se vengent par leur révolte des violences » exercées contre eux par le passé, déterminés » à secouer le joug trop pélant de leur servitu-" de. Déja le Chef des Mammelus & des Rumes » ne reconnoît plus de maître. Ainsi quoique » Goa foit une Ville forte, elle est aujourd'hui » bien affoiblie par la division qui y regne. La » conquête en est facile,& j'y compte tellement, » si vous voulez l'entreprendre, que je m'offre » à être de la partie. J'irai mettre mes trou-» pes & mes Vaisseaux en état pour vous join-» dre, & quand je serai de retour, je monte sur » le Vaisseau Fleur de la mer, afin qu'ayant ma » personne entre vos mains, comme un ga-» rand fûr de ma parole, vous puissiez vous " venger, si je vous trompe, en me faisant cou-» per la tête.

Ce discours ayant fait une grande impression dans l'assemblée, Albuquerque, qui ne vouloit pas même laisser soupçonner qu'il y eût entre Timoja & lui la moindre connivence, représenta avec beaucoup de gravité, qu'à la verité il seroit fâcheux de manquer une aussi belle

DON EMMA-

A N N. de occasion de prendre Goa que celle qui se prefentoit, & de laisser les Mammelus prendre pied dans un poste ; d'où peut être on ne pourroit plus les chasser; mais que dans tout ce que Timoja avoit dit, il voyoit bien des choles sur lesquelles on pouvoit raisonnablement douter: Qu'il ne falloit pas aisément laisser le certain pour l'incertain, sacrifier les ordres du Roi & des avantages fûrs aux inconvenients qui pourroient suivre, si le rapport qui venoit d'être fait n'étoit pas exactement vrai.

Comme c'étoit incliner pour la proposition que Timoja venoit de faire, & qu'il n'étoit question que d'avoir des informations plus sures & plus positives, on conclut à le renvoyer pour faire de nouvelles recherches, & le Général lui donna rendez-vous aux Isles d'Anchedive, où il devoit s'arrêter sous prétexte de

faire aiguade.

Timoja ne manqua pas de revenir le plûtôt qu'il put avec les éclaircissemens qu'on sui demandoit. Il conduisoit avec soi quatorze fustes bien armées, & remplies de gens d'élite, fans que dans le pays, on en pût prendre aucun ombrage qui pût préjudicier au secret de l'entreprise, par le soin qu'il avoit eu de répandre le bruit, que le Gouverneur général lui faisoit l'honneur de lui donner part à la gloire qu'il alloit acquerir dans son expédition de la mer Rouge, & à la conquête d'Ormus qui devoit la fuivre.

Timoja ayant donc confirmé & assuré par A N N. de de nouveaux témoignages ce qu'il avoit avan. cé, il n'y eut plus que quelques contestations au sujet de la barre de Goa, où les Officiers NULL ROL étoient persuadés qu'il n'y avoit pas, assez de ALPHONSE fond. Mais Timoja ayant répondu sur sa tête PALBOqu'il y avoit au moins trois brasses & demi d'eau Gouvisde basse mer, la conquête de Goa sut résoluë. Le Gouverneur voulut en avoir l'avis par écrit de tous ceux qui assistoient au conseil, & leur fit signer pareillement un autre acte, par lequel ils s'engageoient tous à reconnoître, pour Gouverneur Général; Don Antoine de Norogna, supposé que, comme le sort des armes est incertain, il vînt à manquer dans cette guerre.

Cette résolution prise, Timoja par ordre d'Albuquerque s'en retourna, & ayant laissé sa petite Flotte au Cap de Rama, où elle devoit l'attendre, il alla tomber avec ses troupes de terre sur la Forteresse de Cintacora, dont le voifinage incommodoit fort la Ville d'Onor, l'emporte de vivre force, passe tout au fil de l'épée, y met le feu, & ulant d'une celerité incroyable revient joindre Albuquerque avec ses fustes dans le tems que ce Général arrivoit à la barre de Goa.

La Ville de Goa fituée au feiziéme dégré de latitude Nord dans l'Isle de Tiçuarin , laquelle a environ neuf ou dix lieues de tour, & est fermée par le confluent de deux petites rivieres,

A N N. de étoit alors une des Villes des plus confiderables J. C. 1510. D'ALBU-

QUERQUE

GOUVER-NEUR.

de la presqu'isse d'en deça le Gange. Placée à une égale distance entre Cambaïe & le Cap de Comorin, elle étoit d'autant plus propre à faire un grand commerce, qu'elle a le plus beau port de toutes ces Contrées, enforte qu'on ne fait pas de difficulté de le comparer aux ports de Constantinople & de Toulon, qui passent pour être les plus beaux de notre grand continent. Elle étoit anciennement du Royaume de Décan. Le Roi de Décan, à qui les principaux Seigneurs de ses Etats n'avoient plus laissé qu'une ombre d'autorité, l'avoit confiée à un Officier de sa Couronne, Maure d'origine & de Religion, nommé Adil-Can, & par corruption Idalcan, que les Portugais continuoient à appeller mal à propos le Zabaie, nom qui ne convenoit proprement qu'au Prince Gentil, sur qui Goa avoit été usurpé. Cet Idalcan entretenant toûjours une grande correspondance avec son Souverin tandis qu'il vécut, s'étoit néanmoins mis en état de se maintenir par la force en cas de besoin. Il avoit muni la Ville de bonnes murailles, de Tours & de Citadelles. Il avoit fortifié de la même maniere les passages par où l'on pouvoit entrer dans l'Isle, & il les faisoit garder avec une attention très-scrupuleuse. Ne se fiant point aux Indiens ni aux Maures du pays, dont il connoissoit la lâcheté & la mauvaise foi, il s'étoit fait un corps de troupes composé d'Arabes

d'Arabes & Persans, de Mahometans d'Europe Ann. de & de Mammelus d'Egypte, en qui il mettoit sa principale confiance. Il avoit eu outre cela un foin extrême de pourvoir sa Ville de toutes sor- NUEL ROL tes de munitions, & sur-tout d'armes à la fa- ALPHONSE con d'Europe; ses magasins étoient pleins ses QUERQUE arsenaux en bon état, il avoit dans ses chan- NEUR. tiers plusieurs Vaisseaux d'un gabarit semblable à celui des Portugais. Enfin comme il étoit intelligent, vigilant & actif, quoique son Gouvernement fût un peu dur, il étoit parvenu à rendre sa Ville belle, forte & florissante, n'oubliant rien pour y attirer le commerce, & recevant toûjours parfaitement bien les étrangers, qu'il sçavoit employer & recompenser sclon leurs talens & leurs scrvices, & qui s'y établissoient d'autant plus volontiers, que le pays naturellement riche & fertile, y fournit abondamment aux commodités & aux délices

L'inquiétude où étoit Albuquerque, & la crainte qu'il avoit d'aller échouer à la barre, fit qu'il ordonna par précaution à Don Antoine de Norogna & à Timoja d'aller auparavant la fonder. Il commanda enfuite au premier d'aller attaquer le Fort de Pangin qui étoit dans l'Isle, & à Timoja de se présenter devant l'autre Fort, qu'on appelloit le Fort de Bardes qui étoit dans le continent. Ces deux postes avoient été établis par le Zabaïe pour la défence de la barre. A A a Tome I.

de la vie.

A N N. de J. C.

ISTO.

DON EMMANUEL ROI.

ALPHONSE
D'ALB''QUERQUE

GOUVER.

Norogna devoit être foutenu par Simon d'Andrade dans sa galere, de Simon Martinés dans son brigarini, de George Fougace, de Jerôme, Texeira, George Silveira, Jean Nugnés, & Garcie de Sosa dans leurs chaloupes. Timoja devoit conduire ses futles.

A la vûë de la Flotte ennemie & dès la premiere alarme Melic Çufe-Curgi, cet Officier du Caliphe dont nous avont parlé, qui avoit la plus grande autorité dans la Ville, en étoit sorti avec précipitation pour aller défendre le Fort de Pangin. Il combattit vaillamment sur la rive au premier retranchement pour empêcher la descente; mais ayant été blessé d'une fléche qui lui perça la main, la douleur qu'il en ressentit l'obligea à se retirer dans le Fort, d'où peu après il regagna la Ville. Ses gens fe voyant sans chef regagnerent aussi le fort en diligence, mais Norogna ayant essuyé les premieres bordées de l'artillerie qui ne firent aucun effet, : les poursuivit si vivement, que les Portugais entrerent pêle-mêle avec les fuyards. Timoja, n'ayant pas trouvé plus de resistance de l'autre côté les deux Forts furent emportés, & toute l'artillerie enlevée.

Une victoire si aisse mit la consternation dans la Ville, où il n'y avoit point de tête, chacun obéssisant mal volontiers à ceux qui vouloient s'y donner de l'autorité. Albuquerque, qui, parce que le vent ne le servoit pas pour saire en-

trer les gros Vaisseaux dans la riviere, avoit Ann. de fait avancer toutes les chaloupes & esquifs, & qui étoit passé lui-même sur la galere de Fernand de Béja, fut instruit d'abord de ce désor- NUEL ROL dre par quelques Maures de Cambaïe & de ALPHONSE Diu, qui vinrent se mettre sous sa protection. QUERQUE Ceux-ci lui ayant représenté l'état des choses, GO-VER-& l'ayant assuré que les gens même de Mélic Cufe-Curgi lui obeissoient peu, parce qu'il les payoit mal, le Général renvoya fur le champ ces mêmes Maures pour faire de sa part des propolitions avantageules aux habitans, à qui il fit dire: "Que bien loin d'être venu pour leur ôter » leur liberté, il n'avoit eu d'autre intention que » de les délivrer du joug odieux fous lequel ils » gémissoient : Qu'il confirmoit tous leurs pri-» vileges, permettoit à chacun de vivre dans " la Religion dans laquelle il avoit été élevé, » & qu'il les déchargeoit de la troisiéme par-» tie du tribut qu'ils payoient à l'Idalcan : Ex-» ceptant néanmoins les étrangers armés pour » le service de cè Prince, dont il vouloit être » le maître, avec qui cependant il en useroit

Ces propositions ayant été reçûes agréablement dans la Ville, elle consentit à se donner aux Portugais, & le traité en fut signé de part & d'autre malgré les efforts de Çufe-Curgi, qui ne pouvant en empêcher l'exécution, sortit de A A a ij

» de maniere, que tout le monde seroit con-

» tent. «

J. C.
IS 10.

Don Emmanuzi Rol

Albuonse

D'ALBU-

GOUVER-

Goa affez peu fuivi, & alla porter à l'Idalcan la trifte nouvelle de la reddition de cette place. Les Magifrats ayant porté les clefs à Albuquerque, le Général y fit paifiblement fon entrée le 17. Février 1510 au milieu des accla-

querque se Général y sit paissiblement son entrée le 17. Février 1510. au milieu des acclamations du peuple toûjours adorateur de la nouveauté. Il étoit monté sur un beau cheval de Perse précedé des trompettes & autres instruments militaires, d'un Religieux Dominiquain, qui portoit devant lui l'Etendart de la Croix, & d'un Officier qui tenoit la Banniere de Portugal. Les troupes suivoient à la file marchant en bon ordre, leurs Officiers à la tête.

Ayant rendu graces à Dieu les genoux en terre, & versant beaucoup de larmes de joye d'un si glorieux événement, il prit possession de la Forteresse & du Palais de l'Idalcan, & il mit un si bon ordre à tout, que personne ne pur lui nuire, & qu'aucun des siens ne sit tort à un peuple qui s'étoit donné de si bonne

grace.

On trouva dans la Ville quarante pieces de gros canon, cinquante-cinq fauconeaux & beaucoup d'autres pieces d'artillerie legere, poudre, boulets, grenades, & toutes fortes d'armes & de munitions de guerre. On compta fur les chantiers jufques à quarante bâtiments tant grands que petits, entre lesquels il y avoit dix-sept fultes avec tous leurs agrez

dans les magafins. On compta pareillement ANN. de dans les écuries de l'Idalcan cent soixante chevaux de Perfe. Ainsi de toutes choses à pro-

portion.

Le Gouverneur, qui avoit dessein de faire ALPHONSE Goa la Metropole des possessions des Portugais QUERQUE dans les Indes, commença par declarer à ses NEUR. Officiers le dessein qu'il avoit d'y passer l'hyver, & donna ensuite tous ses soins pour pouvoir s'y maintenir, & pour introduire une bonne forme dans le Gouvernement qu'il prétendoit y établir.

Il nomma ensuite Antoine de Norogna son neveu Gouverneur de la Ville, & lui ceda la Forteresse. Pour lui il se logea dans le Palais de l'Idalcan, où étoient encore ses femmes & fon Serail. Il établit Gaspar de Payva Castellan major, & donna la factorerie à François Corvinel. S'étant après cela informé avec exactitude du produit des doüanes, tant de la Ville de Goa , que des Isles voisines, qui montoient à quatre-vingt deux mille pardaos d'or par an, il établit des fermiers tant Maures que Gentils, qu'il soumit à Timoja qu'il fit fermier général, & à qui il donna outre cela la charge de sergent major de l'Etat & Royaume de Goa.

Ayant tout de suite fait enlever quelques postes, où les ennemis se maintenoient encore dans l'Isle, il fit entrer sa Flotte dans le port, retablit les postes de Cintacora, de Pangin & de Bardes qui avoient été ruinés, ajouta de

A A a iii

A N N. de
J. C.
IS 10.
DON EMMA
NUEL ROL.
ALPHONSE
B'ALBUGUYERQUE
GOUVER.

nouveaux ouvrages à la Citadelle de Goa pour pouvoir s'y retirer à tout événement, & pour-vut aux passages de l'Isle, mettant dans chacun des Officiers subordonnés à Don Antoine de Norogna qui devoit veiller à tous en faisant le tour de l'Isle, & porter du secours partout selon le besoin.

Cette premiere forme mise dans le Gouvernement interieur, le Gouverneur fit appeller les Envoyez des Princes étrangers, qui le trouvoient à Goa, & après avoir sçu d'eux le sujet de leur legation, il expédia d'abord ceux des Rois de Narsingue & de Vengapour, ausquels il joignit Gaspard Chanoca & le Pere Louis Franciscain en qualité d'Ambassadeurs pour tâcher de faire ligue offensive & défensive avec ces Princes ennemis de l'Idalcan, & demander l'agrément au premier de bâtir une Forteresse à Baticala. Ayant ensuite entendu les Envoyés d'Ormus & du Sophi de Perfe, il dépêcha encore ceux-ci, & envoya avec eux en qualité d'Ambassadeur Ruy Gomez Gentilhomme de la maison du Roi de Portugal.

Ismael-Schah ou Sophi de Perse étoit un des plus grands Princes, qui eussent cocupé ce Trône,qu'il avoir presque conquis. Il étoit consideré comme un des plus puissants Monarques de l'Orient, & s'étoit rendu s'emeux par deux grandes batailles qu'il avoit gagnées, l'une contre le grand Seigneur, & l'autre contre un Cham

très-puissant de la grande Tartarie. Il estimoit An N. de Albuquerque particulierement, & lui avoit envoyé des Ambassadeurs, mais qui n'arrive- DON EMMArent à Ormus qu'après qu'il en fut parti, ainsi NULL ROI. que je l'ai dit. Rien n'est plus beau que la let- ALPHONSE tre qu'Albuquerque lui écrivit, & les instruc- QUERQUE tions qu'il donna à son Ambassadeur, qu'on NEUR. voit tout au long dans ses Commentaires. Le projet d'union qu'il proposoit à ce Prince pour détruire le Caliphe, marque bien l'étendue de son génie, la noblesse de ses sentimens, la grandeur de son courage, & la solidité de ses vûës. Mais cette Ambaffade n'eut aucun effet. Atar toûjours ennemi secret des Portugais & d'Albuquerque, fit empoisonner Gomez en chemin, après lui avoir fait toutes fortes d'honneurs.

Cependant le jeune Idalcan frappé de la triste nouvelle de la reddition de Goa, ne pensa d'abord qu'à faire la paix avec tous ses ennemis tant du dehors que du dedans, aux conditions les moins délavantageuses qu'il put pour tâcher de recouvrer cette place, qui étoit ce qui lui importoit le plus. Il y réussit. Le Roi de Narfingue qui aimoit encore mieux voir Goa entre les mains de son ennemi qu'entre cellesdes Portugais, dont il craignoit la trop grande puissance, fut le premier à donner les mains au traité. Les ennemis domestiques furentencore plus faciles à s'accommoder. Il n'y eut pas

An N. de J. C. 1510. Don Emma NUEL ROI. ALPHONSE D'ALB"-QUER QUE jusques aux habitans de Goa & à ceux même qui avoient livré la Ville, qui ayant honte de leur foiblesse, & faisant place dans leur cœur à l'amour de leur Prince legitime, ne prissen avec lui des mesures pour secoüer une domination étrangere, qui de jour en jour leur devenoir plus odicuse.

Ces pratiques secrettes ne furent pas inconnuès au Gouverneur, mais ce ne sur pas ce qui
lui sur le plus sensible. Il étoit de la destinée de
ce grand homme, d'avoir encore moins à combattre les ennemis de sa nation que sa nation
même. Il avoir parmi ses Officiers principaux
des esprits brouillons, dont il avoit déja éprouvé la mauvaise volonté. Car étant à Cananor
avant que de venir à Goa, quatre de ses Capitaines avoient projetté dès-lors de l'abandonner pour aller faire la course vers l'îste de Ceilan. Mais ce projet sur rompu, parce que le
Gouverneur ôta à Jerôme Texcira, le plus factieux de tous, le commandement de son Vaisfeau, qu'il lui rendit pourtant peu après.

Timoja n'étoit pas content. Il s'étoit flatté qu'on lui cederoit le domaine de Goa, moyennant quelque redevance qu'il feroit au Roi de Portugal, & l'engagement qu'il prenoit de défendre la place avec se se la se vous et la voit voulu se persuader qu'Albuquerque le lui avoit promis, & voyant qu'il ne lui tenoit pas la parole qu'il

lui en avoit donnée, ainsi qu'il le prétendoit, An M. de il travailla sourdement à gagner les Officiers, & à les mettre dans ses interêts. Le Gouverneur avoit de trop bonnes raisons pour ne DON EMMApas leur faire comprendre la fotife de la pro-ALPHONES position qu'ils lui en firent, & pour ne pas D'ALBUleur faire lentir la honte de la lui avoir faite. Gouven-Mais loríqu'on eut appris que l'Idalcan ayant fait sa paix avec ses ennemis, s'avançoit à grandes journées, qu'il avoit quarante mille hommes d'Infanterie & cinq mille chevaux , Timoja ayant recommencé ses menées secrettes, alors la crainte de ne pouvoir resister à de si grandes forces, l'ennui du travail des fortifications, & l'avidité de servir à d'autres interêts plus perfonnels, firent que chacun trouva des raisons plausibles du bien de l'Etat, pour appuyer les prétentions de Timoja, & pour obliger le Gouverneur à abandonner une entreprise que tout le monde croyoit au-dessus de ses forces.

Albuquerque dissimuloit, il avoit besoin de toute sa constance pour se roidir contre ce torrent, mais il étoit forcé de prendre patience. Malgré sa moderation néanmoins les factieux allerent si loin, qu'ils lui débaucherent entre leurs subalternes jusques à neuf cens personnes. Heureusement pour lui, il les surprit dans une maison, où ils déliberoient de lui faire proposer séditionsement par les troupes de leur payer Tome I.

J. C. D'ALBU-E''DRE'ID

GOUVER-

le prêt en argent, & non pas en vivres. Il en arrêta deux des principaux, & ayant sçu de ceux-ci les Auteurs de tous ces mouvements, il élargit ceux-là, & se contenta de faire une forte reprimende aux autres. Quelque tems après il se délivra de Jerôme Tixeira, en lui accordant la permission qu'il demandoit d'aller à Cochin, où George de Silveira eut la hardiesse de le suivre sans ordre:

Tandis que le Général étoit ainsi occupé à se défendre des trahisons des habitans & des cabales des fiens, l'Idalcan se disposoit à venir assieger Goa avec toutes ses forces. Il sit d'abord prendre les devants à une partie des troupes, fous la conduite d'un de ses meilleurs Capitaines, nommé Pulatecan, en attendant qu'il pût joindre avec le gros. Pulatecan ne trouvant aucune resistance sur sa route, s'avan. ça jufques à deux des passages de l Isle, qu'on nommoit les Pas de Benastarin & d'Agacin, & il se campa sur la petite riviere de Salsete au pied de la chaîne des montagnes de Gate, qui traversent toute cette presqu'ille de l'Inde. Le dessein de ce Général étoit de pénétrer dans l'Isle à la premiere occasion favorable qu'il en auroit, & pour cela il fit faire une grande quantité de radeaux & de petits canots d'osier pour le passage de ses troupes. Et parce que l'artillerie de Garcie de Sosa, qui commandoit au pas de Benastarin, & celle du Vaisseau d'Arias de

Sylva qui étoit au même poste, auroit pû beau- Ann. de coup l'incommoder, il fit tirer un rideau qui le mit entierement à couvert de l'une & de l'autre.

Le desir qu'avoit Pulateçan de pouvoir ren- ALPHONSE trer dans Goa avant que l'Idalcan l'eût joint, D'ALBUlui fit tenter les voyes de la négociation plû- Gouvertôt que les hostilités. Le Trompete qu'il envoya étoit un de ces proferits que Pierre Alvarés Cabral avoit jettés sur la Côte d'Afrique. Il se nommoit Jean Machiado, & étoit Portugais de nation. De Mélinde il avoit passé à Diu, & de-là à Goa, où le feu Idalcan le croyant Turc de Religion & d'origine, & lui ayant d'ailleurs trouvé du mérite, lui avoit donné une compagnie de Rumes. Les propositions de Machiado étoient telles qu'en paroissant vouloir le bien de sa nation, il favorisoit toutes les prétentions de celui qui l'avoit envoyé, en représentant au Gouverneur » l'impossibilité où "il étoit de resister à une aussi puissante ar-» mée, au milieu d'une Ville toute prête à se » soulever, avec une poignée, pour ainsi par-» ler, de Portugais qui étoient peu de concert » avec lui, & cela à l'entrée d'un hyver qui » lui ôteroit tous les moyens de se retirer, sup-» posé qu'il ne prît pas ses mesures pour le pré-» venir par une capitulation honnête & avan-» tageufe. «

Bien qu'Albuquerque témoignât à Machia-BBb ii

A N N. de
J. C.
1510.

DON EMMANUEL ROS.

ALPHONSE
D'ALBUQUERQUE
GOUVER-

do sa sensibilité sur la bonne volonté qu'il lui marquoit, & sur les services qu'il lui pourroit rendre, scachant néanmoins le peu de fond qu'il y a à faire sur la foi de gens de certe espece, ilne s y sa que de bonne sorte, & presupposant qu'il pourroit bien lui avoir exaggere tout ce qu'il lui avoit diçdes sortes de l'ennemi, il se consirma dans le dessein de seconserver dans sa conquête, & d'y faire les derniers esforts.

Timoja lui donnoit de la sujettion. Le dégoût qu'il lui avoit déja causé par ses intrigues avec les Officiers, le peu de solidité des troupes de cet Indien, qui étant postées au pas d'Augin, étoient tous les jours sur le point de l'abandonner, lui rendoient sa foi suspecte. Dans le fond je crois que Timoja ne pensoit à rien moins qu'à trahir. Il étoit retenu par de trop gros avantages, mais sa conduite donnoit lieu à quelques ombrages. Le Gouverneur, qui vouloit s'en assurer, le fit donner dans un piege où il se prit lui-même. Un jour donc qu'Albuquerque lui témoignoit la défiance qu'il avoit des principaux Maures de la Ville, dont il craignoit le retour vers leur ancien maître, & lui parlant avec cette ouverture de cœur d'un homme qui à besoin de conseil, il lui demanda par quelle voye il pourroit se tirer d'inquiétude sur cet article. » Obligez-les, lui » répondit Timoja, à mettre leurs femmes &

» leurs enfans dans la Forteresse comme des Ann. de » garands surs de leur fidelité. Cela sera diffi-

» cile, reprit Albuquerque, s'ils n'ont quelqu'un » qui leur montre l'exemple; mais comme vous NUIL ROL

» Êtes ici à leur tête s'ils voyent que vous le Alphonge

» faites fans repugnance, ils le feront tous à D'ALBU-

» l'envi. « Timoja atterré de ce coup imprévu Gouverne put reculer, il obéit & fit obéir les autres. Par-là il tranquillisa l'esprit du Gouverneur,

qui fit en cela un coup de maître.

Cette précaution néanmoins n'empêcha pas les trahisons, & le Général en eut bientôt des preuves par écrit en interceptant les lettres ; parmi lesquelles il en trouva de Miral & de Mélic Çufe-Condal, de qui il devoit, ce femble, le moins se défier ; car le premier avoit marqué le plus d'empressement pour remettre la Ville entre les mains des Portugais, & le second étoit intimement lié avec Timoja, qui lui avoit autrefois donné un asyle, après qu'il eut été chassé de Goa par le défunt Idalcan. Albuquerque n'en fit pourtant pas semblant d'abord, remettant à en prendre vengeance selon les conjonctures.

Cependant il donnoit ses soins en grand Capitaine, & tenoit l'Isle si bien fermée, que les ennemis n'y pouvoient pénétrer. Rien n'étoit mieux établi que tous ses postes. Il avoit fait tirer des tranchées des uns aux autres, il les visitoit souvent en personne, & avoit mis des

Ann. de J.C. 1510. Don Emmanuel Roi,

corps de reserve pour voler à tous selon le befoin. Une de ses premieres attentions avoirété
aussi de faire rassembler tous les bateaux, pour
que les ennemis n'en pussent pas profiter; mais
quand il en donna l'ordre, le Sabandar ou
Commissiare de la Marine, qui trahssifoir,
l'ayant prévenu, les avoit tous envoyés vers
les ennemis, qui s'en étoient faiss. Il n'en porta
pas loin la peine, car n'ayant pu rendre raison
de cette conduite, Albuquerque le sit massarer par ses gardes, & jetter son corps dans la
riviere.

La sentinelle que faisoient les troupes Portugaises, qui étoient toûjours alertes, ayant ôté l'esperance à Pulatecan de pouvoir les forcer de jour, il résolut de les surprendre pendant une de ces nuits fombres de l'hyver où l'on alloit entrer, & qui font d'ordinaire accompagnées de vents & de pluyes. Il choisit celle du-17. de Mai qui se trouva telle qu'il la souhaitoit. Cufolarin Officier de reputation commandant. un corps de mille hommes, parmi lesquels il y avoit treize cens Rumes ou blancs, devoit aller descendre au Pas de Benastarin, & le Mélic Çufe-Curgi avec un autre corps pareil devoit aller descendre avec les Coties ou petits bateaux que le Sabandar avoit envoyés de Goa, au poste de Gondalin. Ils furent si heureux qu'ils avoient débarqué la moitié de leur monde, avant qu'on s'en fût apperçu. Et bien qu'à la

pointe du jour les Portugais fissent un grand feu de leur artillerie, & un grand ravage sur ceux qui avoient passé, néanmoins le nombre des ennemis croissant toûjours, les deux postes NUEL ROIL furent emportés, & les Portugais forcés de fe ALPHONSE retirer dans la Ville; desorte que Pulatecan ne D'ALBUtrouvant plus rien qui lui fit tête, fit passer ses Gouvertroupes dans l'Isle, & vint camper en un lieu appellé les deux Aibres à demi licuë de Goa. Victoire facile, mais qu'il n'auroit pourtant pas euë, si deux des principaux Officiers Portugais eussent voulu faire leur devoir.

Le Gouverneur n'eut pas plûtôt appris que les ennemis étoient dans l'Isle, que pensant au danger qui le pressoit de plus près, il sit sortir de la Ville toutes les troupes Indiennes qui y étoient, fous prétexte de les envoyer au fecours du poste de Benastarin. Il prévoyoit bien qu'elles iroient joindre les ennemis, ainsi qu'avoient déja fait les troupes de Timoja, mais il lui étoit plus avantageux de les écarter que de les laisser dans la place, où elles auroient pû lui

donner de plus facheuses affaires.

Voulant ensuite se venger des traîtres, il sit couper la tête à quelques uns, & en fit pendre d'autres dans la Citadelle assez secrettement, afin que les habitans ignorant cette exécution fussent toûjours retenus dans le respect par ces gages qu'il avoit entre les mains. Mais comme ils ne purent se persuader qu'il osat en venir

A N No de
J. C.
1510.

DON EMMANUEL ROI.

ALPHONSE
D'ALBUQUERQUE
GOUYER-

à aucune extrémité à leur égard , ils ne se génerent point à marquer leur inclination pour l'ennemi, & dès que Pulatecan eut fait avancer fes troupes vers la Ville, tout parut prêt à s'y foulever. Pulatecan perdit cependant trois jours de tems devant la place, fut obligé de faire un ouvrage avance, & d'y placer quelques pieces d'artillerie pour battre en breche. Alors chacun des habitans courut aux armes. Les Por tugais attaqués au dedans & au dehors, combatirent cependant avec beaucoup de valeur. Timoja & Menaïque tous deux Indiens & tous deux fidelles à leur parti, se signalerent dans cette occasion, mais entraînés par la multitude des assaillants; ils furent obligés de gagner la Citadelle avec Albuquerque, qui eut bien de la peine à s'y fauver. Il eut néanmoins l'attention avant que de s'y enfermer, de faire mettre le feu aux magafins & aux Vaisseaux qui étoient fur les chantiers, ce qui fit une diversion, les ennemis ayant été obligés d'y accourir pour travailler à l'éteindre.

Dans le besoin où Albuquerque se trouvoir il dépêcha à Cochin, & envoya ordre à Jerôme Tixeira, & à George de Sylveira de venir le joindre, & de lui amener du secours. Mais ces deux hommes que leur haine aveugloit, ne tinrent compte, ni de ses ordres ni de se prieres. D'un autre côté la division s'augmentoit parmi les siens, dont la hardiesse & la revolte prenoient

prenoient de nouvelles forces à mesure qu'il Ann. de leur sembloit avoir plus de raison de combattre son obstination. Pulatecan qui étoit informé de tout ce qui se passoit, allumoit le feu de NUIL ROL cette division par les facilités qu'il donnoit au ALPHONSE Général de se retirer avec honneur, & par la QUERQUE terreur qu'il vouloit lui inspirer, en publiant Gouvere, le dessein qu'il avoit de brûler sa Flotte, soit qu'il esperat par-là le forcer d'abandonner la partie, foit qu'il n'eût d'autre vûe que d'augmenter le trouble. Machiado toûjours zélé, du moins en apparence, donnoit des avis de tout, & ses avis qui se trouvoient toûjours vrais, produisoient cet effet, qu'ils brouilloient toûjours de plus en plus le Gouverneur avec fes fubalternes.

Sur ces entrefait l'Idalcan arriva, & entra dans la Ville avec le reste des troupes. La premiere chose qu'il fit, fut de tenter de boucher le Canal de la riviere , pour empêcher la Flotte Portugaise de sortir, & s'assurer de pouvoir la brûler. Pour cet effet il y fit échouer deux corps de bârimens dans l'endroit où le Canal se trouvoit le plus étroit. Albuquerque se trouva alors dans une terrible extrémité. Il se voyoit dans la nécessité d'abandonner la Citadelle pour fauver sa Flotte, avec cela il ne scavoit si le Canal n'étoit pas absolument fermé, & supposé même qu'il pût forcer le passage, il étoit contraint d'hyverner dans ses Vaisseaux, y ayant CCc Tome I.

ANN. de toute apparence que la barre seroit entierement bouchée par les lables que les gros tems y alsemblent à l'entrée de l'hyver.

GOUVER .

Heureusement comme c'étoit le tems des inondations, la crûë des eaux lui fit jour, de maniere que ses Vaisseaux pouvoient passer à la file à côté des bâtimens échoüés. Sur cela la réfolution ayant été prife d évacuer la Citadelle, il se fit une nouvelle justice des traîtres en faisant périr jusques au nombre de cent cinquante personnes qu'il avoit en ôtage. Il fit ensuite couper en pieces & saller les chevaux des écuries de l'Idalcan, pour s'en servir de remede contre la faim, & ayant pris ses mefures pour embarquer tout ce qu'il vouloit emporter, il prit le tems de la nuit pour faire sa retraite. Don Antoine de Norogna ayant fait mettre mal à propos le feu à un des magasins, avertit par là les ennemis du dessein de la fuire. Albuquerque les eut bien-tôt sur les bras, de sorte qu'il ne put regagner ses Vaisseaux sans combat, & courut même assez de risque, son cheval ayant été tué fous lui.

La joye qu'eut l'Idalcan de se voir maître de la Citadelle, fut bien temperée par l'affreux spectacle de tant de têtes coupées & de troncs qu'il trouva dans la place, & par les cris des parens des morts, lesquels étant tous des principaux de la Ville appartenoient à presque toutes les maisons qui en furent pleines de deuil. Pendant ce tems-

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 387

là Albuquerque voguoit à pleines voiles, & al- Ann. de la anchrer dans un bassin spacieux entre la pointe de Rébandar, la barre & les Forts de Pangin & de Bardes. L'Idalcan qui l'avoit fait suivre NULL ROL par un brigantin, craignant qu'il ne s'emparât ALPHONSE de ces Forts, lui envoya Machiado pour l'amufer par des propositions de paix. Et bien que la GONYER. fierté du Gouverneur fût telle que celles qu'il faisoit de son côté, pussent passer pour extravagantes, tant elles étoient hautaines, ce Prince ne cessa point de continuer ses négociations, jusques à ce que ces deux postes fussent enticrement établis, D'autre part les Capitaines vouloient absolument obliger Albuquerque de fortir de la barre, &, quoique ce fût contre l'avis de tous les Pilotes, ils ne se rendirent que lorsque par condescendance, il eut permis à Fernand Perez d'Andrade de tenter la fortie avec le Vaisseau le saint Jean , que l'entêtement de cet Officier fit périr, de maniere cependant qu'on sauva l'équipage & toute la charge.

L'artillerie des Forts étant en état, elle commença à jouer avec tant de succès, que comme le bassin où étoit la Flotte, quoique grand, ne l'étoit pas assez pour elle, Albuquerque ne sçavoit où se mettre, & étoit obligé de faire changer continuellement de place à ses Vaisseaux, fans pouvoir leur trouver d'asyle assuré. La Famine se fit ensuite sentir d'une maniere si cruelle, qu'on fut obligé de manger les rats &

CCc ij

AN N. de J. C. 15 10. DON EMMA-NUIL ROL ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE GOUVER-

jusques aux cuirs des cofres & des boucliers : mais ce qui mortifia le plus le Général, ce fut la désertion de trois de ses gens, qui allerent rendre compte à l'Idalcan de l'état miserable où il se trouvoit reduit. Ce Prince qui avoit autant de politesse que de bravoure, lui envoya, sur la premiere nouvelle qu'il en eut, une Fuste pleine de vivres & de rafraîchissements en lui faisant dire. » Que c'étoit par les armes qu'il vouloit » vaincre ses ennemis, & non pas par la faim.« Mais Albuquerque, qui crut que le dessein de l'Idalcan étoit de sçavoir au vrai s'il étoit en effet dans une aussi grande extrémité, usa de feinte. Car ayant fait exposer sur le tillac une barrique de vin avec le peu de biscuit qui étoit reservé pour les malades, comme si chacun eût pû en prendre à discretion, il éluda le piége, & renvoya le présent, répondant à l'Officier qui l'apportoit , gracieusement & fierement en même tems. » Dites à votre maître » que je lui fuis obligé, mais que je ne rece-» vrai ses présents, que lorsque nous serons » bons amis. «

La Flotte souffrant toûjours beaucoup de l'artillerie des Forts de Pangin & de Bardes , le Gouverneur résolut de se déliver de cette importunité, en tentant de les emporter de vive force. L'entreprisé étoit hardie, & même téméraire. Dans la mauvaisé disposition d'esprit où étoient les Officiers contre lui, il vit bien

qu'il ne viendroit pas à bout de les y résoudre, Annde en mettant la chose en délibération dans le conseil : c'est pourquoi les ayant assemblés, il leur dit résolument, qu'il étoit déterminé de NUIL ROL. les attaquer, qu'il ne vouloit contraindre per- ALPHONS fonne à le suivre, mais qu'il iroit à la tête de D'ALBUceux qui le suivroient de bonne volonté. Cette Gonville manière de proposer la chose réussit. Il n'y eut personne qui ne voulut en être, & tous y donnerent les mains.

L'Idalcan, qui en avoit eu l'avis par un transfuge, avoit renforcé la garnison de Pangin de cinq cens hommes, suivant le conseil de Machiado, qui s'étoit obstiné, contre le sentiment des autres Officiers, à dire que les Portugais emporteroient le Fort, supposé qu'ils en fussent trop incommodés. Quoique depuis l'évasion du transfuge Albuquerque se fût désié que l'Idalcan enverroit ce renfort, il se prépara néanmoins à faire son coup dès la même nuit. Ayant fait son projet & distribué son monde par mer & par terre, pour attaquer par differents endroits en même tems les deux Forts, & le camp même de Pulatecan, qui étoit posté sur une colline assez près du Fort de Pangin, pour y porter du secours selon le besoin . il arriva au débarquement deux heures avant le jour, sans avoir été apperçu. Alors ayant fait fonner la charge avec le plus grand nombre de trompettes & de tambours, qu'il lui fut pof-CCc iii

J. C. ALPHONSE D'Argu-QUERQUE GOUVER-

A N N. de fible, il attaque de tous les côtés. Pulatecan. qui crut avoir toute l'armée Portugaise sur le corps, n'eut que la pensée de se mettre en fuite pour sc rctirer à la Ville avec précipitation. Ceux qui gardoient le Fort de Pangin, avoient passé une grande partie de la nuit à boire, & étoient tous plongés dans un profond fommeil. Comme ils étoient tous couchés dedans & dehors le Fort, où ils ne pouvoient tous contenir, sans aucune précaution, portes ouvertes & les gardes même endormies, ils furent plûtôt vaincus qu'ils n'eurent, pour ainsi parler, le loisir de se mettre en défence. Les Forts furent emportés, l'artillerie & les vivres embarqués, & ce coup de vigueur qui fut une action très-mémorable, ne couta que peu d'hommes aux Portugais & quelques blesses. L'Idalcan y perdit trois de ses Capitaines, cent cinquante Rumes & cent Indiens qui resterent sur la place. Il en fut si effrayé, que craignant que les vainqueurs ne vinssent l'assieger dans Goa, il en sortit, & jetta encore de nouvelles propositions de paix.

Il lui restoit cependant une grande ressource dans l'esperance qu'il avoit de brûler la Flotte. Il avoit pour cet effet fait préparer quantité de radeaux pleins de matieres combustibles qu'il devoit faire suivre, & soutenir par quatrevingt bâtimens à rames , dont la destination étoit pour assommer les Portugais qui se jet-

teroient à l'eau, lorsque leurs Vaisseaux seroient Ann. de en feu. Albuquerque n'ignoroit pas ce projet, & prit d'abord quelque mesures pour s'en défendre, mais tout bien pense, il crut qu'il va- NUEL ROI. loit mieux prévenir le coup, & aller brûler les ALPHONSE radeaux avant qu'ils fussent lancés. Il destina piètesus cette commission à Don Antoine de Norogna Gouvire fon neveu, à qui il donna trois cens hommes d'élite repartis en dix Chaloupes, qu'il fit précéder d'une fuste, d'un Parao & des deux Galeres de Fernand de Beja & d'Antoine d'Almade. Il donna ordre à ces derniers de mettre des gens à terre pour tacher de prendre quelqu'un qui pût leur dire la situation des ennemis, mais ceux-ci n'ayant vû paroître personne & s'ennuyant d'attendre, allerent mouiller à une portée de canon de la Ville. Jean Gonzalez de Castelblanco, qui commandoit le Parao, fut assez hardi pour y aller donner un coup d'œil, & passer lous tout le feu des batteries, dont il ne reçut aucun dommage.

Don Antoine de Norogna étant arrivé où ses Galeres étoient mouillées, apperçut par leur travers trente Paraos commandés par Çufolarin, qui venoit du côté de l'Isle de Divarin. Alors craignant d'être mis entre deux feux, & attaqué par les autres petits bâtimens qui seroient lâchés du côté de la Ville , il divifafes Chaloupes en deux corps. Il en donna six à commander à George d'Acugna qu'il envoya

J. C. QUERQUE

GOUVER-

NEUR.

A N N. de contre ces derniers, lui donnant ordre de ne point tirer, qu'il n'en eût fait le signal. Pour lui avec les quatre autres Chaloupes soutenuës du Parao, de la Fuste & des Galeres, il alla affronter Cufolarin.

> Le combat ayant commencé en même tems de tous les côtés, d'Acugna mit d'abord en fuite les Paraos qu'il avoit en tête, & les accula contre le rivage, où ne pouvant les suivre, il les canona long-tems à plaisir. Çufolarin fit d'abord plus de resistance & se battit bien, mais un coup de canon bien assené lui ayant enlevé quelques rameurs, il regagna la Ville: Norogna le talonna de si près, qu'il l'obligea à s'échouer devant la porte de la Ville, qu'on appella depuis de sainte Catherine. Et parce qu'alors il se trouva avoir la prouë de sa Chaloupe dans la poupe de la Fuste ennemie, les deux d'Andrade sauterent d'abord dedans, & furent suivis de trois autres, ce qui étourdit tellement Çufolarin & ses gens , qu'ils se jetterent à bas, & abandonnerent le Vaisseau. Il pleuvoit pendant ce tems-là du haut des murs & du rivage un nuage de traits, dont l'un ayant blessé Norogna au gras de la jambe gauche dans le tems qu'il alloit sauter dans la Fuste de Çufolarin, après les cinq autres qui y étoient déja entrés, il retomba dans sa Chaloupe, qui s'étant détachée de la Fuste, parce

qu'alors on ne pensa qu'à le secourir, les cinq

braves resterent exposés à la fureur des enne- Annide mis qui les environnerent. Leur nombre étoit si grand qu'aucun des Capitaines n'osa débarquer pour voler à leur secours : mais Louis Cou- Don Emm tinho, qui commandoit une des six Chaloupes ALPHONSE de l'escadre d'Acugna, étant entré dans une p'ALBUdes autres Chaloupes avec la plûpart de ses Gonvangens, envoya la sienne avec son Patron & sept rameurs pour les prendre. Fernand de Beja ayant arrivé en même tems avec sa Galere pour soutenir la Chaloupe, le Patron accosta la Fuste, & sauva les braves qui combattoient comme des Héros, à l'exception néanmoins de Jean d'Eïras, que trop de bravoure avoit porté à se lancer parmi les ennemis, qui le tuerent. Beja ayant ensuite tenté inutilement d'emmener la Fuste en la remorquant, fut obligé de l'abandonner, après quoi tous se retirerent pendant la nuit pour rejoindre la Flotte.

L'Idalcan, qui étoit retourné à Goa, & qui fut le spectateur de tout le combat, fut si charmé de la valeur des cinq Champions, & fur-tout des deux freres d'Andrade qui firent des prodiges de bravoure, & servirent de bouclier aux trois autres qu'il envoïa Machiado pour leur faire compliment de sa part, leur faisant dire qu'il estimoit si fort leur courage, qu'avec eux il espereroit de conquerir toute l'Inde ; qu'il les assuroit de son amitié, & leur demandoit la leur. Il leur eût même envoyé quelque présent, si Machiado Tome I. DDd

Ann.de I. C. 1510. D'ALEU-QUERQUE GOUVER-

NEUR.

ne l'avoit affuré qu'ils ne le recevroient pas. Cette victoire, qui déconcerta le projet de l'Idalcan, eût été complette sans la perte de Don Antoine de Norogna, qui mourut trois jours après de sa blessure. Sa mort fut d'autant plus sensible à Albuquerque, que la douleur en fut compliquée dans la nouvelle qu'il apprit peu après du désastre arrivé à Don Alphonse de Norogna, frere de Don Antoine. Il étoit parti de Socotora pour venir prendre le Gouvernement de la Forteresse de Cananor, ainsi que nous l'avons dit. Le Vaisseau qui l'apportoit ayant échoue par un gros tems sur la Côte de Cambaïe, Don Alphonse se confiant en les forces, fut de ceux qui le jetterent à la mer pour se sauver. Il attrapa une boye, mais étant arrivé au rivage où la mer battoit furieusement, la boye même sur laquelle il étoit, l'écrafa. Ceux qui resterent attachés au corps du Vaisseat, se sauverent tous, & furent conduits prisonniers à la Cour du Roi de Cambaïe. Albuquerque aimoit ces deux freres, qui étoient fils de sa sœur, comme s'ils eufsent été ses propres enfans. Ils avoient tous les deux infiniment du mérite, ils s'étoient distingués par de belles actions, & ils étoient generalement estimés & aimés. Il paroît que Don Antoine l'emportoit sur son frere dans le cœur de son oncle. Car quoiqu'il n'eût encore que vingt-quatre ans, il le destinoit à être son successeur dans le Gouvernement général.

Ce fut veritablement une perte pour le Gou- A N N. de verneur. Car comme Don Antoine étoit aimé, & qu'il avoit les manieres infinuantes, il ré- DONEMMAS tablissoit les affaires que la trop grande auste- NULL ROIL rité de son oncle avoit gâtées. C'étoit lui d'or- ALPHONSE dinaire qui se faisoit l'entremetteur, & qui fac- QUERQUE commodoit tout. Albuquerque éprouva bien- REUR. tôt qu'il lui manquoit au besoin.

Le Général avoit dans son Vaisseau plusieurs jeunes filles des Maures rebelles, qu'il ne voulut jamais rendre à leurs parens, ayant résolu de les faire instruire dans notre sainte Religion & de les marier à des Portugais, comme il fit en effet peu après. Il les appelloit ses filles, & il y avoit assez de fondement pour soupçonner qu'elles étoient ses maîtresses. Quelques précautions qu'il prît pour les garder, il s'y passa bien des désordres, dont les principaux Officiers se trouverent les premiers coupables. Ruy Dias jeune volontaire convaincu du fait fut condamné à être pendu. Les Capitaines les plus échauffés, parmi lesquels étoient les deux d'Andrade, furent si indignés de cet arrêt, quoique porté par l'Auditeur des Indes, qu'ayant soulevé leur monde, ils allerent enlever le criminel., & vinrent tumultuairement à bord du Vaisseau du Gouverneur, pour lui demander

en vertu de quel pouvoir il exerçoit une telle justice; & entre plusieurs paroles peu séantes ils

lui dirent résolument qu'il falloit le délivrer DDd ij

An N. de J. C. 1510. Don Emmanuel Roi. Alphonse D'Albu-Qu'ERQU'B

ou changer sa peine, qui ne convenoit pas à un Gentilhomme. Albuquerque se possedant sit semblant de vouloir leur montrer ses pouvoirs. Les Capitaines surent assez bons pour monter à bord. Alors Albuquerque tirant son épéc..» Voilà, dit.il, en vertu de quoi j'agis. « Les ayant ensuite fait mettre aux arrêts, & leur ayant ôté le Commandement de leurs Vaisseaux, il sit exécuter la sentence sans remission. Action de vigueur qui retint tout le monde dans un plus grand respect, mais qui ne sit qu'irriter de plus en plus les esprits.

Les avantages que les Portugais avoient remportés, les avoient misun peu plus au large pour les vivres , & la facilité qu'ils leur donnerent d'en tirer des petites Illes du voissage de Goa. Les pourparlers même de paix leur avoient été utiles pour cet esfet. Car comme le Gouverneur avoit encore dans ses fers plusseurs Maures qu'il n'avoit pas fait périr par le dernier supplice , il se fit prier pour permettre que le facteur Corvinel traitât de leur rançon avec les parens des prisonniers, & c'étoit toûjours en vivres que la rançon étoit payée. Malgré cela néanmoins la Flote souffroit toûjours de la faim; mais comme l'hyver étoit sur la fin de toutes ces miseres.

Le dessein du Général étoit de ne point sortir de là, sans avoir repris la Ville, & dans cette yûë il sit d'abord partir Don Jean de Lima

qui devoit conduire les malades à Anchedive, Anne de & donner ordre aux Vaisseaux qui arriveroient nouvellement de Portugal d'aller joindre le Gé-Don ENMAnéral à la barre de Goa. Timoja fut dépêché en NURL ROIL même tems avec ses Fustes pour aller chercher ALPHONSE des vivres à Onor. Albuquerque avoit nouvelle QUERQUE affurée que le Roi de Narsingue revenu de la ROSA. fausse impression qu'on lui avoit donnée au sujet de la prise de Goa , avoit derechef rompu avec l'Idalcan, & s'étoit joint aux Princes les tributaires, pour aller assieger la Ville de Tiracol, ce qui mettoit l'Idalcan dans la nécessité de quitter Goa, pour aller au secours de cette autre place. Mais les Capitaines étoient si ameutés contre le Gouverneur, qu'il ne pût jamais leur faire gouter les meilleurs raisons, de sorte que rebuté des affronts qu'il en recevoit tous les jours, il se résolut de lever l'anchre pour se retirer. La premiere tentative fut inutile, & il fut contraint de revenir sur ses pas avec Lima & Timoja qui n'avoient pu passer. Enfinle 15. d'Août ayant appareillé, il sortit de la barre, & le même jour il eut la vûe de la Flotte de Diego Mendez de Vasconcellos qui arrivoit de

Outre une Flotte de trente voiles que le Roi Don Emmanuel mit en mencontre les Maures de Fez & de Maroc, à qui il continuoit de faire vivement la guerre, ce Prince fit partir cette même année trois autres Flottes pour le nou-

Portugal.

DDd iii

J. C.

A N N. de veau Monde. L'une de quatre Vaisseaux commandée par Vasconcellos qu'il envoyoit à Malaca, avant que d'avoir reçu aucune nouvelle de Diego Lopés de Siqueïra, qu'il y avoit envoyé les années précédentes. La seconde étoit de sept Navires sous la conduite de Gonzales de Siqueïra, dont la destination étoit pour les Indes: & la troisiéme de trois autres bâtimens qu'il donna à Jean Serran, qui avoit ordre d'aller prendre une connoissance exacte de l'Isle de Madagascar, & des avantages qu'on en pourroit tirer. Mais Serran ayant perdu beaucoup de tems à parcourir cette Isle de ports en ports, sans être plus heureux que ceux qui l'avoient précédé, continua sa route pour les Indes.

La venûë de tous ces Vaisseaux fit grand plaifir à Albuquerque, qui en eut nouvelle à Anchedive par Valconcellos, mais la destination de celui-ci ne lui en faisoit point du tout. Il se garda bien néanmoins de lui en témoigner rien d'abord : au contraire il le reçut très-gracieusement, & lui ayant fait comprendre qu'il ne pouvoit l'expédier si-tôt, parce que la navigation pour Malaca ne seroit ouverte de trois mois, il lui promit que dès qu'elle seroit bonne, il lui donneroit un plus grand nombre de Vaisseaux pour le mettre en état d'exécuter avec honneur une entreprise, dont il ne pourroit gueres venir à bout avec sa petite Flotte.

Ayant ensuite fait quatre escadres de trois ANN. de Vaisseaux chacune pour croiser en differens endroits de la Côte, il alla à Cananor, où Edouard de Lemos qui y arriva pour lors, l'em- NUEL ROL barrassa davantage. Albuquerque prit le parti ALPHONSE de le recevoir avec distinction , ainsi que je PALBUl'ai dit, & Lemos se contenta pendant quelque Gouventems de ces demonstrations honorables; mais les Capitaines mécontens ayant fouflé le feu de la discorde, il se piqua au sujet d'un Ambassadeur du Roi de Cambaïe, qui vint traiter de la paix avec Albuquerque. Lemos prétendit que le Général entreprenoit sur ses droits, & qu'il devoit lui renvoyer l'Ambassadeur, parce que Cambaïe étoit dans son district. Albuquerque dissimula avec Lemos, & lui souffrit bien des choses qu'il n'auroit pas souffertes dans un autre tems. Il crut devoir le ménager par respect pour le Roi, & les provisions qu'il en avoit. Il ne laissa pas d'aller son train, & d'expédier l'Envoyé de Cambaïe. Les differens de ces deux hommes eussent eu de plus fâcheuses suites, s'ils n'eussent été terminés par l'arrivée des Vaisseaux de Siqueïra, qui portoient ordre à Lemos de retourner en Portugal, & de remettre le Gouvernement entre les mains d'Albuquerque.

Le Gouverneur ayant terminé les affaires qu'il avoit à Cananor, & vû le Roi, de qui il reçut toutes fortes d'honneurs, se vit obligé

J. C. 1110.

ANN. de d'aller à Cochin par un nouvel évenement? Trimumpara étoit mort dans sa retraite. La loi du pays portoit que le Roi qui lui avoit succedé au Trône, allat le remplacer dans cette folitude, & cedât sa place à ce neveu, que Trimumpara en avoit exclus, parce qu'il avoit pris parti pour le Zamorin dans le tems que celuici lui faisoit la guerre. Le jeune Roi n'avoit pas assez de devotion pour s'enfermer si-tôt-Les Portugais de Cochin s'y opposoient de tout leur pouvoir; mais son Competiteur qui étoit déja entré à main armée dans l'Isle de Vaipin, paroissoit se mettre en devoir de l'y forcer. La présence du Gouverneur lui en ôta les moyens, mais le Gouverneur qui avoit d'autres desseins en tête étant retourné à Cananor, le Prince ambitieux revint avec de nouvelles forces qu'il avoit eûes du Zamorin. Elles lui profiterent peu. Nugno Vaz de Castelblanco le battit à platte couture, pensa le prendre prisonnier, & lui ôta pour jamais l'esperance de regner.

L'entreprise de Goa tenoit toûjours extrémement au cœur d'Albuquerque; mais les contradictions qu'il avoit souffertes de la part de ses Officiers, faisoient qu'il n'osoit témoigner l'inclination qu'il y avoit. Il la proposa cependant dans le Conseil, comme pour prendre les avis sur la conjoncture des tems , lesquels se trouverent si favorables, qu'elle fut déterminée à la pluralité. Albuquerque eur grand soin

de prendre les avis par écrit, & ne perdit pas Ann. de

un moment de tems pour l'exécuter.

Il cût bien voulu conduire à cette entre- DON EMMA prise les Capitaines destincz à retourner en Por- NUEL ROL tugal avec Lemos & Gonzales de Siqueïra, qui ALPHONIE avoient ordre de revenir avec les Navires de QUIRQUE la cargaison. Car quoique ces Capitaines fusfent les principaux des mécontens, & des factieux, dont il devoit être bien aise de se délivrer; néanmoins comme ils étoient bons Officiers, & accoûtumés aux guerres des Indes, il n'eût pas été fâché qu'ils eussent voulu le suivre. Mais Jerôme Texeira & les autres bien loin de le seconder, firent tout ce qu'ils purent pour faire échouer l'entreprise. Ils lui débaucherent cinq cens hommes, qui se cacherent au moment du depart, & n'ayant pû lui débaucher . Vasconcellos, ils le calomnierent auprès d'Albuquerque en faisant donner à celui-ci par Gaspard Peréira Secretaire des Indes, le faux avis que Vasconcellos vouloit s'échapper pour aller à Malaca. Cela fut cause que le Général qui donna trop facilement dans ce piege, le fit mettre aux arrêts avec les Capitaines de son escadre, à qui il ôta le Commandement de leurs Vaisfeaux, qu'il leur rendit pourtant bien-tôt après, ayant découvert la fausseté de l'accusation.

Vers le commencement de Novembre, le Général mit à la voile, & alla moüiller à Onor, qu'il trouva toute en fête pour les noces de

Tome I.

Ann. de
J. C.
ISIODON EMMANUEL ROI.
ALPHONSE
D'ALBUQUERQUE

Timoja, qui épousoit la fille de la Reine de Gozompa. Albuquerque voulut honorer ces noces de sa présence. Sa Flotte, qui éroit de trente-quatre Vaisseaux, ayant ensuite été rensorcée de trois autres bâtiments que l'imoja lui donna, il se remit en mer tandis que le Prince Indien de concert avec le Général, laissant là sa nouvelle épouse, rassembla trois mille hommes de ses troupes pour l'aller joindre devant Goa.

L'effroi fur si grand à Goa à l'arrivée de la Flotte, que les Forts de Bardes & de Pangin furent d'abord abandonnés par ceux qui les gardoient. Albuquerque, qui ne voulut pas perdre de tems, sen saistir, & envoya quelques Chaloupes sous les ordres des deux freres, Don Jean & Don Jerôme de Lima pour donner un coup d'œil à la Ville, & faire leur rapport de l'état où elle étoit. Ils s'acquitterent si bien de cette commission, qu'ils allerent jusques au pied de la Citadelle, & rasferent la terre d'asseprès, malgré les salves d'artillerie & la gréle des siéches, dont ils ne reçurent aucune incommodité.

L'Idalcan avoit laissé dans la place neuf mille hommes, parmi lesquels on comptoit deux mille Rumes. Il y avoit ajoûté de nouveaux ouvrages, & il l'avoit pourvûë de toutes sortes de munitions de guerre. Le Général ayant reglé le projet de ses operations, alla descendre deux heures avant jour le 25, de Novembre à une juste distance d'un ouvrage avancé, qu'il Ann. de falloit d'abord emporter. On devoit l'attaquer en même tems par trois endroits, tandis qu'Albuquerque qui devoit faire une autre attaque NUEL ROL à une des portes de la Ville, attendroit que le ALPHONSE maître de la Capitane suivi de trente matelots, D'ALBUeût coupé une estacade, qui se trouvoit sur le Gotyfre chemin qu'il devoit tenir. Le signal de l'attaque ayant été donné avec un grand bruit de fanfares, Don Jean de Lima, Diego Mendez de Vasconcellos & un troisiéme, qui commandoient les trois corps destinés à donner l'assaut à l'ouvrage avancé, le forcerent tous trois en même tems, & suivirent les ennemis jusques à la porte de la Ville, que ceux-ci ne purent exactement fermer après eux, parce que Denis Fernandes de Mello, qui se trouva à la tête des poursuivants, insera entre les deux battans de la porte, qu'on appella depuis de fainte Catherine, le bois d'une grosse lance. Après de grands efforts de part & d'autre, les Portugais

jours à propos, ils regagnerent aussi toûjours du terrain jusques au Palais de l'Idalcan. Tandis que ceux-ci profitoient de leurs avan-

le rendirent maîtres de la porte, & se repandirent à l'instant par les rues, où malgré les pierres & les traits qu'on leur lançoit des toits & des fenêtres des maisons, ils poussoient les ennemis devant eux, & se voyoient quelquefois repoussés eux-mêmes : mais secourus toû-

ANN. de
J. C.
1510.

DON EMMANUEL ROL
ALPHONSE
D'ALEUQUERQUE
GOUVER-

tages, Albuquerque qui avoit entendu tout le bruit qui s'étoit fait de ce côté-là, envoya Simon Martinés pour lui faire le rapport de ce quis'y passoit: mais n'ayant pas la patience d'artendre la réponse, il ensila la ruë du Fauxbourg qui aboutisoit à la porte de son attaque. Là il eut sur les bras un corps de Maures qui fuyoient de la Ville, & qui se trouvant entre deux seux firent de necessité veru, & se battirent bien. Le Général néammoins leur passa sur

le ventre, & entra dans la place.

Cependant ceux qui étoient arrivés des premiers au Palais furent assez maltraités; quelques-uns des plus braves y furent tués, & Don Jerôme de Lima y fut blessé à mort. Ils étoient tous taillés en pieces, fans un nouveau renfort qui leur arriva à tems. Don Jean de Lima voyant son frere renversé voulut s'arrêter; mais celui-ci, qui dans l'état où il se sentoit, ne faifoit plus compte de sa vie, lui montra le chemin de la gloire, & lui parla en héros. Don Jean combattu de deux passions suivit son avis, & crut mieux faire en vengeant sa mort, qu'en témoignant une tendresse hors de saison. Ils ne laisserent pas d'avoir bien des affaires; car il sortit du Palais par differens endroits tant de gens à pied & à cheval, qu'ils furent bien-tôt investis. Mais Diego Mendez de Vasconcellos étant arrivé sur ces entrefaites, sit pancher la balance, & eut veritablement l'honneur de

cette journée aussi bien que Manuel de Lacer- Ann. de da, qui ayant un fer de fléche planté dans le vilage, d'où il couloit beaucoup de sang, ne cessoit de combattre, tua un Abissin qui pa- NUEL ROI, roissoit un homme de consideration, & étant ALPHONS monté sur le cheval de cet ennemi terrassé, se QUERQUE trouva encore seul à faire tête à huit personnes Gouvenqu'il défit.

Depuis ce moment les ennemis ne firent presque plus de resistance. Chacun ne pensa qu'à la fuite, & se sauva par les portes ou par dessus les murailles, desorte que quand le Général arriva tout se trouva fait. Il fit d'abord fermer les portes, pour empêcher ses gens de se debander, & après avoir rendu graces à Dieu d'un avantage si signalé, il sit Chevaliers Manuel d'Acugna, Frederic Fernandes qui étoit entré le premier dans la Ville , & quelques autres qui s'étoient des plus distingués.

Dans cette action il n'y eut qu'environ quarante Portugais tues sur la place, mais il y en eut plus de trois cens blesses, parmi lesquels furent les deux freres d'Andrade, qui étoient toûjours des premiers aux coups. Pour la perte des ennemis elle fut très-considerable, soit de ceux qui passerent par le fer du vainqueur, soit de ceux qui se précipiterent du haut des murs & des toits des maisons, ou qui se noyerent. On fit particulierement main basse sur les Maures, & le Général bannit ensuite de la Ville & de

ANN. de J. C. 1510. DON EMMA-NUEL ROI. ALPHONSE D'ALBU-QUIRQUE GOUNTE.

fonterritoire tous ceux d'entre eux qui avoient échappé au massacre qu'on en sit. Il sit aussi mettre le seu aux Fauxbourgs de Goa, ainss 'qu'il l'avoit juré pour se venger des Canarins & Malabares, qui avoient savorisé le retour de Isdalcan. Il mir la Ville au pillage, & pour punir les habitans, il leur imposa les mêmes tributs qu'ils payoient à leur premier maître.

Timoja arriva peu après l'action, & il n'y eut que la celerité avec laquelle tout s'étoit passé, qui put justifier son retardement, & ôter les

soupçons de trahison.

L'esprit du Général victorieux étoit trop vif pour s'endormir en goutant le fruit d'une nouvelle conquête. L'exécution d'un projet ne faifoit en lui que reveiller l'idée d'un autre. Il en avoit trois principaux. Le premier étoit celui de la mer Rouge.Le Roi Emmanuel le pressoit beaucoup sur les nouvelles qu'il avoit eues du Levant, que le Caliphe préparoit une puissante Florre à Suez fur les vives instances du Zamorin, des Rois d'Ormus, d'Aden & de Cambaïe, & il avoit donné des ordres précis de contraindre le Roi d'Aden de gré ou de force, à laisser bâtir une Citadelle dans sa Capitale : Que si cela ne se pouvoit, on en batit une dans l'Isle de Camaran, qui étoit meilleure que celle de Socotora, où les Vaisseaux ne pouvoient hyverner. En effet Albuquerque envoya alors Fernandes de Beja pour la détruire, parce qu'outre son inutilité, elle lui coutoit trop à entretenir. Le second A N N. de projet étoit celui d'Ormus, qui lui tenoit toûjours au cœur: & le troisiéme enfin étoit l'en- DON EMMAtreprise de Malaca, à laquelle il ne paroissoit NUEL ROI. penfer, que pour favoriler la commission de ALPHONSS Diego Mendez de Vasconcellos, qui s'étoit grange beaucoup distingué dans la prise de Goa. Effe- NEUR. Clivement un de ses premiers soins, fut d'envoyer des ordres à Cananor d'y mettre tout en

état pour le voyage de cet Officier.

En attendant il donnoit toute son attention à s'assurer tellement de Goa, qu'on ne pût plus le lui enlever, & depuis la fin de Novembre jusques à la fin de Mars de l'année suivante, il ne perdit pas un moment, & pour le fortifier, & pour y introduire une forme de Gouvernement stable. Comme il en vouloit faire une Ville Portugaise, son plus grand empressement fut d'y établir les Portugais qui voulurent s'y fixer. Il les maria aux filles des Maures & des Gentils, qu'il tenoit prisonnieres; & afin de les y engager mutuellement, il leur distribua les maisons & les terres des Maures qu'il avoit bannis, ou leur donna des emplois dans les Fermes & Doüanes. Il se rendit d'ailleurs extrêmement populaire & gracieux à cette nouvelle colonie. Il affistoit aux cérémonies de ces mariages, & bien qu'ils eussent assez l'air de ceux des premiers Romains avec les Sabines enlevées, ils ne laisserent pas de réüssir. Il sit

J. C.

ALPHONSE

D'ALBU-GOUYER- ensuite battre monnoye pour decrediter celle des Maures, & mit dans les finances un trèsbel ordre, aussi-bien que dans les Fermes, dont il confera la Surintendance à Merlao frere du

Roi d Onor.

· Pendant tout ce tems, il recut les Ambassadeurs de presque tous les Souverains de l'Inde, qui l'envoyerent complimenter sur sa nouvelle conquête, & rechercherent fon alliance. Sa Cour ressembloit alors à celle d'un des plus grands Monarques du monde, & il en soutenoit l'éclat avec tout le faste imaginable.

Le tems s'écouloit, & Diego Mendez de Vasconcellos, voyant que le Gouverneur l'amufoit par de belles paroles, le pria de s'expliquer. Il le fit par des raisons très-solides, & lui taisant sentir l'impossibilité de son entreprise; mais voulant lui adoucir le dégout de ce refus, il lui offrit ou le Gouvernément de Goa, ou d'autres avantages considerables, supposé qu'il eût dessein de s'en retourner en Portugal. Mendez n'étant pas fatisfait, Albuquerque lui fit parler par ses amis. Mais rienn'ayant pu le faire revenir,& cet Officier paroissant toûjours déterminé à suivre sa destination bon gré malgré, le Gouverneur mit la chose en déliberation dans le confeil,& en fit signifier juridiquement la résolution à Mendez sous peine d'exil pour lui, & de mort pour les autres de son escadre, supposé qu'ils pasfassent outre. Mendez étant parti malgré cette défense,

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 409

défense, il le fit suivre avec ordre de le faire Anni de revenir ou de le couler à fond. Malheureusement pour Mendez le mauvais tems l'arrêta à la barre de Goa. Il ne se rendit néanmoins qu'a- NUEL ROI. près quelques volées de canon qui lui coupe- ALPHONIE rent la groffe vergue, & lui tuerent deux mouf- D'ALBUfes. Le procès fut fait aux coupables. Mendez Gouverfut condamné a être renvoyé en Portugal, & à tenir prison jusques à son depart. Denis Cerniche Capitaine devoit avoir la tête tranchée, & les maîtres & pilotes devoient être pendus. Il y en cut d'abord deux d'exécutés en présence de tous les Ministres étrangers, qui approuverent fort cette justice du Général, & en conçurent de lui une plus haute idée. Mais à la sollicitation des Officiers Portugais, 🏞 demanderent grace de la vie pour les autres, & l'ob-

tinrent. Le Général paroissoit toûjours vouloir suivre le projet de la mer Rouge. En effet il se mit en mer comme pour l'exécuter; mais ayant pris un peu le large, pour éviter les basses de Padouë, il fut surpris d'un gros tems. Il devoit l'avoir pressenti, parce que c'étoit la saison des vents généraux & reglés, qui rendent pendant quelques mois impossible la navigation de l'Inde dans le Golphe Arabique, & font au contraire la Mouçon pour Malaca. Il parut alors qu'il n'avoit fait de difficulté à Vasconcellos par rapportà cette entreprise, que parce qu'il vou-

Tome I.

loit la tenter lui-même. Il est vrai qu'il ne fal-J. C. loit pas moins que lui & toutes ses forces pour y réüssir.

D'ALBU-QUERQUE GOUVER-

En ayant donc pris la résolution de l'avis de tous ses Capitaines, il fit virer de bord, toucha en passant à Goa, à Cananor & à Cochin, où après avoir mis encore quelque ordre aux affaires de son Gouvernement, il traversa le Golphe de Bengale, prit, chemin faisant, quelques Vaisseaux de Cambaïe, qui naviguoient sans ses passeports, & aborda à Pedir dans l'Isle de Sumatra Le Roi de Pedir, que sa venûë intimida, lui envoya neuf ou dix Portugais de la troupe d'Aravio, qui s'étoient sauvés de Malaca. Ceux-ci lui apprirent la révolution arrivée dans erte Ville, où le Roi sur le point d'être opprimé par le Bendara son oncle, avoit prévenu les desseins en lui faisant couper la tête. Il en auroit fait autant au Sabandar des Guzarates, qui étoit de la conspiration, si celui-ci n'avoit pourvu à son salut en se sauvant chez le Roi de Pacen, auprès de qui il étoit. Comme le Bendara & le Sabandar avoient été les principaux auteurs de la trahison faite à Siqueïra, cette nouvelle ne put que faire plaisir au Général, qui en tira un bonaugure.

Il partit du port de Pedir fort content des politesses que le Roi lui avoit faites, & alla moüiller dans celui de Pacen, où on lui fit les mêmes démonstrations; mais il en connut bien-tôt le

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 411

peu de fincerité : car le Roi de Pacen, qui lui Ann. de avoit promis de lui remettre en main le Sabandar des Guzarates, le laissa échapper, dans l'esperance qu'il pourroit obtenir sa grace du NUEL ROIL Roi de Malaca, par la nouvelle qu'il lui ap- ALPHONSE porteroit de l'arrivée de la Flotte Portugaile. D'ALBU-Il tâchoit en même tems d'amuser le Général, Gouvinpour donner le tems à Mahmud de se mettre en défense. Albuquerque s'en apperçut, mais ne voulant pas rompre avec ce Prince, il remit promptement à la voile. Le Sabandar ne porta pas loin la peine qu'il méritoit, le Général le surprit dans sa fuite sans le connoître. Il se battit comme un désesperé. Tous ceux de son bâtiment furent tués avec lui, & il blessa tous ceux de celui qui l'attaquoit. Il arriva alors une chose qui parut un prodige, car quand on le dépouilla, on le trouva tout couvert de blessures, sans qu'il parut une goute de sang. Ce ne fut qu'après qu'on lui eut ôté un bracelet d'or, dans lequel étoit enchassé un os d'un animal, que dans le Royaume de Siam on appelle Cabis, que le sang sortit à torrens de toutes ses playes, où cet ossement avoit eu la vertu de le re-

Après ce que Mahmud Roi de Malaca avoit fait à Siqueïra, il devoit s'attendre à quelque hostilité de la part des Portugais : ainsi il ne devoit point être surpris de l'arrivée d'Albuquerque. Il paroît même qu'il y avoit en quel-

A N N. de
J. C.
1511.

DON EMMA
NUEL ROI.

ALPHONSE
D'ALEUQUERQUE
GOUVER-

MEUR.

que sorte compré. Car quoique sa Ville sût toute ouverte, il avoit trente mille hommes de troupes, & un nombre prodigieux de pieces d'artillerie, de sorte qu'il paroissoit s'appuyer beaucoup sur ses forces. Il ne laissa pas d'envoyer saluer le Général, & de lui faire quelques excuses du passé en rejettant la faute sur le Bendara qu'il en avoit, disoit-il, puni en lui faisant subir les rigueurs de sa justice par le dernier supplice. Albuquerque voulut bien recevoir ses excuses, & se contenta de demander que Ruy d'Aravio & les autres Portugais lui sussens qui avoient été saiss & dissipez.

Mahmud est bien voulu donner quelque farisfaction à Albuquerque, dans la crainte que lui inspiroit sa présence, & dans l'incertitude où il étoit s'il devoit se résoure à la guerre, dont il apprehendoit les événemens. Mais Aladin son fils & Prince héreditaire de Malaca, le fils du Roi de Pam, qui se trouvoit alors dans cette Ville; où il étoit venu pour épouser la fille de Mahmud, & le nouveau Sabandar des Guzarates, qui n'étoit pas moins animé contre les Portugais que son predecesseur, l'aigrissant sans, cesse contre ces étrangers de qui il avoit tout à craindre, il se détermina en esset à risquer tout, plûtôt que de leur donner la fatisfaction qu'ils demandoient. Il les amusa ces

pendant par de belles promesses, afin de donner A N N. de le tems à son Amiral, qui étoit actuellement en mer, de revenir avec sa Flotte pour se joindre à plusieurs autres bâtiments à rames qu'il NULL ROL. tenoit tous prêts, & tous ensemble brûler la ALPHONIS

Flotte Portugaise.

La maniere toutefois dont il amusoit le Gé- Gouvennéral étoit si grossiere, qu'on pouvoit la regarder comme une suite d'insultes. Albuquerque ne s'en appercevoit que trop, & avoit besoin de tout son slegme, pour ne pas perdre patience; mais il croyoit devoir tout souffrir pour l'amour d'Aravio, à qui il avoit de grandes obligations, & qui ne se trouvoit à Malaca dans le danger d'y périr, que pour avoir été attaché à sa personne, le Viceroi Don François d'Alméida l'ayant envoyé là comme banni pour la raison de cet attachement. Il croyoit d'ailleurs devoir cette déference aux ordres du Roi de Portugal, qui ne vouloit pas qu'on engageat mal a propos une affaire, tandis qu'il y avoit esperance d'y réuffir par les voyes de la douceur. Enfin il n'étoit pas fâché de voir ses Officiers se piquer des insultes qu'on leur faisoit, pour les animer davantage à la vengeance par le grand froid qu'il opposoit à leur vivacité.

A la fin pourtant rébuté de ne voir aucune fin à la négociation, il fit représenter à Aravio la trifte nécessité où il se trouvoit d'entrepren-FFf iii

Ann. de J. C. 1511. Don Emmanuel Rot. Alphonse D'Aleu-Querque Gouver-

dre quelque chose. Celui.ci lui fit répondre noblement qu'il ne songeât nullement à sa perfonne, mais seulement à se venger d'un Prince perside, qui n'avoit d'autre vûë que de le perdre. Sur cette réponse le Général envoya quelques Chaloupes pour mettre le seu en quelques quartiers de la Ville, & à quelques Vaisseaux de Cambate. Cela rétissif si bien, que Mahmud renvoya sur le champ Aravio, & tous les Portugais prisonniers, priant en grace le Général de permettre qu'on travaillât à éteindre le seu.

La joye qu'eut le Général de r'avoir Aravio & ses gens lui enfla extrémement le courage, & le mit en état de faire des propositions bien plus fiéres. En effet il demanda alors: » Que » non sculement on lui payât la valeur de ce » qui avoit été enlevé dans la factorerie , mais » encore tous les frais de l'armement qu'il avoit "fait, Car comme il n'étoit pas venu en mar-"chandife, mais seulement pour repeter ce " qu'on lui detenoit injustement, il n'étoit pas » raisonnable, disoit-il, qu'il en supportat la » dépense. Enfin il exigeoit qu'on lui donnât un » emplacement pour bâtir une Citadelle, parce » qu'après la trahison qui avoit été faite à Si-" queïra, il ne convenoit pas que les sujets du » Roi son maître & ses esfets fussent exposés à » de pareilles perfidies. «

Mahmud feignit d'accepter ces propositions,

& donna même la liberté au Général de choi- A N N. de fir l'emplacement qui lui conviendroit le mieux. Mais les subterfuges dont il se servit, & les Don Famaavis fecrets que donnoient quelques Indiens NUEL Roi. amis des Portugais, ayant pleinement décou- Althonia vert sa mauvaise foi, Albuquerque se mit en guerque devoir d'employer la force, & de donner un GOUVERassaut à la Ville dans l'esperance de l'emporter. Aravio lui avoit fait entendre qu'il seroit le maître de la Ville dès qu'il le seroit du pont, & que du moins il diviseroit les forces de l'ennemi, une moitié de la Ville ne pouvant plus communiquer avec l'autre. Le pont étoit assez bien fortifié; on y avoit bâti une espece de Château de bois, où commandoit un des principaux Officiers du Roi.ll étoit herissé d'artillerie. Des deux côtés on avoit fait quelques coupures ou retranchements, dont il falloit d'abord s'emparer. Outre cela l'une des têtes du pont étoit défendue par le voismage d'une Mosquée de pierre & du Palais du Roi. L'autre l'étoit également par les terrasses des maifons.

La veille de faint Jacque le Majeur, dans lequel le Général avoit une grande confiance, & parce que ce grand Saint est Protecteur des Espagnes, & parce qu'il est le Patron d'un Ordre dont il étoit Commandeur, toutes les Chaloupes & esquifs de la Flotte eurent ordre de se rendre à bord de l'Amiral, pour y concerter

J.C. 1511.

A N N. de le projet de l'attaque. Le Général fit deux corps d'armée, dont chacun devoit aller descendre à l'un des bouts du pont pour se rejoindre enfuite tous les deux vers le milieu. Don Jean de Lima commandoit celui des deux corps, qui devoit débarquer du côté de la Mosquée & du Palais du Roi. Albuquerque en personne conduisoit l'autre, & devoit descendre au côté opposé où étoit le quartier des Marchands. Le débarquement se fit heureusement à la pointe du jour de la fête malgré le feu du canon, de la mousqueterie, & une grêle de traits; & de tous côtés le combat commença avec beaucoup d'animofité,

> Albuquerque eut bien-tôt forcé les retranchements, où Simon d'Andrade entra le premier. Ce ne fut pourtant pas sans peine, & sans rendre de grands combats, que le Général put penétrer juiques au pont, & se rendre maître d'une moitié. Il étoit surpris que Lima, qui étoir descendu de l'autre bord, n'en eût pas fait autant, & il se trouvoit embarassé. Mais Lima avant que d'arriver au pont , s'étoit vû en tête Aladin, & le fils du Roi de Pam son bedu-frere, à la tête d'un gros corps de troupes: & à peine la partie fut elle liée avec ceuxci, qu'il fut obligé de diviser son monde, pour faire face au Roi qui venoit le prendre à dos. Ce Prince étoit monté sur un Elephant précédé de deux autres, & suivi d'un plus grand nombre

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 417

nombre, escortés de plus de cinq cens hom- A N N. de mes. Chaque Elephant avoit une tour & fa J. C. trompe armée de faux & de fabres. La vûë de ces Elephans intimida d'abord les Portugais. NUEL ROIL Mais Lima ayant fait élargir les rangs, comme ALPHONSE pour leur ouvrir un chemin, & les laisser pas- B'ALBUfer, les prit en flanc. Fernand Gomez de Le- Gouvermos & Vaz Fernand Coutinho furent les premiers qui les attaquerent. Ils percerent l'Elephant du Roi de leurs lances, & le bletserent dangereusement. L'Animal frappé poussa de grands cris, prit son conducteur de sa trompe, le foula aux pieds, & revenant fur ses pas, culbuta ceux qui venoient après lui, & mit tout en désordre. Mahmud, qui apperçut le danger où il étoit, & qui étoit déja blessé à la main, descendit secretement, & se sauva. La troupe d'Aladin n'ayant pas fait plus de resistance que celle du Roi, Lima se rendit maître de la Mosquée & de l'autre bout du pont.

Le Gouverneur général n'avoit pas eu peu à faire de son côté. Car dans le même tems que le Roi se présenta pour attaquer Lima & les siens, trois des Officiers principaux de ce Prince se séparerent de lui, & coururent au pont suivis d'un corps de sept cens hommes pour faire tête au Général, qui se trouva ainsi entre deux feux, obligé de faire face en même tems à ceux-ci, & à ceux du côté opposé, qui répondoit à la grande ruë de la Ville, d'où il venoit toûjours Tome I. GGg

Ann. de
J. C.
1511.

Don Emmanuel Roi.

Alphonse
D'AlbuQUER QUE
GOUVERNIUR.

fur lui des troupes fraîches. Il étoit outre cela extrémement incommodé des fléches & des artifices qu'on lui tiroit de dessus les terrasses se maisons les plus voisines du pont, sans qu'il pût s'en garantir. Mais quand Lima arriva au pont, les ennemis se trouvant alors eux-mêmes entre deux seux, après un assez longue ressistance, furent obligés de se jetter en bas su pont dans la riviere pour se sauven. Le courant les ayant portés vers les bateaux, ceux qui étoient resses à la garde de ces bateaux, les assonmerent, ensorte qu'il n'en échappa que très-peu.

Les deux corps s'étant ainsi réiinis, & sentant ranimer leur courage par la jonction de leurs forces, Albuquerque travailla à le fortifier sur le pont avec le même bois que les ennemis y avoient, & fit mettre deux pieces de canon à l'entrée du retranchement qui enfiloit la grande ruë. Pour se délivrer ensuite de l'importunité des terrasses, il détacha Gaspar de Païva, & Simon Martinés, chacun avec cent hommes pour aller mettre le feu aux maisons. Le feu prit si bien qu'il y en eut plusieurs de confumées avec le toit de la Mosquée, une partie du Palais du Roi, & un autre petit Palais ambulant, traîné sur des roulettes, que le Roi avoit fait construire, pour le divertissement des noces de la Princesse sa fille.

Albuquerque ne réüssissoit pourtant pas à se fortisses sur le pont comme il le souhaitoit. Il

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. V. 419

avoit toûjours de nouveaux ennemis sur les Ann. de bras : ses gens étoient extrémement harrassés : ils avoient passé toute la nuit sous les armes: ils avoient combattu toute la journée : & souf- NUEL ROI. froient extrémement de la soif, de la faim & ALPHONSE de l'excessive chaleur du jour. A peine pou- equesque voient-ils se soutenir. Le Général craignoit d'ail suu. leurs pour sa Flotte le retour de l'armée Navale des ennemis, ou les machines qu'on pouvoit lâcher sur ses Vaisseaux pour les brûler; de sorte qu'il prit le parti de se retirer, résolu de revenir une autre fois à la charge, & content de

ce qu'il avoit fait cette journée.

Comme le Général avoit un peu trop compté sur la facilité qu'il auroit à se rendre maître de la Ville, sur le rapport d'Aravio, il trouva par l'évenement qu'il lui avoit manqué beaucoup de choses, ausquelles il voulut pourvoir, avant que de tenter une seconde attaque. Dans cette vûë il passa quelques jours à armer un Jone qui étoit un Vaisseau d'un grand port, qu'il fit herisser de grosses pieces d'artillerie, & bien gabionner pour le garantir de celle des ennemis. Il le fit remplir outre cela de futailles, & de toutes sortes d'instruments propres à remuer la terre, afin de pouvoir s'en servir à se retrancher. Ce Jone, qui paroissoit une Forteresse flottante, devoit joindre le pont pour le dominer; mais comme les marées ne donnoient pas assez d'eau, il fallut plusieurs jours GGg ij

A N N. de J. C. ISII. DON FMMA-NUII ROL. ALPHONSE D'ALEU-OUI ROUE

pour le touer, & le faire avancer peu à peu, à mefure que les eaux crurent, en approchant de la nouvelle Lunc. Les ennemis firent tout ce qu'ils purent pour le brûler, & lâchoient à chaque marée jusques à trois & quatre machines pleines d'artifices & de matieres combustibles, qui furent toujours détournées par les Chaloupes de la Flotte armées de longs bois & de grappins. Les batteries du rivage ne cessoient aussi de tirer sur lui, & de le cribler en divers endroits. La mousqueterie & les fléches qu'on décochoit de toutes parts, faisoient pareillement un trèsgrand effet, & Antoine d'Abreu qui commandoit, eut les deux jouës percées d'une balle qui · lui emporta une partie de la machoire, de les dents & de la langue, ce qui n'empêcha pas ce brave homme de continuer à faire sa charge, & de s'offenser même contre Albuquerque qui le croyant hors de service, voulut le relever.

Enfin le jour de faint Laurent, le Gouverneur voyant, que le Jone pouvoit être conduit jufquesau pont, retourna à la charge comme devant. Les ennemis qui avoient eu le tems de fe préparer, faifoient un feu effroyable, malgré lequel la descente se fit très-heureusement. Denis Fernandes, George Nugnés de Lion, Nugnés Vaz de Castel-Blanco, & Jacque Tessera, ayant forcé les premieres tranchées à la tête de leurs compagnies, allerent attaquer la Mosquée. De l'autre part, Albuquerque ayant évité, sur des

avis qu'il avoiteus, des mines & des chaussetrap- Ann. de pes empoisonnées, que Mahmud avoit fait mettre dans les endroits où il croyoit qu'il pafferoit, poussa les ennemis devant lui jusques NULL ROIL au milieu de la grande ruë, où il fit les plus ALPHONSE puissants efforts pour le rendre maître d'un re- QUERQUE tranchement que les Maures y avoient fait, Gouver. & où ils combattoient avec une extrême valeur. En étant venu à bout, il laissa là une partie de ses troupes, & revint avec l'autre pour aider ceux qui attaquoient la Mosquée. Il trouva en chemin le pont libre & entierement netoyé par la valeur d'Antoine d'Abreu. Ceux qui combattoient à la Mosquée ayant eu le même fuccès, l'avoient emportée de vive force avant que Mahmud, qui venoit à la tête de trois mille hommes pour la défendre, fut arrivé ; de sorte que ce Prince voyant la chose faite, retourna brusquement sur ses pas, & se retira à son Palais, où le Général ne voulut pas qu'on le

Toute l'attention du Général étant alors de s'assurer du pont, il envoya quatre barques à ses deux bouts, bien fournies de canon pour netoyer le rivage. Il fit ensuite tirer les futailles qu'on avoit portées dans le Jonc, ordonna qu'on les remplît de terre, & en fit deux bonnes batteries , l'une du côté de la Mosquée , & l'autre du côté de la grande ruë. Ayant ainsi fortifié les avenues, il fit couvrir le pont & le GGg iij

fuivît.

DON EMMAS D'ALBU-QUERQUE GORYER-

NEUR.

ANN. de Jone avec de grandes voiles, pour pouvoir y être à couvert également, & de la grande chaleur, & des traits, & des artifices qu'on ne difcontinuoit pas d'y lancer. Mais pour se délivrer plus efficacement de cette incommodité, il fit occupper les maisons les plus voisines du pont, & mettre quelques pieces d'artillerie sur leurs terrasses. Le combat duroit encore dans la Ville, soit dans la grande ruë, soit dans les ruës de traverse. Un détachement qu'il y envoya avec ordre de passer tout au fil de l'épée, acheva de tout dissipper, tuant & massacrant jusques à la nuit, de maniere que les ruës & le lit même de la riviere étoient pleins de sang & de corps morts.

> Le Général croyoit avoir encore beaucoup à faire le lendemain à l'attaque du Palais, mais le Roi au desespoir l'avoit abandonné, & s'étoit retiré pendant la nuit chez le Roi de Pam. d'où il écrivit aux Princes voisins, pour les engager de travailler à le rétablir. Six mille hommes de troupes ennemics qui restoient encore dans un quartier retranché s'étant sauvés de la même maniere, la Ville parut réduite en une affreuse solitude. Personne n'osoit sortir des maifons. Cela dura ainfi quelques jours, pendant lesquels le Raja Utemutis, qui avoit déja traité fecretement avec le Général, lui envoya demander sauve-garde pour lui, & pour tous les Javes qui étoient de la dépendance. Aravio inter

ceda aussi pour Ninachetu. C'étoit un Gentil , Ann. de confiderable pour sa probité & pour ses richesses, qui par esprit de Religion avoit donné toutes fortes de secours aux Portugais pendant NUTL ROLL leur captivité, & avoit continué depuis à leur ALPHONSE donner avis de tout ce qu'on tramoit contre parsone eux. On fit quartier aux etrangers, mais pour NEUR. ce qui est des Maures Guzarates & des Maures naturels de Malaca, tout ce qui ne fut pas passé au fil de l'épée, fut fait esclave. La Ville fut en proye pendant trois jours à l'avidité du soldat. Il est incroyable combien de richesses on y trouva. Car outre l'argent & les pierres précicules qui furent emportées ou ensevelies par les ennemis; outre celles que le victorieux put divertir, le quint de tout le butin qui appartenoit de droit au Roi, se montoit à deux cens mille cruzades d'or. On ne toucha point aux magafins de la Ville, ni a tout ce qui pouvoit servir à retablir la Flotte, ou à fortifier la place, dans laquelle on aura peine à croire qu'on trouva trois mille pieces d'artillerie, dont il y en avoit jusques à deux mille de fonte. Ainsi le disent les Auteurs Portugais, que je suis obligé de fuivre.

Cette conquête qui fat l'ouvrage de huit cens Portugais, & de deux cens Malabares auxiliaires, dont la Flotte d'Albuquerque étoit composée, ne couta au vainqueur que quatrevingt hommes des siens, dont une grande par-

#### 424 CONQUESTES DES PORTUGAIS, &c.

Ann. de
J. C.
1511.

Don Emma
nuel Roi.
Alphonse
D'Aleuquer que

tie ne mourut qu'à cause des stéches empoisonnées, & qu'on ignoroit encore le remede à ce poison. Les ennemis au contraire perdirent un monde infini, dont on ne put estimer le nombre. On ne peut nier qu'ils ne se défendissent pien; mais on viten cette occasionce que peut la bravoure, & de quoi sont capables des gens de cœur conduits par un grand Capitaine.

Fin du cinquiéme Livre.



HISTOIRE

M+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

# HISTOIRE

DES DECOUVERTES

## ·CONQUESTES DES PORTUGAIS

Dans le Nouveau Monde.

### LIVRE SIXIÉME

A conquête de Malaca n'étant pas de moindre importance que celle de Goa, le Général s'y, prit à peu pres de la même maniere pour s'assurer de la possession de celle-là, Don EMMAqu'il en avoit usé pour s'établir solidement dans celle-ci. Et d'abord pour captiver l'esprit des D'ALEUpeuples, & se les gagner, il donna l'Intendan- Gonvence des Maures étrangers au Raïa Utemutis, & NEURA celle des Indiens Idolâtres à Ninachetu, L'un avoit beaucoup de credit & d'autorité sur ceux de sa secte, l'autre avoit de la probité, les Portugais lui avoient obligation, & il ne lui manquoit que d'être d'une Caste plus noble. Ces deux hommes attirerent bien-tôt ceux que la Tome I. HHh

IçII.

Ann.de J. C.

NUEL ROL ALPHONSE D'ALBU-Q'ERQUE GOUVER-MAUR.

terreur avoit dispersés. De sorte que Mahmud & le Prince Aladin, qui s'étoient campés fur le Fleuve Muar à huit lieuës de la Ville, ne purent empêcher la désertion d'une partie des fugitifs, qui les avoient suivis dans leur malheur, plûtôt par la crainte d'une domination étrangere, que par affection pour leur personne. Ainsi la Ville commença à se peupler, & à redevenir commerçante, comme auparavant.

En même tems que le Général portoit ses loix de police, pour mettre dans Malaca une nouvelle forme de Gouvernement, il ne négligeoit pas ce qui n'étoit pas moins nécessaire, qui étoit de construire une Citadelle pour servir d'asyle aux Portugais, & de frein à une Ville qui eût pû aisément changer de maître. Il avoit désesperé, sur la rélation que lui avoit faite Aravio, de trouver de la pierre propre à la bâtir. Mais il fut plus heureux qu'il ne penfoit. Car ayant fait creuser aux pieds d'une montagné, il y trouva plusieurs sépultures des anciens Rois toutes travaillées en belle pierre de taille; il y découvrit en même tems une espece de pierre bonne à faire de la chaux. Content de cette double découverte, il n'abandonna pas son premier projet de faire un Fort de bois par provision, & parce qu'il devoit être plûtôt fini. Mais le même jour qu'il commença celui ci, il jetta les fondements de l'autre au pied de la montagne; & afin qu'elle ne le dominat pas,il fit

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 427

élever le Donjon ou la Tour de l'hommage de ANN. de cinq étages. Il fit aussi bâtir une Eglise sous le nom de Notre-Dame de l'Annonciation, & un

Hôpital pour les malades.

On travailla à tous ces ouvrages avec affez Alphonia de diligence, parce que le Général voyant que QUERQUE les siens ne pouvoient suffire à ces travaux, y Gouve employa les Ambarages, qui étoient une espece de menu peuple, qu'on appelloit les Esclaves du Roi, & qui étoit entretenu aux frais de l'Etat. Albuquerque les y engagea, & par douceur & par force, recevant fort bien ceux qui se présentoient d'eux-mêmes, & ayant porté un Edit rigoureux pour y contraindre les autres, assignant une récompense à quiconque représenteroit un de ces fugitifs; ce qui donna lieu à quelque désordre, bien des personnes de condition libre ayant été dénoncées comme Efclaves.

Mahmud se fortifioit de son côté sur la riviere de Muar, qu'il barra pour couper chemin aux bateaux, qui auroient pû faire des courles vers son Camp. Il s'étoit flatté d'abord qu'Albuquerque se contenteroit de piller la Ville, & d'en emporter toutes les richesses dans l'Indostan. Mais quand il vit les mesures qu'il prenoit pour s'y établir, il voulut se persuader qu'il pourroit encore le chasser avec les secours qu'il attendoit ; d'autant mieux qu'il avoit nouvelle que Laczamana ou l'Amiral de sa Flotte, HHhij

AN N. de J. C. ISII. DON EMMA NUEL ROL ALPHONSE D'ALEU-QUER QUE

& le Prince de l'Ille de Linda son vassa, s'éctiont mis en chemin pour Malaca, & n'en écoient pas loin. Mais le Prince de Linda voyant la Ville prise s'en retourna, & Laczamana fit jetter quesques propositions d'accommodement à Albuquerque, qui les accepta. Elles n'eurent pourtant aucun effet par la jalousie même de ceux des Indiens, à qui le Général avoit donné a conssance. Car apprehendant que cet Amiral, qui étoit homme de mérite, n'eût plus de considération & de credit qu'eux auprès de lui, ils le firent avertir sous main, qu'on en vouloit à sa vie, ce qui rompit la négociation.

Cependant Albuquerque, à qui le trop grand, voisinage de Mahmud & d'Aladin déplaisoit, résolut de les débusquer de ce poste, avant qu'ils sy fortisassent et telle maniere qu'on ne pût plus les y forcer. Il donna cette commission aux d'Andrades, qui à la tête de quatre cens. Portugais, de six cens saves, de trois cens Malais du Royaume de Pegu, allerant le surprender si brusquement, qu'il n'eur que le tems de s'ensuir, laissant presque tous ses bagages, parmi les quels et rouverent sept Elephants richement enharnachés.

Tout étant bien plus tranquille à Malaca depuis cette retraite, Albuquerqué y avoit bien plus de liberté pour pousser les ouvrages, & pour y établir l'ordre. Les loix qu'il porta, fondées sur l'équité & sur la justice, furent reçûës d'une maniere d'autant plus agréable, qu'elles A N N. de faisoient plus sentir le contraste du Gouvernement précédent, qui avoit été violent & ty- DON EMMAS rannique. Mais ce qui acheva de lui gagner le NUIL ROI. cour du peuple, ce fut ce qu'il fit en battant ALPHONSE une nouvelle monnoye. Car en même tems que Q'ERQ'E fa politique lui faisoit porter l'Edit, qui interdifoit l'usage de toute autre monnoye sous peine de mort, il fit faire cette proclamation avec une pompe & une liberalité, qui sembloit tenir de la profusion. Rien ne manquoit à la beauté du spectacle, & dans toutes les ruës où passoit le cortege, Antoine de Sofa & le fils de Ninachetu répandoient cette monnoye d'or, d'argent & d'étain à pleines mains aux acclamations de

tout le peuple empressé à la ramasser.

La nouvelle de la prise de Malaca s'étant répanduë en peu de tems, causa un grand mouvement dans toutes les Cours des Princes voifins. Chacun y prit part selon ses differents interêts. Tous néanmoins par divers motifs de politique envoyerent leurs Ambassadeurs pour le réjoüir avec le Général de sa victoire, & faire alliance avec lui. Le Roi de Siam même, qu'il avoit prévenu, lui envoya faire compliment fur ce qu'il lui avoit fait justice d'un de ses sujets rebelles, & lui témoigna la joye qu'il auroit de vivre en bonne intelligence avec la Couronne de Portugal. Albuquerque reçut tous ces Ambassadeurs avec éclat, & de grandes marques HHh iii

ALPHONSE D'Atsu-

QUERQUE GOUVERO

NEUR.

A N N. de de distinction, & après les avoir expédiés, il envoya les siens dans ces differentes Cours; An. roine de Miranda d'Azevedo & Nicolas Coello au Roi de Siam; Ruy d'Acugna au Roi de Pegu; & d'autres, dont les noms ne sont pas venus jusques à nous, aux Rois des Isles de Jave & de Sumatra.

L'occasion étoit trop belle pour manquer de faire reconnoître les Isles de Banda . & les Molucques celebres par la singularité du Macis, des Noix Muscades & du Cloude geroste, qu'on ne trouve nulle autre part, & dont elles faifoient un grand commerce avec Malaca. Le Général y envoya trois Vaisseaux sous la conduite d'Antoine d'Abreu, qu'il voulut recompenser par cette distinction des services recens

qu'il avoit rendus à la prise de Malaca. Tandis que toutes choses tournoient si fort à souhait à Albuquerque, il couroit un risque d'autant plus grand, qu'il tenoit dans son sein l'ennemi qui cherchoit à l'opprimer, & que cet ennemi étoit plus puissant & plus couvert. L'âge de quatre-vingt ans n'avoit rien ôté à la vivacité de l'ambition d'Utemutis; elle sembloit au contraire croître & allumer tout son feu à mesure qu'il approchoit du tombeau, où toute grandeur va s'anéantir. Cet homme, trop riche & trop accredité pour un sujet, avoit toujours donné de la jalousse à Mahmud, qui avoit raifon de l'apprehender; car il n'avoit jamais perdu de vûë le dessein de le détrôner. Mais, com- A N N. de me il étoit extrémement fourbe & pliant, il s'étoit si bien accommodé au tems, & avoit tellement menagé ses intrigues, que sans rien NUEL ROL précipiter, il sembloit tout attendre des con- ALPHONSE jonctures. Il n'en pouvoit pas avoir de plus fa- D'ALBUvorables, que celle du fystême d'un Roi depos-Gotvisefedé, fugitif, & d'un Gouvernement étranger & nouveau, dans lequel on lui avoit donné une si grande autorité.

Ses esperances s'étant donc réveillées plus vivement que jamais, il pressa d'une part les secours qu'il attendoit de l'Isle de Jave, où il avoit toûjours eu des intelligences pour réüssir dans son projet, & de l'autre il noua une nouvelle intrigue avec Aladin, Prince héréditaire de Malaca, qu'il voulut bien leurrer de l'espoir du Trône. Albuquerque, qui connoissoit le caractere du personnage, avoit assez lieu de s'en défier d'ailleurs. Car à mesure que cet homme vain crut approcher du terme, où il devoit voir fes vœux couronnés, il devint infolent & moins docile : le peuple commença à se plaindre de ses tyrannies, & le Général de ses rapines & de son peu d'obéissance. Mais le Général fut bientôt éclairci de toût le mystere des operations secrettes de cet homme intrigant par ses lettres originales qu'il intercepta, & qui furent la cause de sa perte.

Il étoit question de se saisir de sa personne

A N N. de & cela n'étoit pas aisé ; le Général se servit pour J. C. cela d'un artifice. Il y avoit dans la Ville un Per-

1511. NEUR.

fan, nommé Ibrahim, ami d'Utemutis, qui fou-Don Emma- haitoit passionnément un emploi qu'il sollieitoit avec ardeur. Albuquerque fit semblant de vouloir le lui donner, mais il lui fit entendre en même tems qu'il s'étoit fait une loi de ne donner aucun poste, sans avoir pris les avis des principaux Officiers, & de tous les membres du Conseil. Ibrahim, qui étoit assuré des fuffrages, les eut bien-tôt rassemblés dans la Forteresse. Mais au lieu de traiter de cette affaire, le Général fit arrêter Utemutis, son fils, son gendre & fon neveu, & les ayant convaincus du crime de haute trahifon par leur propre fignature, il leur fit faire leur procès dans les formes, & les fit condamner à avoir la tête tranchée.

L'épouse d'Utemutis fit tout ce qu'elle put pour détourner ce coup, & offrit au Général sept bahars d'or, s'il vouloit se contenter de commuer leur peine en exil. Le Général, qui crut devoir faire un coup d'éclat dans cette occasion, fut inflexible, & répondit que le Roi son maître ne l'avoit pas revêtu de la charge, dont il l'avoit honoré, pour vendre la justice. L'exécution se fit avec tout l'apparer qui pouvoit inspirer la terreur sur le même théâtre, qui avoit été dressé par l'avis d'Utemutis pour le somptueux banquet, où l'on avoit projetté d'assassiner Siqueira & les siens au milieu des délices de la table. L'exécution

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 433

donné à Patequitir, Jave de nation comme lui, mais que leurs richesses, qui les rendoient concurrens & rivaux, avoient faits ennemis. C'étoit NUEL ROL un trait de politique dans le Général. Que ne ALPHONIE peut pas une femme offensée ? L'épouse d'U- QUERQUE temutis, outrée de la mort de son époux, s'unit BRUERausli-tôt à Patequitir, lui offrit en mariage sa fille, qui lui avoit été autrefois refulée, & lui assigna pour dot tout l'or qu'elle avoit voulu donner à Albuquerque, à condition qu'entrant dans son ressentiment, il entreprendroit de la venger pleinement. Patequitir, qui n'avoit pas moins d'ambition qu'Utemutis, promit tout, & conçut d'autant plus facilement le dessein de s'établir sur le Trône, que toutes les forces des Javes, jusques alors divisées, se réunissoient en sa faveur. Il donna bien-tôt des preuves de son changement en mettant le feu fous quelque mauvais prétexte au quartier des Quittins & des Charins, qui avoient porté des plaintes contre Utemutis. Albuquerque connut alors la faute qu'il avoit faite dans le choix de cet homme'; mais pour des considerations particulieres , il n'osa entreprendre de le dépoüiller de son office de Sabandar, & lui de son côté, il n'osa aussi se déclarer trop ouvertement rebelle, jugeant qu'il devoit attendre le départ du Gouverneur, qui ne pouvoit être differé longtems, à cause du voisinage de la Mouçon. En Tome I.

L'exécution faite, l'emploi du coupable fut ANN. de

J. C.

DON EMMA NUEL ROT. ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE GOUVER- effet dès qu'elle fut venuë, il nomma Ruy de Britto Patalin pour Gouverneur de Malaca, & Commandant dans tout ce diffrié avec toute son autorité. Ruy d'Aravio fut laissé en qualité de facteur, & de Castellan ou Gouverneur de la Citadelle, & Fernand Perez d'Andrade, à qui il donna dix Vaisseaux, sur pourvû de la charge d'Amiral de ces mers. Il fit ainst plusieurs autres Officiers subalternes, après quoi il mit à la voile pour retourner dans l'Indostan, au grand regret du peuple de Malaca, qui lui stit de très-vives instances pour le retenir encore quelque tems.

Goa s'étoit sentie de l'absence du Général . & il s'en étoit peu fallu qu'elle ne retombât entre les mains de ses premiers maîtres. L'Idalcan soupiroit toûjours après cette place qui étoit son plus beau fleuron; il épioit le moment du départ d'Albuquerque , sur l'éloignement duquel il paroissoit compter. Mais, trop occupé à la guerre que lui faisoient ses voisins dans la profondeur des terres, il ne put tenter l'entreprise en personne, & fut obligé de la commettre à Pulatecan, à qui il donna trois mille hommes de troupes & quelque Cavalerie. Melrao & Timoja avertis de son arrivée, en rassemblerent aussi-tôt quatre mille & quarante chevaux qu'ils avoient pour garder les doüanes de terre ferme, & allerent lui presenter la battaille. Pulatecan l'accepta & fut battu. Ses trou-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 435

pes mises d'abord en déroute, l'entraînoient Annide malgré lui dans leur fuite ; mais un Officier de l'armée de Melrao l'ayant suivi trop imprudemment & sans ordre, lui remit en main la NUEL ROL victoire. Car cet Officier ayant été tué, les gens ALPHONSE fe dissiperent. Alors Pulatecan ayant rallié les QUERQUE fiens, vint fondre sur Merlao, qui ne pensant Gouverà rien moins, goutoit tranquillement le plaisir de l'avantage qu'il venoit de remporter avec tant de gloire. Melrao défait à son tour n'osa de honte retourner à Goa, & s'enfuit chez le Roi de Narsingue, & conduisit avec soi Timoja, après avoir obtenu un saufconduit pour lui. Mais le saufconduit ne servit de rien à Timoja. Le Roi de Narsingue violant à son égard les droits de l'hospitalité & de la foi publique, je ne sçais pour quel sujet, le fit assassiner. Fin triste pour cet homme, qui avoit ses défauts; mais qui avec cela avoit bien du bon, de la valeur, plusieurs belles, actions par devers lui, & de grands services rendus aux Portugais. Melrao fut plus heureux, car dans ces circonstances la mort du Roi d'Onor son frere le délivrant d'un Competiteur injuste, le Trône lui fut déféré sans concurrence, & il s'y comporta toûjours en allié fidelle de la Couronne de Portugal.

Pulatecan n'ayant plus d'ennemis en tête, s'avança jusques aux pas de Benastarin & d'Agacin. Il tenta inutilement de faire soulever les

IIi ij

A N N. de J. C. 1511. Don EMMA NUEL ROL ALPHONSE D'ALBU-QU'RQUE Indiens de l'Isle, qui demeurerent fidelles, & donnerent avis de rout à Roderic Rabelo, Gouverneur de Goa, afin qu'il pourvût à la sûrcté de l'Isle en faisant garder les passages. En esfet il y mit un très-bon ordre, & usa de beaucoup de celerité. Le Général ennemi ne s'en rebuta pas. Il espera qu'il en viendroit à bout comme la première fois, & y réüssit. Car ayant fait faire quantité de bateaux legers couverts de cuir, & choisi le tems d'une nuit obscure & pluvieuse, il donna si bien le change aux Portugais par plusieurs feintes, qu'ayant diverti leur attention, non-seulement il traversa dans l'Isse fans être entendu, mais s'empara encore de deux Caravelles, & passa au fil de l'épée ceux qui les gardoient.

Pour profiter ensuite du premier trouble que devoit causer son passage 3 & attirer l'ennemi dans quelque piége, il luborne un Indien, à qui il donna ordre d'aller à la Ville parler au Tanadarcomme de lui-même, & lui donner avis que deux cens Maures étoient entrés dans l'Isle, & étoient postés au vieux Goa, oùil seroit facile de les surprendre. Le Gouverneur brave, mais un peu trop jeune, donna dans le panneau contre le sentiment de Coje-Qui, à qui l'avis parut suspect. Il envoye d'abord Fernand de Faria à la découverre; mais suivant ensuite l'impetuossé de la jeunesse, il sort à la tête de quarante chevaux, & de cinq cens Indiens. Tandis qu'il ga-

gne les devants, le traître qui avoit donné le faux Ann. de avis, découvre sa fourbe aux Indiens qui le suivoient, leur dit le vrai nombre des ennemis, & fe sauve. Ceux-ci s'arrêtent, voyant que la par- NUEL ROI. tie n'étoit pas égale.

Rabelo découvrant de dessus une colline les OPERQUE ennemis qui étoient bien au nombre de quinze Gouve cens, & se voyant abandonné de ses Indiens, fut étonné; mais se rassurant un peu: » Que " vous en semble, Messieurs, dit-il, à sa petite » trouppe. Mal, répond Coje-Qui: mais quel-» que parti que vous préniez, je vous suis. «Les autres ne disant rien, de peur qu'on n'attribuât à lâcheté le seul conseil sage qu'il y avoit à prendre, » Allons, leur dit Rabelo, on verra au-» jourd'hui ce que vaut le cœur de chacun de » nous. Cela me plaît, « dit Manuel d'Acugna aussi brave, mais aussi téméraire que le Gouverneur; & fans autre préambule, ils fondent sur l'ennemi avec tant de fureur, qu'ils le rompent, le culbutent, le mettent en fuite, & l'obligent à se précipiter dans la riviere. Trois cens resterent sur la place, & il y en eut un plus grand nombre qui se noya.

Des cinq cens Indiens de la fuire de Rabelo. trois cens Canarins étoient retournés sur leurs pas; les autres deux cens qui étoient Malabares avoient suivi de loin, & arriverent assez à tems pour se mettre aux trousses des fuyards. Tandis qu'ils les poussent avec ardeur, on vient

A N N. de J. C. ISII. DON EMMA NUEL ROI. ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE

GOUVER.

avertir Rabelo qu'il y avoit quelques-uns des ennemis retirés sur une hauteur entre des mazures. C'étoit Pulatecan & quatre-vingt hommes des plus braves de sa fuite. Le Tanadar Coje-Qui le connut à ses Enseignes, & fit ce qu'il put pour arrêter l'impetuofité du Gouverneur, lui promettant qu'il les feroit entourer par ses gens, & percer de loin à coups de fléches, de maniere qu'il ne s'en sauveroit pas un. Le conseil étoit trop sage pour un jeune fou, que son premier succès avoit aveuglé. Il y vole seulement avec quatorze chevaux, & saute dans l'enclos. Les ennemis le prennent en flanc des deux côtés, percent son cheval qui se cabrant le renverse sous lui, où à l'instant il est tué à coups de lances. Manuel d'Acugna qui l'avoit suivi eut le même sort : les autres sont repoussés avec vigueur, & prennent le parti de le retirer à la Ville, sans que les ennemis se missent en peine de les suivre, contens de la mort de ces deux hommes, dont le courage trop bouillant avoit ravi aux leurs le fruit d'une si belle victoire.

François Pantoja devoit succeder de droit à Rabelodans son poste, & le conseil l'en pressa, mais il le resusa à va prit Acte de son resus. A son désaut personne ne le méritoit mieux que Diego Mendez de Vasconcellos. Il est vrai qu'étant prisonner d'Etat, c'étoit une consideration qui devoit empêcher, qu'on ne jettât les

DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 439

yeux fur lui. Néanmoins la nécessité fit passer par dessus. On le lui offrit, & il l'accepta. Pantoja voulut revenir, fit ses protestations, mais por E

on n'y eut aucun égard.

Mendez en homme entendu s'appliqua tout AlPHONSE ausli-tôt à se préparer à soutenir un siège, dont il Quinque craignoit les risques, parce qu'on étoit à l'entrée NEUR de l'hyver, & qu'il n'avoit pour toute garnison que six cens Malabares ou Canarins, qu'il avoit été obligé de recevoir dans la Ville, & deux cens Portugais, aufquels se joignirent peu après trente autres que conduisit François Peréïra Berredo, qui avec ce petit renfort fut reçu comme une Divinité.

Pendant ce tems-là Pulatecan qui avoit eu le loifir de se remettre du dernier échec qu'il avoit eu, s'étoit mis en possession du reste de l'Isle, & se fortifioit au poste de Benastarin, où il fit une espece de Citadelle selon les regles de l'art. De-là il infultoit souvent la Ville étant maître de la campagne, & courant jusques à ses portes. Mais dans toutes ses courses il fut toûjours battu, & contraint de se retirer avec perte.

Ces pertes néanmoins étoient peu de chose, & il comptoit si bien se rendre maître de Goa, que s'assurant dès-lors de s'en approprier la Souveraineté, il ne fit plus état des ordres de son Prince, & ne daignoit pas même l'instruire de ce qui se passoit. L'Idalcan, à qui cette conA NN. de J. C.

J. C. 1511. DON EMMA-ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE GOUVER-

NEUR.

duite le rendit suspect, résolut de le faire re-A N N. de lever, & envoya pour cet effet Rostomocan Arabe ou Turc d'origine & de Religion, dont le mérite personnel l'avoit engagé à lui donner sa sœur en mariage. Rostomocan conduifoit six mille hommes, & portoit un ordre à Pulatecan de lui remettre le Commandement des troupes. L'Idalcan s'étoit persuadé que la confideration de la personne qu'il envoyoit adouciroit à Pulatecan le désagrément de sa revocation; mais celui-ci le prit au criminel, & refusa d'obéir.

Rostomocan prit le parti de dissimuler, mais il envoya sous main un prisonnier Portugais qu'il avoit, à Mendez pour lui dire de sa part. » Que tout ce que Pulatecan avoit fait il l'a-» voit fait fans ordre & contre la volonté de » l'Idalcan, qui ne demandoit pas mieux que » de vivre en bonne amitié avec la Couronne » de Portugal, dont il vouloit se rendre tribu-» taire. Que s'il vouloit joindre ses troupes aux » siennes pour l'aider à soumettre ce sujet re-» belle, il lui en auroit obligation, & le laisse-» roit ensuite dans la possession paisible de Goa, » auquel il n'avoit plus rien à pretendre, puisque » les Portugais s'en étoient rendus les maîtres. Mendez fut la dupe d'une proposition si flatteufe. Les deux Généraux s'unirent avec succès. Pulatecan dépoüillé se retira vers l'Idalcan pour se plaindre de cette trahison, & lui demander justice,

DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 441 justice. Il la lui fit en lui faisant donner du Ann. de

poifon.

Rostomocan venu à bout de ses fins, non Don Emmafeulement ne tint pas à Mendez la parole qu'il MUEL ROI. lui avoit donnée, mais il le fit sommer sur le Alphones champ avec beaucoup de fierté d'évacuer la QUIRQUE place. Comme il n'eut d'autre réponse que celle qu'il méritoit, il commença à la harceller avec bien plus d'ardeur que n'avoit fait son prédecesseur; mais son camp étant assez éloigné, il fut assez maltraité dans les differentes courses qu'il fit, par les embuscades que le Gouverneur mit sur les diverses routes qu'il tenoit. Dans toutes il eut toûjours du pire, & les assiegez ne perdirent qu'une seule personne de consideration, qui fut le Tanadar Coje-Qui, dont ils ressentirent vivement la perte, à cause de l'affection qu'il avoit toûjours eûë pour les Portugais, à qui il avoit rendu de grands services; qu'il étoit homme de main, & étoit extrémement animé contre les Maures ennemis. Il fut blessé dans une de ces sorties d'un coup de feu, dont il mourut quelques jours après, n'ayant d'autre regret que de n'être pas mort sur le champ de bataille.

Les pluyes continuelles abattirent ensuite un grand pan des murs de la Ville, de maniere cependant que le mur étoit encore de la hauteur d'un homme. Heureusement ce fut la nuit. Ainsi on eut le tems de travailler à reparer la KKk

Tome I.

Ann.de J. C.

GOUVER-

bréche. Rostomocan, qui en fut averti par ses Découvreurs, y vint sur le champ donner l'asfaut. Mais le combat ayant duré tout le jour, il y fut si mal mené, qu'il n'osa reparoître le lendemain. On en jugea du moins ainsi par le loisir qu'il laissa aux assiegés de fortifier ce poste. Mais il parut la nuit suivante que ce n'étoit qu'une feinte pour les endormir. En effet il se présenta à la bréche deux heures avant jour, & pensa s'en rendre maître par surprise. Quatre nuits de suite il fit la même chose, & wt toûjours repoussé, desorte que devenu plus reservé, il eut recours à un stratagême pour lasser les assiegés, & les épuiser de fatigues, sans qu'il lui en coutât rien. Il plaça un corps de troupes assez près de la Ville avec ordre de faire jouer les trompettes pendant le tems de la nuit. Les assiegés reveillés à ce bruit étoient toûjours alertes, & souffroient beaucoup de la veille, de la pesanteur de leurs armes & des rigueurs de la faison. Ils se délivrerent néanmoins de cette incommodité, & taillerent le détachement en pieces.

Jusques là les affiegés avoient affez peu fouffert de la part des ennemis : mais Rostomocan s'étant saisi d'une hauteur qui dominoit la Ville, & y ayant placé une grosse coulevrine, le feu continuel de cette piece qui portoit partout & se pointoit à discretion, non seulement sur les maisons, mais sur les hommes même, sit un très-grand dommage, & causoit de gran- Ann. de des inquiétudes. La faim d'un autre côté se fit sentir de maniere qu'un petit sac de ris se vendoit cinq écus, & une poule une crusade. Les NUEL ROLL habitans ayant confumé leurs provisions; il ne ALPRONSE resta plus que celles des magasins, dont la distri- QUERQUE bution se faisoit avec beaucoup de reserve, & seu- Gouver. lement à ceux qui portoient les armes, les autres ne vivant que du seul produit de leur pêche; ce qui causa bientôt une maladie populaire, qui ne fut pas un moindre fléau que la faim.

Ces miseres multipliées renverserent l'esprit de quelques soldats, qui comparant leur état présent avec celui de Machiado, & des autres transfuges que les Princes de l'Inde, chez qui ils se retiroient, combloient de biens & d'honneurs, passerent dans le camp ennemi, & abjurerent leur Religion. Il y en eut peu d'abord qui donnerent ce mauvais exemple; mais les amis qu'ils avoient laissés dans la place travaillerent si bien, qu'il y en eut ensuite jusques à foixante-dix qui firent le complot de s'évader. D'autre part Machiado, dont l'état faisoit envie à ces miserables, tyrannisé par les remords de sa conscience, excité par un reste d'amour pour la nation , & craignant peut-être d'être puni comme traître ( car il commençoit a être soupçonné) meditoit dans son cœur une retraite toute opposée. C'étoit à lui que les transfuges étoient addressés, & il les incorporois KKk ii

A N N. de J. C. 1511. Don Emma HUEL ROI. Alphonse D'Alev-

GOUVER-

dans le corps qu'il commandoit. La dissimulation dont il étoit contraint d'user, l'obligeoit à leur faire bon vsage & bon accueïl; mais il gémissoit interieurement de leur apostasie, qui lui renouvelloit tous les regrets de la sienne. Il sur furrout extrémement touché, quand il vit que cette gangrene gagnoit jusques à la Noblesse, & qu'il sçut le complot qu'avoient fait ceux qui crionet encore dans la place. Il en sur pénétré & estrayé, & la douleur qu'il en eut hâta l'exécution du dessein qu'il rouloit

depuis quelque tems dans sa tête.

Il avoit eu deux enfans qu'il avoit baptisés en secret. Il eût bien voulu pouvoir les enlever; mais n'y voyant point de jour, & craignant qu'élevés dans le Mahometisme, ils n'eussent le malheur d'être damnés, une pieté mal entendue le rendit parricide; il les étouffa pendant la nuit, & après cet horrible meurtre qui parut l'effet du hazard, il prit son tems, & conduisit avec soi les Portugais captifs & transfuges comme pour se promener. Il les mena assez près de Goa. Là leur ayant fait un discours vif & patétique, qu'il accompagnoit d'un torrent de larmes, il les exhorta à le suivre dans la Ville, à corriger leur faute passée par un repentir, dont il leur garantissoit le pardon. Les transfuges daignerent à peine l'écouter, & retournerent sur leurs pas. Pour lui & les captifs ils suivirent le projet qu'ils avoient pré-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 445

médité. On vint les recevoir en procession & Ann. de avec toutes les demonstrations d'une joye parfaire. La Ville sembla avoir reçu avec eux leur falut. Et dans le fond il est certain que ce re- NUEL ROI. tour, qui toucha tout le monde, ayant empê- ALPHONSE ché la desertion, empêcha aussi la reddition de QUERQUE la place, que cette desertion eût rendu iné- GOUVERvitable.

Rostomocan irrité de cette retraite de Machiado n'en devint que plus ardent à presser le siege. En esset pendant quelque tems il ne donna de repos aux assiegés ni jour ni nuit. Néanmoins dans une de ces escarmouches le Gouverneur forti à la tête de quatre-vingt chevaux. lui ayant defait deux cens chevaux Maures & fept cens hommes d'infanterie qu'il avoit mis dans une embuscade, il ménagea davantage fon monde, mettant sa confiance dans ce que devoit produire l'extrême famine où la Ville étoit reduite.

On y avoit déja souffert presqu'autant qu'en aucun des fieges les plus memorables , dont il soit parlé dans l'histoire, quoique la Ville ne fût pas assiegée dans les formes, & l'onétoit en situation de souffrir bien davantage sans la généreule résolution de François Peréira Berredo, qui entreprit malgré la saison d'aller à Baticala, chercher des vivres dans une Fuste. Et quoique le poste de Cintacora par où il devoit passer, fût gardé par des Fustes ennemies, il ANN. de J. C. ISII. DONEMMA-NUEL ROI. ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE

GOUVER-

fit un voyage si heureux, qu'il revint chargé & accompagné de vingt Paraos pleins de toutes fortes de provisions. Quelque tems après Sebastien Rodrigues ayant fait le même voyage avec le même succès, Goa eut de quoi se soutenir jusques vers la fin de l'hyver. Fernand de Beja, qu'Albuquerque avoit envoyé pour démolir le Fort de Socotora, arriva enfuite dès l'entrée de la belle saison. Peu après lui arriverent encore Jean Serran & Pelage Sala qui venoient de l'Isle de Madagascar. Ils furent suivis de près par Manuel de la Cerda, qui y mena les six Vaisseaux qu'Albuquerque lui avoit laissés pour faire la course sur la Côte de Malabar,& par Christophe de Britto qui étoit parti cette année 1511. dans l'escadre de Don Garcie de Norogna. Il n'y eut pas jusques à Mélic Jaz toûjours politique, qui voulant se faire un mérite d'y avoir donné du secours, y envoya deux Vaisseaux qui acheverent d'y apporter l'abondance.

Roftomocan ne se rebuta pas à l'arrivée de ces secours; mais ayant été bien battu en diverses rencontres, il ne pensa plus qu'à se conserver dans le poste de Benastarin, dont il sit la meilleure place qu'eut l'Idalean. Là néanmoins plucôt assiegé qu'assiegeant, Goa se trouva entierement délivrée de toute crainte de sa part, après avoir sait beaucoup d'honneur'à ceux qui l'a défendirent, particulierement.

renverser ce qu'il avoit établi.

Ce Général, que nous avons laissé sur mer ALPHONSE partant de Malaca, seulement avec cinq Vaisgrange
feaux & un Jonc, sit un des plus malheureux
sicu. voyages qu'on puisse faire, & ne s'en sauva que par un miracle de sa bonne fortune. Car rangeant la Côte de Sumatra & se trouvant par le travers du Royaume d'Auru, il se vit accuëilli d'une des plus violentes tempêtes qu'on éprouve dans ces mers. Il étoit nuit. Tous les vents étoient déchaînés : le Ciel éclattoit en foudres & en tonnerres, & la mer étoit haute comme les Monts. Comme il étoit près des terres il arriva pour chercher un afyle & moüilla. Mais les vagues étoient si fortes, qu'il chassa fur ses anchres, & alla donner sur une bature ou le Vaisseau Fleur de la Mer qu'il montoit, celebre par ses voyages & ses expéditions, mais extrémement vieux & demi pourri, se coupa en deux par la moitié, & sur le champ tout le côté de la prouë fut englouti dans les flots. Le côté de la poupe resta assablé & mangé par les coups de mer. Tandis que les uns sont abforbés par les vagues, & que les autres faisissent la premiere chose qui se presente à eux, Albuquerque luttant contre les flots ne trouva qu'une petite enfant d'une de ses esclaves, il

J.C.

J.C. ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE

GOUYER-NEUR.

A N N. de l'embrassa avec compassion, puisque Dieusembloit la lui envoyer pour être son refuge, en mettant lui-même l'esperance de son propre salut dans l'innocence de cet âge tendre. Pierte d'Alpoëm, qui commandant le Vaisseau la Trinité, avoit mouillé auprès d'Albuquerque, averti de son naufrage par les clameurs qu'il entendit malgré le sifflement des vents, mit aussi-tôt sa Chaloupe à la mer, & sauva le Général. Les autres qui étoient restés au Château de Poupe furent aussi sauvés, & par quelques radeaux qu'ils firent, & par le secours qu'on leur donna, lorsque le jour fut venu & que la mer fut tombée. Du reste on ne put rien sauver des grandes richesses que ce Vaisseau portoit. On y avoit embarqué le quint du Roi , & tous les effets du Général, qui regretta cependant plus que tout l'or & les bijoux de la cargaison, deux Lions de bronze qu'il avoit destinez pour sa sepulture, & le bracelet du fameux Sabandar de Malaca, dans lequel on avoit remarqué une si grande vertu pour étancher le sang, & dont il vouloit faire présent au Roi.

Ce ne fut pas le seul malheur de cette funeste avanture. Les Javes qui étoient en grand nombre dans le Jone, s'étant séparés par l'orage du Vaisseau de George Nugnés qui le veilloit, se revolterent contre le Capitaine Simon Martinez, le tuerent avec les autres Portugais à

l'exception

l'exception de quatre, qui s'étant jettés dans Ann. de l'esquif se sauverent à terre, & furent recuëillis par le Roi de Pacen, qui les traita fort bien, DON EMMApour s'en faire un mérite auprès du Gouverneur. NUEL ROI.

Les calmes ayant succede à la tempête, Al- ALPHONSE buquerque se vit dans un nouveau danger de QUERQUE périr de faim & de foit. Deux Vaisseaux qu'il Gouvenprit, chemin faisant, porterent remede à l'un & à l'autre. L'un de ces Vaisseaux qu'il avoit donné à Simon d'Andrade, pour l'amariner avec quelques gens de son équipage, lui joüa un nouveau tour. Car comme d'Andrade ne put prendre hauteur, il fut obligé de se confier au Patron qui fit la route des Maldives. Là les Indiens du Vaisseau s'étant revoltés contre d'Andrade & ses gens, les dépoüillerent, & leur firent toutes sortes d'insultes. Ils n'oserent pourtant leur ôter la vie, de peur qu'on ne s'en vengeât sur le Capitaine du Vaisseau qui servoit d'ôtage sur celui du Général. Ils les envoyerent ensuite à Cochin, où le Général arriva de son côté sur la fin de Février.

On l'y reçut avec d'autant plus de joye, que fur le premier bruit de son naufrage on l'y avoit pleuré comme mort. Si l'allegresse publique lui fut sensible, sa joye fut un peu temperée par la douleur qu'il eut des malverfations & des tyrannies de ceux qu'il avoit laissés dans le Gouvernement. Ces hommes iniques, dont les mains étoient pleines de rapines, vo-Tome I.

J. C.
1512.

Don Emma
nutt Rot.

Alphonse

GOUVER-

loient effrontément, & avec si peu de pudeur, qu'ils avoient exilé Simon Rangel, uniquement à cause de la liberté avec laquelle il reprenoit la publicité & le scandale de leurs extorsions. Exil qui fut cause d'un nouveau malheur pour lui, car il fur fair esclave par les Maures, & conduit à Aden. L'équité d'Albuquerque sur vivement piquée de ce trait. Il en eût fait bonne justice; mais son conseiu le l'ayant pas jugé à propos, il se contenta d'en informer la Cour.

Il eut de quoi se consoler un peu par les nouvelles qu'il reçut des secours qui lui venoient de Portugal, & par le plaisir qu'il eut de revoir les Portugais qui avoient été faits prisonniers dans le Vaisseau qui périt sur la Côte de

Cambaïe.

Dès l'année précédente le Roi, pour le confoler de la perte de ses deux neveux Don Alphonse & Don Antoine de Norogna, avoit fait partir Don Garcie leur frere à la tête d'un estcadre de six Vaisseaux. Don Garcie eutun voyagee très-disgracieux, il s'accosta de trop près des terres du Bressi; & s'étant ensuite trop élevé au-dessis du Cap de Bonne-Esperance vers le Pole Austral, il éprouva des froids aussi vis, ; que ceux qu'on sent dans les voyages du Nord, & trouva-les jours si courts, qu'ils étoient obligés de consondre en une même heure leur diner & leur Gouper, (ansi le disent cous les Auteurs.) Il mit ensuite sept mois entiers à se rendre

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 451

à Mozambique, où il hyverna. Les Vaisseaux Ann. de de Christophle de Britto & d'Arias de Gama, frere de l'Amirante, qui étoient de l'escadre de Don Garcie, firent au contraire un voyage si NUEL ROL prompt, qu'ils furent de retour en Portugal, ALPHONSE

aussi-tôt que Garcie dans les Indes.

Cependant Norogna ayant trouvé en che-Gouvenmin quelques Vaisseaux, & donné avis à la Cour des lenteurs de sa marche, le Roi qui craignoit toujours les apprêts du Caliphe, fit partir douze Vaisseaux divilés en deux escadres commandées par George de Mello Pereïra, & Garcie de Sofa, qui avoient sous eux de très-bons Officiers, parmi lesquels étoient George d'Albuquerque, Pierre Ion fils, & Vincent, tous trois proches parents du Général. Ces Flottes étant arrivées en même tems cette même année, furent d'autant plus agréablement reçuës, qu'elles portoient un renfort de plus de deux mille hommes.

Pour ce qui est des prisonniers de Cambaïe, ils furent délivrés d'une maniere finguliere, & qui mérite d'être rapportée. Le Roi de Cambaïe, quoique ligué secrettement avec le Caliphe & ennemi mortel des Portugais dans le fond du cœur, avoit toûjours traité ces prisonniers avec grande distinction par le conseil de Mélic Jaz & de Mélic Gupin, tous deux rivaux · & concurrens, mais tous deux fort accredités auprès de sa personne, & passionnés également

LLI ij

J. C.

ALPHONSE D'ALBU-QUIRQUE GOUVER-MEUR.

besoin. Comme ces prisonniers pouvoient leur servir à entrer en quelque négociation, ils en usoient fort bien à leur égard, & leur donnoient toutes les facilités pour traiter de leur rançon. Albuquerque fouhaita ardemment leur délivrance, tandis qu'il ignora le fort de fon neveu Don Alphonse, qui étoit sur le Vaisseau échoué; mais quand ill'eut appris, quoique ces deux Ministres du Roi de Cambaïe & les prisonniers comjointement lui eussent écrit, il ne se pressa plus tant, je ne sçais par quel motif, de traiter de leur rachapt. Il ne fut pas moins froid sur cet article avec un Ambassadeur qui lui vint de la Cour de Cambaïe, d'autant mieux qu'il sçavoit que les prisonniers étoient bien. Cependant ceux-ci s'ennuyant de leur état, le Pere de Lauriere Franciscain, ce digne Mission. naire dont nous avons déja parlé , pressa le Roi de le laisser partir pour Cochin, afin d'y aller traiter lui-même de cette affaire. Le Roi lui ayant demandé quelle affûrance il lui donnoit de son retour, il détache son cordon, & le lui met en main, comme le gage le plus affûré de fa foi. Ayant obtenu l'agrément de ce Prince fur cela feul, il se rendit à Cochin. Albuquerque en étoit parti, & ceux qui avoient le timon dans son absence, étoient trop intéressés & trop peu affectionnés au bien public, pour . être touchés de l'état de leurs Concitoyens, de

forte que ne voyant aucun jour pour réuffir, il An N. de retourna comme il étoit venu. Le Roi fut si frappé de cette fidelité, & conçut une si haute idée d'une nation qui produisoit des hommes NUEL ROL capables de ces actes de vertu, qu'il les ren- ALPHONSE

yoya tous fans rançon.

Dès le moment de son arrivée à Cochin, le GOUVER. Gouverneur avoit appris tout ce qui s'étoit passé à Goa, où les choses étoient encore dans l'état où nous les avons laissées. Il y envoya d'abord des provisions de guerre & de bouche. Il releva Mendez, à la place duquel il mit Manuel de la Cerda. Il fit Manuel de Sosa Gouverneur de la Citadelle, & Fernand de Beja Général de l'armée de mer que la Cerda commandoit. Il fit partir ausli pour Malaca François de Mello, Martin Guedez, & George de Britto, avec un renfort de cent quarante personnes, quantité de munitions de guerre & de bouche, des Charpentiers de Navires, & tout ce qui étoit nécessaire pour mettre en mer six Galeres, qu'il destinoit à garder les détroits de Saban & de Sincapour. Il eût bien fouhaité se transporter lui-même à Goa, où sa présence étoit nécessaire; mais ceux qui y commandoient lui faisant faire attention au peu de forces qu'il avoit alors, le prierent de suspendre son voyage jusques à l'arrivée des secours qui venoient de Portugal, dont on avoit déja nouvelle.

Cette proposition lui ayant paru juste & rai. LLl iii

J. C.
ISIL.
DONEMM
NUEL ROL

QUERQUE GOUVER- tems fon voyage, & s'appliqua cependant à reformer les abus qui s'étoient glissés pendant son absence. Cen'étoit pas seulement les chefs du Gouvernement qui avoient prévariqué dans leur administration, le desordre avoit passé des Grands au peuple ; & il y avoit une corruption de mœurs si générale & si peu mesurée, que les vices des Portugais faisoient horreur aux Mahometans & aux Idolâtres: de forte que ces hommes, qui étoient passés dans l'Inde, plûtôt dans l'idée de la conquerir à Jesus-Christ, que de la foumettre au domaine de leur Souverain, étoient la Croix des Missionnaires, & le plus grand des obstacles à l'établissement de la foi, par le contraste affreux de leurs exemples & de leurs actions, avec les maximes faintes de la morale de l'Evangile. Albuquerque fut touché de ces excès, il travailla de son mieux a y porter remede; & le moyen le plus efficace ce fut que de concert avec le Roi de Cochin, il fépara les quartiers des Malabares & des Portugais, avec défense sous peine de mort de passer des uns aux autres; ce qui arrêta pendant quelque tems la licence, & ne servit pas peu à la conversion des Gentils.

Malacane se sentit pas moins de l'absence du Général, que l'avoit fait Goa. Mahmud & Aladin possés à l'sse de Bintan, Lacsamana leur Amiral qui gardoit la rivierre de Muar, & Patc-

quitir se concertoient ensemble pour lui faire Ann. de une vive guerre, dans l'esperance de s'en rendre les maîtres. Les Indiens amis des Portugais, & les Portugais eux-mêmes se défiant de NULL ROIL leur petit nombre, apprehendoient tout de l'u- ALPHONSE nion de ces ennemis, dont chacun pris sépa- ourre rément n'étoit pas à mépriser. Patequitir n'é- sourre suur. toit pas sorti de sa peuplade d'Upi, où il faifoit sa demeure avec ses Javes, depuis qu'il avoit eu la hardiesse de brûler le quartier des Quitins & des Châtins. Il s'y étoit fortifié d'une double enceinte, dont la seconde étoit faite du précieux bois de fandal. Il avoit aussi ses Vaisseaux, avec lesquels il faisoit des courses, & donnoit beaucoup d'inquiétude à la Ville.

· Britto avoit fait un retranchement depuis la Ville, jusques à la pointe de la Forteresse, avec laquelle il faisoit comme une espece de Bastion, à l'angle duquel il plaça le corps d'un gros Vaiffeau qui en commandoit les deux faces. Patequitir prenant le tems d'une nuit obscure, enleva le Vaisseau par la négligence du Capitaine, qui y fut tué avec tout son monde, à l'exception d'un maître canonier, que le victorieux épargna pour lui faire servir une grosse

piece d'artillerie qu'il y prit.

Il étoit de conséquence de ne pas laisser jouir long tems Patequitir d'un succès, qui lui enflant le courage abbatoit extrémement celui des Indiens alliez, qui n'avoient déja donné

Ann.de J. C. ALPHONSE QUF R QUE GOUVER-

que trop de marques de leur défiance, en prenant le deuil au départ d'Albuquerque. Ainsi il fut résolu d'aller dès le lendemain l'attaquer dans ion Fort. Alphonse Personne conduisit par terre le long du rivage les Malabares & les Malays, soutenus de quelques arquebusiers Portugais. Fernand Perezd Andrade, qui commandoit le parti, étoit à la tête du reste dans les bateaux. Alphonse Personne arriva un peu tard, à cause qu'il fut arrêté à un gué. Botello d'une part avec vingt Portugais feulement, & Fernand Perez de l'autre attaquerent le Fort, & forcerent les barricades des deux enceintes. Le plus grand danger fut dans le dedans de la place, où ils trouverent quatre cens hommes en armes & trois Elephants, sur chacun defquels il y avoit une tour & plusieurs archers. Botello plus exposé que les autres eut le premier effort à soutenir avec sa petite troupe. Il ne se déconcerta pas, & donna ordre à ses gens de viser à tuer le Pasteur du premier Elephant, qui étoit une femelle beaucoup plus petite que les autres. Le Pasteur étant tombé percé de coups, l'Elephant prêtale côté, & sur le champ il reçut un coup d'arquebuze dans le cœur, dont il ne poussa qu'un cri, & tomba roide mort. Fernand Perez étant arrivé dans le moment par le côté opposé, les ennemis troublés ne penserent qu'à gagner les bois, où on ne se soucia pas de les suivre. On trouva dans le Fort

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VI. 457

tant de richesses surtout tant d'épiceries, Ann.de que les vainqueurs ne pouvant s'en charger, furent obligés d'inviter les gens de Malaca de venir prendre part au butin ; après quoi on mit NUEL ROL le feu à tout ce qui resta. Botello se distingua ALPHONIS beaucoup dans cette action; mais celui qui eut "ALBUle plus grand honneur de cette journée, ce fut Gorvinsans contredit le maître canonier, que Patequitir avoit pris dans le Vaisseau qu'il avoit enlevé. Car avant mieux aimé périr que servir le canon contre les siens, Patequitir lui fit couper la tête sur la culasse du même canon, qu'on trouva encore arrolé de son sang tout fraîche-

ment repandu quand on le reprit.

La superstition empêcha Patequitir de revenir dans un endroit, où le sort des armes lui avoit été si contraire. Il se transporta une lieuë plus haut, & s'y fortifia encore mieux qu'il n'avoit fait dans le premier poste. On ne tarda pas à l'y aller attaquer, pour profiter de l'ardeur que donne la victoire aux vainqueurs, & de l'effroi qu'elle inspire aux vaincus. Les deux enceintes furent encore forcées avec beaucoup de valeur comme la premiere fois; mais comme le terrain étoit un pays noyé, & où les eaux étoient ménagées par artifice, les Portugais ne · pouvant pas s'en tirer aussi habilement que les Indiens, à cause de la pésanteur de leurs armes, Perez fit sonner la retraite pour regagner les bateaux. Celui d'Aravio trop chargé de monde MMm Tome I.

Ann.de
J. C.
1512.
Don Emmanuel Roi.
Alphonse
D'AlbuGrerque
Gouver-

NEUR.

s'assalabla, & fut sur le champ le théâtre d'un grand combat. Perez le str secourir; mais Aravio y sur uué avec Christophle Pacheco & Antoine d'Azevedo Capitaine d'une Caravelle. Fernand Perez, Pierre de Faria, & pluseurs autres y surent blesses: a vantage qui faisant passer tout d'un coup la victoire d'une main dans l'autre, releva le courage des ennemis, & humilia beau-

coup les Portugais.

Peu de jours après, ils eurent occasion de se dédommager sur la Flotte ennemie. Laczamana qui la commandoit, étoit un bon Officier; mais donnant plus à la prudence qu'à la valeur, il évitoit d'en venir à une action, le contentoit de molester les Portugais, & de leur couper les secours & les vivres. Cependant Mahmud pressé par Patequitir, & encouragé par son dernier succès, envoya ordre à son Amiral de se joindre aux Flottes du Roi d'Arguin & d'un autre Prince ses alliez, & de se montrer dans les détroits de Saban & de Sincapour, & vers l'embouchure de la riviere de Muar. Perez averti par les Découvreurs qu'il étoit en ce dernier endroit, alla aussi-tôt l'y chercher pour lui donner bataille. Laczamana apperçut le premier la Flotte Portugaise, lorsque le Vaisseau de Botello qui faisoit l'avant-garde, commença à . doubler un Cap qui cachoit toute la fienne. Bien loin de lui courir sus, il s'enfonça davantage dans l'ance que faisoit le Cap, pour le

laisser passer, & le couper ensuite. Botello s'ap. A N N. de perçur de son dessein, & ne laissa pas de passer outre, dans la vue de l'enfermer, & de lui Donemma. barrer le chemin. En effet quand la Flotte Por- NULL ROIL tugaise se fut développée, Laczamana ne pen. ALPHONSE sa plus qu'à se mettre à couvert; & afin d'em- QUERQUE pêcher les Vaisseaux ennemis d'aller jusques à Gouvirlui, il fit devant soi une estacade de Vaisseaux & de ballons qu'il fit percer par le fond, afin que l'eau les remplissant, ils fussent plus difficiles à forcer. L'artillerie commença à jouer ensuite de part & d'autre très-vivement, avec la difference ordinaire, que celle des ennemis étoit plus nombreuse, & celle des Portugais plus efficace & mieux servie; mais les premiers. l'uppléerent à leur désavantage, par sa multitude des fléches qu'on tiroit même de dessus le rivage, & dont les Portugais étoient fort incommodés.

Nonobstant cela néanmoins ceux-ci gagnerent les bateaux à mesure que le Jusant les découvrit, sautant de l'un à l'autre. Il y eut là un fanglant combat. Les Javes s'y distinguerent,& s'avancerent jusques à combattre à coups de sabre. Ils lâcherent pied pourtant à la fin, & les Portugais ne pouvant emmener les bateaux, y mirent le feu, qui n'y fit pas un grand dommage.

La nuit ayant séparé les combattans; Perez d'Andrade ne fut attentif qu'à veiller son en-

MMm ij

1512.

Ann. de nemi, afin qu'il ne lui échappât point pendant les ténebres. Mais Laczamana ayant tiré ses Vaisseaux à sec, fit faire au-devant un retranchement de terre, sur lequelil établit une bonne batterie. Cela fut fait avec tant de promptitude & de silence, qu'il se trouva fini à la pointe du jour. Les Portugais l'avoient si peu entendu, qu'ils étoient dans le doute s'il n'avoit pas delogé. De sorte que le matin, quand Perez vit ce retranchement, & qu'il entendit les fanfares des onnemis, il fut dans la derniere surprise, & ne put s'empêcher d'admirer leur Général, qui en cette occasion lui parut grand Capitaine. Et n'ayant pas assez de monde pour hazarder de faire la descente, il se retira laisfant à ce Général, quoique vaincu, plus de gloire, qu'il n'en avoit eu à le vaincre.

La guerre qu'on faisoit à Malaca en ayant éloigné les étrangers, la disette y causa une famine, & ensuite des maladies, qui faisant tomber les armes des mains aux deux partis, les obligerent à faire une espece de treve, sans en être convenus. Le mal duroit & augmentoit. Perez fut contraint d'aller en course pour avoir des vivres. Il tomba sur un Jone qu'il prit après · un vigoureux combat. Cela pensa être la cause de sa perte. Il s'étoit contenté de désarmer les prisonniers, & leur laissoit la liberté d'aller partout sur son Vaisseau, où il en avoit fait passer une partie. Les prisonniers avoient con-

fervé chacun un cric fous leurs habits, & for- A N N. de merent le dessein de s'emparer du Vaisseau. Le Capitaine devoit donner le fignal, il prit le Don EMMAtems que Perez étoit couché lur son lit l'a- NUEL ROIL près midi pour dormir, & comme il fe tour- ALPHONSE noit, il lui donna un coup par derriere. Les QUERQUE autres commençoient à vouloir jouer des couteaux, mais les Portugais furent si lestes, que le Capitaine n'eut pas le tems de redoubler : il fut saisi, les autres tués, ou pris, ou se jetterent à la mer. Perez fit donner la question au Capitaine, qui avoua que le Jone étoit à Patequitir, & que le fils même de Patequitir étoit actuellement dans le Vaisseau.

Comme le Jone n'étoit plein que de vivres. & que le Capitaine declara encore trois autres Jones qu'on prit sans coup ferir, l'allegresse fut d'autant plus grande dans Malaca, que les habitans y trouvoient le double avantage de leur bien propre & du mal de leur ennemi, à qui les Jones appartenoient, & qui mouroit de faim. Mais le fils de Patequitir fut si mal gardé, qu'il se sauva.

La Ville fut ensuite un peu plus soulagée, non seulement par les prises que Perez continua de faire; mais encore par l'arrivée des secours qu'Albuquerque envoyoit, par celle de Gomez d'Acugna, qui ayant fait alliance avec le Roi de Pegu, avoit conduit quelques Jones pleins de vivres, & en avoit obtenu la liberté

MMm iii

A N N. de de pouvoir en aller charger dans ses Etats. An-J. C. toine d'Abreu revint aussi pour lors des Mo-1511. lucques, & Antoine de Miranda de Siam, où POUL REU. le Général l'avoit envoyé, & où il avoit été

HONSE très-bien reçu.

ALPHONSE
D'ALBUQUERQUE
GOUVERNEUR-

Réjoüis par ces nouveaux fecours d'hommes & de munitions, les Portugais se résolurent à aller visiter derechef Patequitir dans ses retranchements, persuadés qu'ils en auroient meilleur marché, à cause de l'état où ils sçavoient que la faim l'avoit reduit. En effet cette fois ci il fut totalement défait, ses retranchements forcés, partie de ses Elephants tués ou pris, ses gens taillés en pieces ou mis en fuire, & lui tellement déconcerté, que désesperant de l'état de ses affaires, ils'embarqua avec sa famille pour regagner l'Isle de Jave : mais il le fit avec tant de secret, qu'il y avoit trois jours qu'il étoit parti, avant qu'on en eût l'avis à Malaca, Et quoique Fernand Perez le guétat, & le pousuivit vivement ensuite, il lui échappa, & se mit en sureté.

La défaite de Patequitir défola Mahmud, qui se trouvoit abandonné, & privé d'un appui sur lequel il avoit beaucoup compté, mais elle fut un coup de partie pour les Portugais. Car en même tems qu'ils se virent délivrés de cet ennemi, il leur en tomba un autre sur les pras, qui les eût probablement détruits, s'il eût pû joindre ses forces avec celles de Patequitir,

avec qui il entretenoit de secrettes intelligen. A N N. de ces, & qui ne cessoit de hâter son départ de la grande Jave, où il faisoit ses préparatifs.

Les deux Isles de Jave sont du nombre de NUEL ROIL celles que les Portugais nomment de la Sonde. ALPHONSE La Grande, dont il est ici question, n'est sépa- D'ALBUrée de celle de Sumatra, que par un petit dé- Gouvistroit qui donne ce nom generique de la Sonde

à toutes ces Isles. Elle à environ deux cens lieuës de long sur cinquante de large, & court l'Est & Oüest. Elle est comme coupée dans sa longueur par une longue chaîne de montagnes, ainsi que l'Italie l'est par les Apennins; mais si hautes, que les habitans qu'elle sépare dans ses deux bords, n'ont aucune communication. D'ailleurs elle est très-fertile en toutes sortes de choses nécessaires à la vie, sur-tout en épiceries & en aromates, dont il s'y fait un grand commerce. S'il est vrai que les naturels du pays sont originaires de la Chine, ainsi qu'on le leur fait dire, il faut qu'il y'ait long-tems que se soit faite leur transmigration. Ces Insulaires sont en même tems polis & braves jusques à la ferocité, extrémement vindicatifs, & comptant la mort pour rien quand ils ont entrepris de se venger. A l'exception de quelques uns des plus notables, qui portent des Tuniques de soye & de coton. ils vont nuds, & ne cachent que ce que la pudeur oblige de voiler. Ils razent le devant de leur tête & frisent le reste. Ils ne la couvrent A w.s. de jamais, & regarderoient comme un affront des
J.C. plus infignes qu'on ofât y toucher de la main.
Ils aiment la guerre & la chaffe, à laquelle ils
DON FEMBLE.
ROIL PROPERTIES DE L'ALTER DE

ceux qui habitent dans le cœur du Pays le sont encore. Ceux qui sont aux bords de mer, ont embrasse la loi de Mahomet en s'alliant aux Maures qui s'y sont établis comme par-tout ailleurs. Au tems dont nous parlons, il y avoit neuf Roix dans l'Isle, mais qui avoient une autorité fort limitée sur la nation, laquelle se gouvernoit proprement par le conseil des Anciens.

Paté-Onus, qui est l'ennemi dont je vais par-

Paté-Onus, qui est l'ennemi dont je vais parler, n'étoit pas Roi, mais il s'étoit foulevé contre son legitime Souverain, & il étoit assez puissant pour s'en faire craindre, ou même pour le detrôner dans la suite. Il paroissifict avoir dressez par les intelligences qu'il avoit avec Utemutis, & il y avoit sept ans qu'il s'y préparoit avec un secret impénetrable par rapport à ses vûes. Après que les Portugais se furent rendus mastres de cette Ville, iln'en congut qu'une plus haute esperance de s'en emparer.

Sa Flotte étoit, dit-on, de près de trois cens ANN. de voiles de toutes especes, parmi lesquelles il y avoit plusieurs Jones de grand port. Celui qu'il montoit, étoit un prodige par sa hauteur & par NULL ROL fon épaisseur. La hune des Vaisseaux Portugais ALPHONSE n'alloit qu'au niveau de son Château de poupe QUEQUE Il étoit si fort de bois, que ses précintes & ses NEUR. plats bords, qui étoient de sept doubles mastiqués d'un ciment inseré entre les uns & les autres, étoient à l'épreuve du canon & renvoyoient le boulet.

Cette Flotte ne partit du port de Japara que l'année suivante 1513. Dès qu'elle eut passé le détroit de la Sonde, Ruy de Britto en eut aussi-tôt avis par ses Découvreurs. La nouvelle en fit quelque impression dans Malaca sur les Portugais même. Car, outre qu'ils sçavoient que les Javes font gens détermines & belliqueux, ils n'ignoroient pas qu'ils sont encore dangereux dans les combats de mer, par des stratagemes qu'ils employent pour derniere ressource. Siqueïra & Albuquerque les avoient éprouvés, & en avoient été étonnés. Le premier même y pensa périr. Car quand ils sont pris à l'abordage, ils ont un feu artificiel qui ne consume point; mais qui effraye ceux qui n'y font pas faits. Ils ont outre cela l'industrie de percer leurs Vaisseaux, en sorte qu'ils se remplissent d'eau sans gâter les marchandi-· ses , & exposent cependant ceux , qui s'en sont rendus maîtres à se noyer. Néanmoins le Gou-Tome I. NNn

A n n. de J. C. 1512.

NUEL ROI. ALPHONSE D'ALBU-PERQUE GOUVER.

verneur de Malaca sans s'éconner envoya Fernand Perez d'Andrade avec ses Vaisseaux pour tenir cette Flotte à vûë, & se disposa à aller la combattre. Perez revint sans avoir rien vû, parce que la Flotte ennemie étoit entrée du détroit de Saban dans un autre que forment quelques Isles voifines; mais à son retour il la vit se déveloper devant la Ville, où le nombre de ses Vaisleaux ne laissa pas d'augmenter la terreur.

On vit cependant une noble émulation entre les Chefs pour en venir à une action. Il y eut même des paroles très-fortes entre Britto & Perez, parce que le premier vouloit commander la Flotte, & les choses furent poussées d'abord si loin, que Britto mit Perez aux arrêts. Mais ce premier feu étant passé, il se repentit, le délivra, lui fit excule, & celui-ci sacrifiant ses ressentiments au bien public, tout se mit en mouvement pour aller à l'ennemi. La Flotte Portugaise n'étoit que de dix sept Vaisfeaux, foutenus d'un autre petite Flotte toute composée de bâtimens du pays, que commandoit Ninachetu, qui avoit quinze cens Malais sous ses ordres.

Le jour suivant au lever du Soleil, les deux Flottes appareillerent, celle des ennemis pour entrer dans le port, & celle des Portugais pour gagner le large. Botello qui étoit à l'avant-garde, & qui avoit un bon voilier, gouverna sur la capitane, qui se distinguoit assez par sa masse. Il

fut d'abord investi par quinze petits bâtimens, ANN. de aufquels il ne daigna pas feulement faire attention. Pierre de Faria le fuivit dans fa Galere avec la même ardeur. Leur dessein étoit DON EMMA. d'aller à l'abordage. Mais quand ils confidererent de près son excessive hauteur, ils s'écarterent pour canoner. Le canon n'y failant rien, Governils revinrent se mettre en ligne. Toute cette NEUR. journée se passa en escarmouches. Les ennemis n'avoient pas envie de combattre au large, & viferent à entrer dans le port, comme ils firent sur le soir, sans qu'on pût les en empêcher. Ils esperoient par leurs intelligences causer quelque mouvement dans la Ville, & la faire déclarer en leur faveur. Les Portugais au contraire avoient envie de tenir le large, mais ils changerent de pensée, de peur d'être envelopés, & se rangerent aussi dans le port assez près du rivage.

On dormit assez peu dans les deux Flottes, De part & d'autre les Chefs tinrent conseil, la division s'alluma plus qu'auparavant entre les Portugais. Britto & ceux de son parti changeant d'avis vouloient éviter le combat, & envoyer demander du secours dans l'Indostan. Ils verbaliserent, & l'acte fut fignifié à Perez, qui en sit peu de cas, verbalisa de son côté, & résolu de donner la bataille, se mit à pic sur ses anchres, tandis que le Gouverneur fit travailler au pont, & à la tête de la grande rue pour se mettre en défense. A la fin pourtant les Offi-

A n n. de J. C. 1512. ciers se réunirent en faveur de Perez, & firent prier le Gouverneur de se tenir dans la Citadelle, afin de ne pas mettre en risque sa per-

fonne, d'où dépendoit le falut de la place, en

cas d un mauvais lucces.

ALPHONSI D'ALBU-QUI RQUE GOUVIR-

D'autre part quelques-uns des plus considerables de la Ville passerent sur le bord de Pate-Onus, à qui ils conterent la défaite & la fuite de Patequitir, ce qui le mit de très-mauvaise humeur. Mais comme c'étoit un mal sans remede, il fallut déliberer sur le parti qu'ily avoit à prendre. On lui conseilla d'éviter la bataille, dont le succès étoit au moins incertain avec les Portugais accoûtumés à vaincre. Paté-Onus se rendit à cet avis, & voulut descendre à terre; mais la crainte que ses Javes ne pillassent amis & ennemis, fit qu'on s'oppofa à ce projet, & qu'on lui conseilla d'aller se joindre à Laczamana à la riviere de Muar, dans l'esperance qu'agiffant de concert, & veillant seulement à fermer les passages, ils se rendroient maîtres de la place, en coupant les secours & les vivres.

Cer avis, qui étoit le plus sage & le plus sûr, ayant prévalu, Pate-Onus appareilla; mais asin de cacher sa manœuvre, il sit faire un si grand bruit de trompettes & de sansares, que Perez ne put jamais le pressentir, & crut qu'une partie de ses troupes avoit débarqué, lorsque le jour suivant lui découvrit sa retraite. Cependant comme il étoit encore à la vûe, il ne

désespera point de l'atteindre, & ayant sur le Ann. de champ déferlé sa misaine & levé son anchre, tous les autres en firent autant, & eurent bientôt joint, quoique l'ennemi, qui le vit appa- Don Ennas reiller, mit toutes fes voiles dehors pour mieux NUBL ROI. fuir. Les Portugais animés par une retraite si ALPHONES honteuse & si peu attenduë, commencerent à QUERQUE faire jouer leur canon, & jetter des grenades NEUR & des pots à feu avec tant d'ardeur & de succès, qu'on ne voyoit de tous côtez que bâtiments brûler, couler à fond, voler en éclats, & ennemis qui se jettoient à la mer, où les Portugais descendus dans leurs Chaloupes se lasfoient à les assommer. Perez craignant que les munitions ne lui manquassent, dépêcha pour en demander à Britto, qui les lui envoya, & fit décharger l'artillerie de la Citadelle, pour annoncer à la Ville une victoire qui étoit déja en bon train; mais que les habitans differemment affectionnés n'avoient ofé esperer, ou ne s'é-

Le combat ayant duré jusques à midi, Pate-Onus étourdi de l'effet de l'artillerie Portugaise, dont les boulets & les éclats avoient fait quelque désordre sur son tillac, sit signal à quatre Jones des plus forts de sa Flotte de le venir accoster. Le Seigneur de Polimbam, son parent & son Vice-Amiral, eut ordre de se mettre au-devant de lui avec un autre Jone, & de faire serrer tous ceux qui n'étoient pas encore

toient pas avisés de craindre.

Ann.de T. C. IÇI1. hors de combat tout au tour deux. Cela fut fait. Mais ce fut aussi le plus mauvais parti qu'il put prendre. Car étant ainsi serrés, les Portugais

ne perdoient pas un seul coup, & les éclats faifant encore plus d'effet que les boulets, la mer étoit toute couverte de débris ou de Vaisseaux ALPHONSE brûlants, toute teinte de sang, & remplie de UTROUE

mourants & de morts.

Perez avoit donné ordre qu'on combattit toûjours de loin sans aller à l'abordage; mais la raison des ordres changeant quelquesois selon les circonstances, ces circonstances même obligent malgré qu'on en ait, à passer pardessus ces ordres. Ainsi Martin Guedez fut le premier qui se voyant à portée d'un Jone, arriva pour l'aborder, le prit & y mit le feu. Jean Lopez d'Alvin en fit autant à un autre. Perez ayant renforcé son Vaisseau de monde qu'il prit dans quelques autres bâtiments, aborda le Vice-Amiral de l'armée ennemie par le flanc, de concert avec François de Mello qui l'accrocha par la proue.Le neveu du Vice-Amiral jeune homme déterminé, voyant le péril de son oncle, joint le Vaisseau de Perez en l'élongeant, y passe comme sur un pont sans s'arrêter, & combatant comme un desesperé, prend l'avantage. Perez, Simon Alphonie Bisagudo sont blesiés. Ils étoient mal menés sans Botello, qui ayant aussi abordé, vola à leur secours. Nonobstant cela ils curent encore beaucoup à faire, & ce

ne fut qu'après un combat des plus opiniâtres, ces cinq Vaisseaux restant toujours accrochés, que les Portugais se rendirent maîtres des deux Jones, aufquels ils mirent le feu, n'y restant DON EMMAplus personne pour les défendre.

Les autres Capitaines de la Flotte Portugaise MIPHON D'ALBUfaisoient chacun des merveilles de leur côté , Gouvenaussi-bien que Tüan Mahamet, qui combat- NEURtoit en leur faveur dans un Jone qui lui appartenoit, & Ninachetu qui conduiloit la petite

Flotte Malayoife.

A près que Perez se fut rendu maître des deux Jones, il se mit à donner la chasse à Pate-Onus, & le poursuivit jusques au soir coupant ses hauts bancs & sa mâture, n'y ayant rien de sain que le corps de son Vaisseau, où le canon ne pouvoit mordre. L'image du combat étoit toûjours affreuse. Elle le devint davantage, parce que le Ciel se mit de la partie. Il se chargea tout-àcoup, & redoubla l'horreur de l'artillerie, en y mélant ses foudres, ses tonneres & les tenebres de la nuit. Alors chacun commença à penser à foi. Les deux Flottes furent dispersées & confonduës, personne ne sçachant ou il étoit. Les gros Vaisseaux coururent le plus de risque; car comme on étoit près des terres ; ils furent obligés de moüiller à deux brasses d'eau.

Le lendemain après l'orage , Botello & Tüan Mahamet écartés du reste de toute leur Flotte, se trouverent auprès du Jone de Pate-Onus, A n n. de

Ann.de J. C. 1512.

& de deux autres. Le voisinage ayant rallumé l'ardeur du combat, ils se battirent avec fureur, jusques à ce que la poudre leur manqua.

Alors Botello revint à Malaca pour prendre de nouvelles munitions & renouer la partie. Dans le tems qu'il s'y portoit de nouveau, il trouva Perez aux Isles appellées les Isles aux Vaisseaux. Il l'exhorta en vain à le suivre, car ses Navires étoient extrémement maltraités, presque tout fon monde blessé & accablé de la fatigue du jour & de la nuit précédente. Botello ne laissa pas de fuivre sa pointe, mais inutilement. Pate-Onus avoit déjà gagné le large pour aller, non pas à la riviere de Müar, selon le premier projet, mais à l'Isle de Jave, où il arriva blessé lui-même, après avoir perdu plus de huit mille hommes, presque tous ses jones, qui étoient au nombre de soixante, & la plus grande partie de ses petits bâtiments. Pour ce qui est du Jone qu'il avoit monté, il le fit tirer à terre & conserver dans un Arfenal fait exprès, pour éterniser la mémoire de cette journée, l'honneur qu'il avoit eu en allant chercher les Portugais, & fon

bonheur à échapper de leurs mains. Au retour de Botello, toute la Flotte rentra dans Malaca aux acclamations du peuple, qui applaudit à une si belle victoire. Et après en avoir rendu à Dieu de solemnelles actions de graces, Fernand Percz qui avoit fini son tems, partit pour l'Indostan avec Antoine d'Abreu,

Vaz Fernandez Coutinho & Lopez d'Azevedo, Ann. de laissant le Commandement de la mer à Jean Lopez d'Alvin, qui en avoit eu les provisions du Gouverneur.

Les nouvelles d'une Flotte du Caliphe, qu'on NUEL ROL. disoit avec affectation être sortie de la mer ALPHONSE Rouge, & entrée dans le Golphe Arabique QUERQUE

pour venir réprendre Goa sur les instances NEUR. de l'Idalcan, donnoient de l'inquiétude à Albuquerque, qui pressé d'un autre côté par les ordres de la Cour de se mettre en devoir de prévenir cette Flotte, pouvoit se faire quelque reproche sur sa lenteur, & craindre, que ses ennemis secrets ne s'en prévalussent. Ainsi ayant pourvû auxaffaires les plus pressées, & reçu les renforts qui lui étoient venus, il se mit en mer le 130. Septembre 1512. avec seize Vaisseaux, ausquels se devoient joindre quatre autres qu'il devoit prendre à Goa. Mais ayant eu sur la route des avis plus fûrs des projets du Caliphe, dont la Flotte n'étoit pas encore en état, & qui, avant toutes choses, vouloit se rendre maître d'Aden. pour l'être des Gorges de la mer Rouge,il changea tout à coup de pensée, & s'arrêta à Goa, déterminé à n'en point partir, qu'il n'eut chassé Rostomocan du poste de Benastarin.

Il fut reçu avec les mêmes honneurs qu'on eût rendu au Roi en personne, & avec les demonstrations de tendresse & de reconnoissance, que la Ville lui devoit, comme à son fon-

Tome I,

D'ALEU-

J. C. da 1512. at 1513. at DON EMMA- av NULL ROL. do ALPHONEE WA

dateur & à (on liberateur. L'ennemi, qu'elle avoit dans fon voifinage, ne la pressoir plus comme auparavant, mais lui laissoit tout à craindre. Il avoit fait de Benastarin une place de guerre des mieux entenduës pour ces tems. là. Il l'avoit entourée de boulevards & de fortes murailles terrasses en dedans jusques aux creneaux, à l'exception d'un seul endroit, où le mur, fort par lui-même, n'avoit pas besoinde ce secours, à cause d'un marais qui le garantissoir, & sur lequel il tenoit un nombre de bateaux armés. Il y avoit neuf mille hommes de garnison; il ne manquoit de munitions de guerre ni de bouche, & le bruit couroit que l'Idalean lui envoyoit encore une armée de vingt mille hommes.

Le Gouverneur ayant pris connoissance de l'état des choses, entreprit d'en faire le siege dans les formes par mer & par terre, & commença d'abord par le côté de l'eau. C'étoit le plus difficile. L'ennemi avoit barré les passages en deux endroits par de fortes estacades, qui occupoient tout le lit de la riviere. D'ailleurs ces passages étoient si étroits, qu'ils étoient exposés à tout le feu des rempares. La difficulté ne l'arrêta pas. Il sit armer six bátiments si herissés à truitlerie, qu'ils paroissionent avoir plus de fer que de bois, & sit faire au.dessus des ponts, des appentis en l'air, pour y mettre les travailleurs à couvert; & comme ces appentis les faisoient un peu pancher d'un côté, il

les mit en équilibre par des futailles qui fai- Ann. de soient le contrepoids. Lorsqu'ils furent prêts, il en envoya deux par le côté du pas sec , & les quatres autres par le vieux Goa.

Les Vaisseaux arrivés à leur poste, les esta- NULL ROL cades arrachées & enlevées, ce fut là le fort ALPHONSE du danger. Les ennemis faisoient un feu conti- Guera Que Gouvez nuel & terrible. Ils avoient une batterie à fleur nur. d'eau qui ne portoit pas un faux coup. Une grosse coulevrine en particulier servie par un renegat, les désoloit plus que tout le reste. Albuquerque, qui dans un catur se portoit partout où le besoin étoit plus pressant, fut tout couvert de la cervelle & du fang d'un malheureux , qu'elle écrasa à ses côtés. Le Vaisseau que commandoit Arias de Sylva ayant mal gouverné & touché, le canon des ennemis le maltraita si fort, qu'ayant mis le feu à trois barils de poudre , il en fit sauter en l'air une partie , & mit une telle épouvante dans l'équipage, que tous, à l'exception de Sylva, se jetterent à l'eau. Mais ils furent si honteux de voir le Gouverneur dans son esquif accourir au plus fort du péril, qu'animés plus encore par son intrepidité, que par les reproches qu'il leur fit d'avoir ainsi abandonné leur Capitaine, ils regagnerent tous le bord.

La couleuvrine donnant trop d'inquiétude à Albuquerque, il proposa cent cruzades de récompense, à qui pourroit la demonter. Son A n n. de
J. C.
1512.
1513.
Don Emma
NUIL ROI.
Alphonse
B'AlbuQUERQUE
GOUVIR-

maître canonier en vint à bout, il mit le boulet droit dans la bouche du canon, dont les
éclats tuerent le renegat & deux aides qu'il
avoit. Mais le feu de l'ennemi fur si frequent
toute cette premiere journée, qu'il ne put jamais l'executer que le lendemain. Les ennemis
tirerent außi une si grande quantité de séches,
que les Vaisseaux en étoient couverts & herissés comme une Forêt. Cependant l'artillerie
des Vaisseaux ayant beaucoup endommagé les
batteries des ennemis leur feu se rallentit. On
se rendit alors maître des passages, & ce qui
étoit plus important, on coupa les vivres & les
sécours aux assigners du côté du continent.

On n'avoit encore rien entrepris du côté de la terre, quand une avanture pensa rendre les Portugais maîtres de la place en un seul coup de main. Ce fut un vendredi jour de fête chez les Musulmans. Rostomocan sorti ce jour-là à la tête de deux cens cinquante chevaux, & d'un nombre beaucoup plus confiderable de gens de pied, s'avança jusques à mi-chemin de Goa. Albuquerque étoit allé reconnoître quelque poste, & ayant découvert tout ce monde, il fut dans le doute, s'il n'y avoit point là quelque embuche, où si les ennemis n'avoient point eu intention de faire quelque bravade, pour faire voir qu'ils craignoient peu les Portugais. Cependant une des gardes avançées, ayant donné l'alarme à la Ville, on fonna le

tocsin, & sur le champ sans attendré l'ordre du Ann. de Gouverneur, les Officiers firent fortir les troupes par pelotons jusques au nombre de deux mille hommes, sans compter les Malabares & Don EMMA. les Cenarins. Rostomocan se voyant suivi, batit NULL ROS. en retraite, & rentra dans sa place; mais ses Alphons gens qui se virent chaudement harcelés, ayant QUERQUE fermé les portes, ceux qui restoient dehors, NEUR. furent obligés de se disperser autour des murs, d'où on leur jetta des cordes pour les aider à se sauver ; d'autres se noyerent ou furent

J. C.

Les Portugais arrivés au pied de la muraille. & animés par l'ardeur de la poursuite, entreprirent d'escalader par les mêmes endroits, s'aidant de leurs lances le mieux qu'ils pouvoient. Comme ceux qui arriverent des premiers étoient des gens de distinction & des plus grands Officiers, l'émulation les piqua encore davantage. Don Pedro Mascareñas & Lopez Vaz de Sampaio ou de saint Pelage, se distinguerent entre les autres. La resistance vigoureuse des ennemis qui accoururent à la défense de leurs murs, ne rallentit point leur ardeur, non plus que la mort de Diego Correa, de George Nugnés de Leon & de Martin de Mello, ni le nombre de leurs blessés. Mais Albuquerque qui étoit monté à cheval, & arriva à propos, voyant que la partie n'étoit pas égale, fit sonner la retraite, & tout transporté de joye, fut emAnn. de J. C. NUEL ROL

GOUVER-

brasser Mascareñas & le baisa au front, soit que par cette distinction il le voulut recompenser de ce qu'étant nommé par la Cour Gouverneur de Cochin, il refusa d'en prendre possesfion pour avoir l'honneur de se trouver au siege ALPHONSE de Benastarin, soit qu'il voulut par là disposer le monde à souffrir de le voir transferé au Gouvernement de Goa qu'il lui destinoit. Mais cette distinction, qui sit bien des jaloux, mit le Gouverneur dans la nécessité de se justifier contre la vivacité des uns, & de faire semblant de ne point entendre les mauvaises plaisanteries des autres.

> Il fallut donc en venir à un fiege reglé qui fut commencé deux jours après. L'armée étoit composée de trois mille Portugais de fortbelles troupes. Une sortie que fit l'ennemi sur le quartier de Manuel de Sosa Tavares, où Garcie de Norogna étoit mal mené, sans Mascareñas qui conduisit un nouveau renfort, obligea le Général à faire des lignes de circonvallation. Les ennemis se désendoient en braves gens, mais, les batteries des affiegeans ayant commencéà faire brêche, Rostomocan qui apprehenda d'être pris d'assaut, fit battre la chamade, & arbora le Pavillon blanc.

Les articles de la capitulation furent fignés un peu contre le gré des Officiers, qui vouloient emporter la place d'assaut. Les conditions furent que les ennemis sortiroient leurs biens &

leurs personnes sauves, abandonnant au vain- A N N. de queur l'artillerie, les munitions de guerre, les Vaisseaux qu'ils avoient dans l'Isle, les chevaux & les renegats. Ce dernier article causa quelque Don EMMA contestation. Albuquerque leur promit la vie, & Rostomocan par scrupule de Religion sortit B'ALBUS auparavant de la place, afin qu'il ne fût pas QUERQUE dit qu'il les avoit livrés. La place étant éva- NEUR. cuée, le vainqueur y entra. Alors parut le secours envoyé par l'Idalcan, & commandé par Çufolarin. C'étoit un peu trop tard. Il s'en retourna comme il étoit venu.

Albuquerque tint parole aux transfuges. Il ne leur ôta pas la vie; mais voulant en faire un exemple de terreur pire que la mort même, après les avoir expolés aux infultes de la populace, il leur fit couper le nez, les oreilles, la main droite & le pouce de la main gauche, & les renvoya prisonniers en Portugal, pour y donner un spectacle affreux de la peine qu'avoit merité leur apostasse. L'un d'eux, homme de qualité ne pouvant souffrir la vûë de sa patrie qu'il avoit reniée, obtint par grace qu'on le jettåt dans l'Isle sainte Helene alors deserte. On l'y laissa avec quelques Negres, & de quoi faire une habitation. Il y fit penitence de ses pechez, & repara la honte qu'il avoit faite à son nom & à sa nation, en defrichant cette Isle qui a été depuis d'une très-grande utilité aux Navigateurs de ces voyages de long cours.

Aиn.de J.C. 1512-

MUEL ROL ALPHONSE

QUERQUE

Le Roi Don Manuel par confideration pour le Gouverneur, lui avoit envoyé Don Garcie de Norogna son neveu, & l'avoit fait Général de la mer des Indes, afin qu'en cette qualité

il pût aider son oncle avec autorité, & suppléer à bien des choses qu'il ne pouvoit faire par lui-même. Ainsi Albuquerque que les affaires retenoient à Goa, l'envoya à Cochin pour expédier les Vaisseaux de charge, qui devoient partir cette année 1512. pour le Royaume, & lui donna ordre en même tems de faire croifer sur la Côte de Calicut, pour empêcher les

Vaisseaux Maures d'y entrer, où d'en sortir. Il fit aussi partir Garcie de Sosa pour croiser sur la Côte de Dabul, avec ordre d'envoyer à Goa tous les Navires qui seroient chargés de chevaux de Perse, sans leur permettre d'aller ailleurs, leur faisant déclarer par la même voye, qu'ils seroient déchargés d'une partie des droits qu'ils payoient auparavant pour ce commerce.

Cette manœuvre réüssit aussi-bien qu'il eût pû le desirer des deux côtés. Le Zamorin depuis long-tems étoit ennuyé de la guerre, qui lui avoit attiré malheurs fur malheurs. Ses alliés, ou l'avoient mal servi, ou l'avoient abandonné. Son commerce étoit entierement mort. Ses concurrents & ses rivaux avoient profité de ses dépouilles, en se fortifiant de l'alliance des Portugais. Les Portugais eux mêmes étoient devenus si puissans depuis la prise de Goa & de Malaca,

Malaca, qu'ils étoient en quelque sorte les maî- A N N. de tres de l'Inde, de maniere que ce Prince ne voyant aucun jour pour fortir de l'embarras où il s'étoit plongé, que celui de la foumifion, DON ENNAP il donna commission au Prince Naubeadarin NUEL ROL d'entrer en pourparler, & de conclure la paix ALPHONSE à quelque prix que ce pût être. Celui ci écri- qui rque vit à Don Garcie de Norogna, s'offrit pour NEUR. être médiateur entre le Zamorin & lui, & s'engagea à faire consentir son oncle à donner un

emplacement pour une Citadelle.

D'autre part, Goa devint plus florissant que. jamais. La diminution des droits d'entrée & de sortie attiroit les commerçans, toûjours avides du moindre gain, & toûjours attentifs au plus leger interêt. On les y voyoit accourir en foule & à l'envi. Le Roi de Portugal n'y perdit riene; car ce qu'il sembloit perdre par la diminution des droits, il le regagnoit par l'abondance des denrées & l'augmentation des fermes. Elles étoient d'un si grand revenu que le Roi de Vengapour, dont le Gouverneur souhaitoit extrémement l'alliance, envoya une Ambassade, afin d'obtenir la préference pour la ferme générale. Son Ambassadeur portoit un present superbe en housses, selles, & autres harnois de chevaux d'une riche broderie & d'un grand prix. Il demandoit en même tems qu'on lui vendit trois cens chevaux de Perle, ce qui lui fut accordé. Le Roi de Narsingue & Hdal-Tome I.

J. C.

can lui-même toûjours ennemis, en conçurent Ann. de de la jalousie, & craignant d'être prévenus l'un par l'autre, ils envoyerent leurs Ambassadeurs à Albuquerque pour faire leur traité.

QUERQUE GOUVER-NIUR.

Dans le même tems Albuquerque se vit recherché de nouveau par les Rois de Perse & de Cambaïe. L'Empereur des Abissins & le Roi d'Ormus lui envoyerent leurs Ambassadeurs, pour les faire passer en Portugal : & un Roi des Maldives se soumit, en se rendant tributaire de la Couronne.

La politique d'Albuquerque à l'égard de tous ces Princes fut merveilleuse. Car en même tems qu'il traitoit leurs Envoyés avec splendeur & avec amitié, il ne faisoit que nouer les négociations sans se hâter de terminer definitivement, & feignant de remettre l'entiere conclusion des traités au retour d'une expédition qu'il méditoit, & pour laquelle on lui voyoit faire de gros préparatifs, dont personne ne sçavoit la destination; afin que chacun craignant que l'orage n'allat fondre sur lui, fit des propositions plus avantageuses, & donnât plus facilement les mains à celles qu'il vouloit faire lui-même.

De tous ces Ambassadeurs, cèlui dont il eut une joye plus sensible, ce fut celui du Prêtre-Jean ou de l'Empereur des Abissins, Prince connu jusques alors d'une maniere si confuse, & que les Rois Don Jean second & Don Emmanuel

avoient si fort ambitionné de connoître. Il Ann. de étoit flatteur pour Albuquerque, que les premieres notices sûres en vinssent à la Cour par lui, & que cela pût paroître comme un effet NUEL ROL des soins qu'il s'étoir donnés pour parvenir à ALPHONSE les avoir. Ainsi sur le premier avis qu'il eut que QUERQUE cet Ambassadeur étoit à Dabul, où le retenoit Gouverprisonnier le Tanadar ou Fermier de la Doüane de l'Idalcan, il envoya ordre à Garcie de Sosade le repeter, & de le lui faire conduire en toute diligence. Sofa s'acquitta bien de sa commission. Et parce que cet Ambassadeur étoit chargé d'un morceau du bois précieux de la vraye Croix, que l'Empereur & l'Imperatrice Helene envoyoient au Roi de Portugal, le Gouverneur le fut recevoir en procession à la tête du Clergé & des troupes. Et après s'être entretenu fort au long avec lui au sujet de sa mission, il le sit partir pour Cochin, comblé d'honneurs, avec ordre au Commandant de Cochin de le faire passer en Portugal sur le meilleur voilier de la Flotte de la cargaison.

La Flotte d'Albuquerque, composée de vingt Vaisseaux, dix sept cens Portugais & de huit cens Malabares, étant prête, sans qu'on en pût pénétrer le mystere, il mit à la voile, & étant prêt à sortir de la barre de Goa, il assembla ses Capitaines, qui étoient tous Officiers distingués, ou par leur qualité, ou par leurs services. Il leur proposa les ordres qu'il avoit reçus du Roi pour PPp ij

A N N. de le voyage de la mer Rouge ; il les appuya par de fortes raisons, qui furent toutes approuvées par le Conseil.

J. C.
1513.

DON EMMA
NUEL ROL.

ALPHONSE
D'ALBUQUI ROUE
GOUVER-

Les calmes le tinrent long tems en mer. Il fut obligé de toucher malgre lui à Socotora, & marriva à la vûë d'Aden que le jour du Jeudi Saint. Mais comme c'étoit à l'entrée de la nuit, & qu'il connoissoir peu la plage, il mit à la Cappe. Peu après Pierre d'Albuquerque lui étant venu dire qu'il trouvoit sond par trente cinq brasses, il fit continuer la route avec la seule Misaine, toûjours le plomb à la main, & moülla par quatorze brasses ans vouloir se ser aux seux que les habitans, qui l'avoient apperçu, sirent sur quelques rochers dans le dessein de le faire échoüer.

La vûê seule de la place st juger à Albuquerque que l'entreprise étoit plus difficile qu'on ne la lui avoit saite. La Ville d'Aden située vers l'entrée de la mer Rouge au douziéme dégré quinze minutes de latitude Nord sur la Côte de l'Arabie, sait un bel aspect par sa fituation & par la beauté de ses édisses. Une petite langue de terre, sur laquelle elle se trouve, s'avançant dans la mer y forme deux ports, qui en sont une espece de presqu'ille au pied d'une montagne, laquelle s'élevant en plusieurs pointes très-escarpées, y présente un beau spectacle, mais d'une beauté mélée d'horreur. Le sol de cette montagne est si aride, qu'on n'y voit jamais cros-

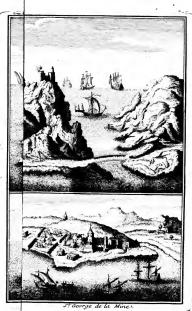



tre la moinde herbe, & qu'au lieu de fournir, Ann. de quelques fources, elle imbibe dans l'instant toute l'eau qui tombe du Ciel. Un seul acqueduc conduit à la Ville de quatre mille loin tou- NUEL ROL te celle qu'on y boit. On est obligé d'y porter ALPHONSE par mer, ou bien du fond des terres toutes les D'ALBUdenrées nécessaires à la vie. Malgré cela la Ville Gouver. ne laissoit pas d'être peuplée, riche & aisée. Elle avoit en particulier cette obligation aux Portugais, qu'elle s'étoit beaucoup accrûë en toutes manieres depuis leur établissement dans les Indes. Car auparavant, comme les Vaisseaux qui entroient ou fortoient de la mer Rouge n'avoient rien à craindre, ils faisoient leur route en droiture sans penser à Aden. Mais le danger des Vaisseaux Portugais qui croisoient, obligea ensuite les Marchands à s'y retirer comme en un asyle; & dès-lors elle devint une échelle des plus celebres. La même raison fit qu'on la munit de bonnes murailles, & de fortes tours du côté de la mer, & que du côté même de la montagne on poussa les fortifications jusques au sommet en bâtissant de femblables tours sur toutes ses pointes, & de bons murs qui coupoient tous ses défilés. .

Le Roi où Cheq d'Aden n'y faisoit point sa résidence ordinaire. Il demeuroit dans les terres pour être plus à portée de se désendre de ses voisins. Il tenoit seulement à Aden un Emir qui en étoit le Gouverneur. Mir-Amir-

PPp iii

J. C.

NEUR.

ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE Gouver-

A M N. de jam qui l'étoit lorsque Albuquerque s'y présenta, étoit politique & brave. Il donna des preuves de l'un & de l'autre, car il le joua fort habilement pour se donner le tems de faire entrer des troupes dans la place, & il se défendit ensuite avec beaucoup de courage & de résolution. Albuquerque déchu des esperances que lui avoient fait conçevoir les premieres poli-· tesses, dont l'Emir l'avoit prévenu, jugea, que, pour en sortir à son honneur, c'étoit une affaire qu'il falloit brusquer, & se détermina à donner l'escalade. L'Emir ne prit point le change. Il ne s'embarassa pas d'empêcher la descente, & attendit de pied ferme sur ses murailles.

Sa prudence & sa valeur, eussent cependant échoué contre l'effort des Portugais, si l'esprit de vertige & la folie du point d'honneur ne se fussent emparés de ceux-ci. Les Capitaines donnerent eux mêmes l'exemple aux autres. La précipitation avec laquelle chacun's efforçoitd être le premier qui monteroit sur le rempart, & y planteroit ses étendarts les faisoit courir en étourdis. Plusieurs se jetterent à l'eau par impatience pour arriver plûtôt au pied de la muraille. Ils plantent ensuite leurs échelles, & malgré la furieuse resistance des ennemis, ils montent comme en courant, arborent leurs Ensei. gnes; mais si fort à l'envi les uns des autres, qu'on ne put distinguer dans le nombre, qu'un Clerc revêtu de son surplis, qui arbora un Cru-

cifix au lieu d'étendart. Cependant les échelles Ann. de trop chargées se brisent en plusieurs pieces, loriqu'il y avoit déja près de cent cinquante Don EMMA. hommes qui étoient entrés dans la place, où NUEL ROI. ils eurent bien tôt écarté les Maures qu'ils Alphonsa avoient en tête.

Le Gouverneur qui gémissoit d'un desor- GOUVERdre qu'il ne pouvoit empêcher, s'appliqua à faire reparer les échelles. Mais Garcie de Sosa qui s'étoit laissé couler le long des creneaux, étant entré par une embrasure de la muraille qu'il fit 'deboucher' avec environ soixante hommes, Albuquerque se transporta dans le même endroit, & en fit ouvrir une autre, par où il en entra encore une quarantaine. Il envoya enfuite ordre à Jean Fidalgo d'aller avec sa compagnie d'ordonnance pour tâcher d'entrer du côté de la montagne, ce qu'il ne put faire, le terrain étant trop escarpé, & ts ennemis s'y défendant très-vaillamment.

Ils avoient repris cœur en voyant le desordre. Les Portugais qui étoient sur les murs combattoient de leur mieux, & Garcie de Sosa plus animé que tous les autres, s'étoit emparé d'un petit retranchement; mais Amirjam à la tête d'un corps de chevaux, donna sur eux avec tant de vigueur, qu'il nettoya le rempart, & obligea les Portugais à fortir par les mêmes embrasures par où ils étoient entrés. Sosa reA n n. de J. C. 1513. GOUVER-

stoit embarassé avec quelques gens qui étoient avec lui. Albuquerque leur fit donner des cordes pour descendre, mais la plûpart de ces braves croyant se deshonorer aimerent mieux périr, & se firent presque tous tuer. D'autres qui combattoient ailleurs n'eurent pas cette délicatesse. Ils descendirent du mieux qu'ils purent, & quelques uns se précipiterent. Garcie de Sosa qui resta parmi les morts, avoit des provisions secrettes de la Cour pour le Gouvernement d'Aden, c'est ce qui lui donna tant de chaleur pour se distinguer dans cette journée. On dit qu'il jetta au col du Patron de sa Chaloupe un collier d'or qu'il portoit, & qu'il lui donna sa bourse, afin de l'animer à le mettre en état de sauter le premier sur le rivage. Pensée aveugle d'un homme qui se hâtoit d'aller chercher la mort, où il croyoit trouver le commencement de sa fortune.

Rebuté d'un si mauvais succès, Albuquerque se retira dans ses Vaisseaux, ayant appris à ses depens que la victoire n'est pas toûjours attachée au Char des Conquerans, & quelle abandonne quelquefois ses plus chers favoris. Néanmoins avant que d'abandonner la partie, il voulut se rendre maître d'un boulevart qui étoit sur une jettée, & dont le canon incommodoit beaucoup sa Flotte. Mais tandis qu'il délibere, le maître du Vaisseau d'Emmanuel de la Cerda, qui en souffroit plus que les autres,

descend

descend à terre avec partie de son équipage, ANN.de l'emporte, & passe au fil de l'épée ceux qui le défendoient. Fier de ce succès, il vouloit qu'on attaquât derechef la Ville, dont ce boulevard NUEL ROL faisoit la principale force. Les Capitaines en- ALPHONSE trant dans cette pensée en sommerent le Gé- D'ALSUnéral. Mais Albuquerque n'y voulut point en-Gouvertendre. Il se contenta de faire enlever le canon du boulevard, de piller les Vaisseaux qui étoient dans le port, & de les brûler, sans que la Ville fit aucun mouvement, après quoi il remit à la voile pour entrer dans la mer Rouge.

Cette mer, fur le nom de laquelle les Sçavants se sont beaucoup exercés, a la figure d'un Lezard ou d'un Crocodile, dont la tête est comprise entre les Caps de Fartaque & de Gardafu, jusques au détroit de la Méque ou de Babelmandel, qui en fait le cou. Le corps s'étendant ensuite entre les Côtes d'Arabie d'une part,& celles de la haute Ethiopie & de l'Egypte de l'autre, va se terminer en pointe, qui en fait la queuë jusques à Suez, qu'on croit être l'Asiongaber, d'où partoient les Flottes de Salomon, & où commence l'Isthme, qui la sépare de la Méditerranée, & qui joint les terres d'Afrique à celle de l'Asie. La mer Rouge ne reçoit dans son sein presque d'autres eaux que celles de l'Océan Indien. Elle est peu sujete aux orages, & ne connoît presque point d'autres vents que ceux du Nord & du Sud, qui y ont leur tems Tome I.

Ann. de
J. C.
1513.

Don Emma
nuel Roi.

Alphonse
b'Aleuquerque

GOUVER-

reglé comme la Mouçon dans la mer des Indes. Sa longueur est d'environ trois cens cinquante lieues sur quarante de large, à compter de Suez jusques au détroit. Les Arabes la partagent en trois bandes ou lizieres, dont celle du milieu, qui fait comme l'épine du dos du Crocodile, est nette, navigable de jour & de nuit, y ayant toûjours mouillage entre vingtcinq & soixante brasses. Les deux autres, qui font sur les flancs & bordent les Côtes, sont au contraire pleines d'Islots, d'Ecuëils, de basses & bancs de sable. Cependant comme on n'y navigue que dans des bâtiments assez petits, qu'on nomme Gelves, les Pilotes ne gagnent le Canal du large, que lorsqu'ils craignent un coup de vent. Ils aiment toûjours le voifinage des terres; mais de peur d'accident ils mouillent d'ordinaire avant le coucher du Soleil. Il se trouve deux Isles dans le détroit même, qui forment deux canaux. Celui du côté de l'Arabie est le plus frequenté. C'est dans une de ces Isles qu'on prend les Pilotes dont on se fert pour entrer dans la mer Rouge. Outre les défauts de cette navigation que nous avons déja touchés, & la difficulté d'aborder les ports, tant du côté de l'Afie, que de l'Afrique,il en est encore un très-grand, c'est que les Isles qui se trouvent dans cette mer sont presque desertes, arides, qu'elles manquent d'eau, & des autres choses nécessaires à la vie.

Le Gouverneur entra dans la mer Rouge ANN. de contre l'avis de tous ses Capitaines & de tous fes Pilotes, à qui il n'eut d'autre raison à donner, si ce n'est que c'étoit l'ordre de la Cour. NUEL ROI. En y entrant il fit faire une salve générale de Asphonse toute son artillerie, comme par une espece de QUENCE triomphe, parce qu'il étoit le premier des Eu- NIUR. ropéans qui y fût entré avec une Flotte. Personne ne l'avoit fait avant lui, depuis la découverte du nouveau Monde. Cependant ce qui lui avoit été prédit lui arriva. Il pensa périr fur les basses. Il fut obligé d'hyverner à l'Isle de Camaran. Il ne put joindre ni Suez, ni Gidda, ni avoir des nouvelles de la Flotte du Sultan. Il souffrit beaucoup de la soif, de la faim, & des murmures de ses Subalternes. Il ne put exécuter le projet qu'il paroissoit avoir de bâtir une Forteresse dans l'Isle de Camaran où dans celle de Maçua. Enfin après avoir essuyé toutes sortes de disgraces, il fit donner la carene à ses Vaisseaux, sortit de la mer Rouge, & vint se représenter devant Aden.

On sembloit l'y attendre. Tout y étoit bien fortifié. Il y paroissoit & plus d'ouvrages, & plus de monde, & plus de résolution qu'auparavant. Ce qu'il y a de fingulier, c'est que lui, qui n'avoit pas voulu prendre la Ville, quand il y fut excité unanimement par toute sa Flotte, voulut tenter de la prendre ensuite, contre le sentiment général de tous ses Capitaines,

QQq ij

ner.

J.C. ALPHONSE

GOUVER.

NEUR,

ANN. de & de tous ses hommes d'armes. Il fut si indigné de la contradiction qu'il trouva en ce point, que pour leur faire honte, il donna la commission aux gens des équipages d'aller enlever le même boulevard qu'ils avoient pris la premiere fois; ce qui fut fait. Néanmoins après avoir fait canoner la Ville, & tenté inutilement de brûler les Vaisseaux du port, il fut obligé de remettre à la voile pour s'en retour-

> Sur son paffage il s'arrêta à Diu, où Mélic Jaz, de qui il vouloit obtenir l'agrément d'y bâtir une Citadelle, scut si bien l'amuser, tantôt par des présents, tantôt par de belles paroles, que sans jamais se montrer, & sans lui donner lieu de se plaindre, il vint à bout de lasser sa patience, & de l'obliger à s'en aller; sans avoir rien conclu. Dès qu'il eut mis à la voile, le Mélic le suivit pour lui rendre visite. Il étoit si paré, qu'il sembloit n'avoir d'autre dessein que de lui faire honneur; & si bien armé, qu'on cût dit qu'il vouloit se faire craindre. Albuquerque ne put s'empêcher de rendre justice à sa sagesse. Il dit » Qu'il n'avoit jamais » connu de courtisan, plus habile, plus ferme » à refuser tout ce qu'on vouloit exiger de lui. » & plus propre à faire recevoir agréablement » ses refus. « Le Général continua ensuite sa route, sans avoir tiré aucun fruit d'une expédition qui avoit couté tant de dépenses, & dont

• il sembloit qu'on devoit se promettre les plus A N No de grands avantages.

Il est des évenements qui paroissent être DON EMMA. quelquefois uniquement l'effet de la fortune NURL ROIL & du hazard, mais qui ont des causes secret- ALPHONISE tes, que le public ne pénétre pas toûjours, par- QUERQUE ce qu'il n'en voit pas les ressorts. Veritablement Gouversil doit paroître surprenant qu'Albuquerque ne voulut point prendre la Ville d'Aden, lorsqu'il le pouvoit, & que son Conseil l'en pressoit, lans être rebuté du mauvais succès qu'avoit eu l'es-

calade. Il est vrai qu'il apporta alors pour raison que la Ville étoit trop grande, & qu'il lui faudroit quatre mille hommes pour la garder. Mais cette raison ne contente pas. Lopez de Castañeda l'a senti, & suppose pour le justifier, qu'il couvroit sous ce prétexte le dessein qu'il avoit d'aller à Suez. Pour moi, je fuis persuadé qu'il avoit d'autres motifs plus puisfants d'échouer dans toute cette entreprise.

Les Indes étoient devenuës le théâtre des passions des Portugais. Le grand éloignement de la personne du Souverain sembloit y autorifer, non seulement les impudicités les plus monstrueuses, les rapines les plus énormes, les injustices les plus criantes, l'avidité la plus infatiable; mais encore tout ce que la jalousie, la haine, & la vengeance ont de plus atroce. Albuquerque trop zélé pour le bien du service, trop austere dans sa maniere de Gouverner, ne pou-

QQq iij

J. C. MULL ROL D'ALBU-

GOUVER-

NEUR.

A N N. de voit fouffrir l'excès de la licence, surtout dans \* les personnes en place. C'en étoit assez pour lui en faire autant d'ennemis mortels & d'injustes calomniateurs, qui ne cessant d'écrire à la Cour contre lui, tâchoient d'infirmer les accufations veritables qu'il eût pu faire contre eux, en le rendant suspect lui-même par d'autres accusations bien concertées, & soutenuës par la pluralité des témoignages de ceux qui

le prétoient la main dans le mal.

Du nombre de ces derniers, dont la mémoire devoit être à jamais ensevelie, étoit Gaspar Peréïra Secretaire des Indes. C'étoit un homme dangereux, mauvais esprit, & du nombre de ceux dont on dit proverbialement qu'ils ne cherchent qu'à pêcher en eau trouble:propre à faire le personnage de criminel, d'accusateur, de témoin & de juge tout ensemble. Le Viceroi Don Francois d'Alméida avoit eu des preuves de son caractere pervers, & Albuquerque en fut la victime. Péréira étoit repassé en Portugal, où il s'étoit acquis la confiance du Roi, & beaucoup de credit auprès des Ministres. Il y avoit bien appuyé les articles secrets qu'on avoit écrit contre Albuquerque, & le Roi s'étoit laissé persuader que tout ce que ce Général avoit fait de bien étoit contraire à son service, particulierement dans la prise de Goa, & lui avoit envoyé ordre de le restituer à l'Idalcan, après cependant avoir mis la chose en déliberation dans son Conseil.

Albuquerque avoit reçu cet ordre par les Flot. A N N. de tes qui arriverent de Portugal après son retour de Malaca. Mais il l'avoit prudemment dissimulé dans les circonstances où tout étoit à DON I MHAcraindre pour cette Ville, par le voifinage de Rostomocan qui étoit encore maître de Bena- ALENIO starin. Gaspar Pereira étant revenu dans les Gouver, Indes avec le même ordre, ce fut alors que le NEUR. Gouverneur fit part au Conseil des Lettres de la Cour. Heureusement il s'y trouva assez de gens bien intentionnés, pour que la négative l'emportât, & Goa fut conservé.

En même tems que les calomniateurs d'Albuquerque faisoient tant d'efforts pour détruire son ouvrage, ils travailloient à le sapper par un autre endroit, en faisant de continuelles instances à la Cour, pour attirer les forces de l'Inde vers la mer Rouge , dans l'esperance que cela feul ruineroit fon Gouvernement, ainfi qu'il avoit pensé arriver dans le partage qui fut fait en faveur de George d'Aguïar, à qui Lemos avoit succedé. Albuquerque le sentoit bien, & comprenoit encore mieux que c'étoit ruiner les affaires de son Prince sous le specieux prétexte du bien. C'est pour cela que je suis convaincu que prenant en homme habile toutes les mesures qui convenoient pour paroître entrer dans les vûes du Roi son maître, & d'une Cour trompée par des relations infidelles, il ne fut pas fâché qu'il pût paroître qu'elles

A N N. de n'étoient pas pratiquables.

J. C. 1513. 1514. DON EMMA-

DON EMMA NUEL ROI ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE GOUVERT NEUR.

A son retour du voyage de la mer Rouge, leGénéral trouva que ses envieux avoient encore travaillé pour faire échouer tous ses projets. Ils avoient persuadé aux Rois de Cochin & de Cananor, que la paix faite avec le Zamorin alloit ruiner leur commerce, parce qu'il détruisoit le leur. C'étoit dans le même esprit qu'ils avoient soulevé ces Princes contre l'entreprise de Malaca. En effet ils perdoient beaucoup les uns & les autres, parce que les Portugais devenus les maîtres de cette Ville, y prenoient les marchandises de la premiere main, & partoient de-là en droiture pour le Portugal, au lieu qu'auparavant toutes les denrées venoient aboutir de Malaca dans l'Indostan. Ces Princes, quoique ennemis du Zamorin, avoient trouvé le moyen de troubler toute sa Cour, pour l'empêcher de conclure, & de tenir au Gouverneur la parole qu'il lui avoit donnée d'assigner un terrain pour construire une Citadelle. Le vieux Zamorin étoit mort. C'étoit Naubeadarin qui lui avoit succedé; & ce Prince, tout ami qu'il étoit des Portugais, trouvoit tant d'obstacles dans sa propre Cour par les intrigues des brouillons, qu'il ne sçavoit quel parti prendre. Ce qui servoit d'une part à animer ces Princes, & à sufpendre tout de l'autre, c'étoit la nouvelle que Gaspard Peréira avoit affecté de répandre en arrivant, qu'il venoit un nouveau Gouverneur,

qui auroit des idées toutes differentes, & qu'il An N. de falloit attendre pour le bien public.

J. C.

Outre ces pratiques, dont Albuquerque n'ignora presque aucune, il eut encore des avis DON EMMA. fecrets d'une lettre pleine d'horreurs, au'Antoine Réal écrivoit au Roi contre lui à la folli- ALPHON citation de Gaspard Pereira, qui sous main al- Gouver. loit de maison en maison pour la faire souscri- NEUR, re. Le Gouverneur trouva moyen d'en avoir co-

pie. Quelques-uns des coupables avoüerent tout, & demanderent grace. La Lettre fut produite en plein Conseil, & Peréïra convaincu. L'avis du Conseil fut qu'Albuquerque envoyât Pereïra pieds & poings liés en Portugal; & il eût bien fait. Mais il se contenta d'y envoyer une justification signée par le Conseil même; foit qu'il craignît le credit que Peréira avoit à la Cour, soit qu'il se flattat que les coupables étant absens, on leur feroit plus aisément leur procès.

Cependant il négocia si bien avec le nouveau Zamorin, que ce Prince chassa hors de ses Etats les Maures qui s'opposoient à la paix, donna l'emplacement qu'on souhaitoit, se rendit tributaire du Portugal, ceda la moitié de ses droits d'entrée, fournit les matériaux & le monde nécessaire pour construire la Citadelle; & ne se contentant pas que ce traité fût signé par le Gouverneur, envoya un Ambassadeur au Roi de Portugal chargé de riches présents, Tome I.

ŔŔŗ

A n n. de J. C.

1513.

D'ALBU-

afin qu'il ratifiât par lui-même cette paix qu'il méritoit, disoit-il; puisque n'étant encore que Prince de Calicut, il l'avoit toûjours favorisée, & qu'en cette confideration il venoit de renoncer à l'amitié du Caliphe, fermer l'entrée de ses ports aux Sujets de ce Prince, & à tous les avantages qu'il pouvoit en recevoir.

Les Rois de Cananor & de Cochin revinrent pareillement, après avoir ôté d'auprès d'eux les brouillons qui leur mettoient de mauvaises idées dans l'esprit. Albuquerque leur fit entendre raison sur leurs interêts, & les tourna de façon, qu'ils parurent satisfaits de sa conduite, & firent eux-mêmes leur paix avec le Zamorin.

Le Gouverneur traita aussi avec les Rois de Narfingue, l'Idalcan & le Roi de Cambaïe, en confirmation de ce qui avoit été commencé entre eux. Il obtint en particulier de ce dernier l'agrément de bâtir une Forteresse à Diu, à condition qu'il lui donneroit le même avantage à Malaca. Mélic Jaz avoit toûjours paru donner les mains à cette Forteresse, pressant les Portugais d'agir auprès du Roi de Cambaïe, qui étoit le maître de la leur accorder. Mais il agissoit sous main auprès de ce Prince, & employoit les plus forts moyens pour l'en detourner. Le Mélic Gupi, qui partageoit avec lui fes bonnes graces, & qui par cetteraison étoit son ennemi, l'y fit enfin consentir. Il est vrai

que cela n'eut aucun effet alors ; car Mélic Jaz An n. de se donna tant de mouvements toûjours en secret, que le Roi changea d'avis, & que Mélic Gupi déchut beaucoup du degré de faveur, DON EMMA. où il étoit auprès de la personne du Monarque. NUEL ROL

Tous ces avantages donnerent à Albuquer- PALEUque autant de joye, que les intrigues des fac- QUERQUE tieux qui avoient travaillé à les empêcher lui xiva, avoient causé de chagrin. Cette joye fut encore augmentée par Fernand Perez d'Andrade, qui étant arrivé dans ces circonstances, pour obtenir la permission de retourner en Portugal, apportoit l'agréable nouvelle de la victoire insigne qu'il avoit remportée sur Paté-Onus dans

le port de Malaca.

Cependant cette Ville pensa être enlevée aux Portugais d'une maniere assez singuliere, & à bien peu de frais. Mahmud voyant que toutes ses forces & celles de ses alliés ne suffifoient pas pour le retablir, eut recours à l'industrie. Il avoit à sa Cour un Maure Bengale de nation, nommé Tüam Maxelis, en qui il avoit sa principale confiance. Il concerta avec lui le projet de sa trahison, & en traça le plan sur celui de l'ancien Zopire Babilonien. Il fait donc semblant de disgracier ce favori, le chasse d'auprès de sa personne, lui suscite des accusations comme s'il avoit malversé dans l'administration de ses finances, lui donne plusieurs dégoûts successifs & tous éclatans, de sorte qu'il RRr ij

Ann. de J. C. 1513. 2514. Don Emmanuel Rol. Althonse B'Aleu-Querque Gouver-

MIUR.

ne restoit plus que de lui faire son procès, & de le faire périr sur un échafaut. On n'ignoroit rien de ce revers de fortune dans Malaca, où l'on n'avoit garde d'imaginer que ce fût une feinte. Cependant Maxelis trouve le moyen de s'évader. Il se refugie auprès de Britto, qui le reçoit à bras ouverts. Comme il avoit de l'esprit,& qu'il parut fort affectionné aux Portugais, pour se venger de l'ingratitude de son Prince, il s'infinua bien-tôt dans l'esprit du Gouverneur, & de Pierre Personne qui étoit facteur, de forte qu'il avoit les entrées libres dans la Citadelle, & y conduisoit une garde qu'on lui avoit permis d'avoir pour sa sûreté. Un jour dans le fort de la chaleur, Maxelis ayant difposé ses gens de concert avec Tuan Colascar. qui étoit un des Chefs des Maures de la Ville le plus voisin de la Citadelle, il entre dans la place à son ordinaire, laisse son monde à la porte, va à l'appartement du facteur, qu'il trouve couché pour faire sa méridienne. Il l'aborde, lui parle, & lorsqu'il y pensoit le moins, il le frappe mortellement d'un cric, & court aussitôt pour introduire ses gens. Le facteur quoiqu'aux abois a encore assez de présence d'esprit pour fermer sa porte, donner l'allarme, & en même-tems tombe mort. La garde court au bruit; s'empare des portes avant que Maxelis s'en fût rendu maître. On fait ausli-tôt main basse sur les Maures qui étoient répandus dans le Fort.

Maxelis lui-mêmetombe percé de coups combattant en dese peré, & paye sa persidie de son
lang, malheureux dans l'éxécution d'un projet
bien concerté & bien suivi. Mahmud qui en
fut informé bien-tôt, n'en eut que le regret & MULL ROI.
la confusion, & se vit peu-à-peu forcé à de:
mander une paix qu'il étoit résolu de ne garder qu'autant qu'il y seroit contraint par nécessité, suivante de qu'autant qu'il y seroit contraint par nécessité, suivante de qu'autant qu'il y seroit contraint par nécessité, suivante de qu'autant qu'il y seroit contraint par nécessité, suivante de qu'autant qu'il y seroit contraint par nécessité, suivante de qu'autant qu'il y seroit contraint par nécessité, suivante de qu'autant qu'il y seroit contraint par nécessité qu'autant qu'autant

Malaca vir peu après deux cruelles scenes dans le sein de la paix, qui eut en cela quelque chose de plus affreux que les horreurs de la guerre. En voici l'occasson. Le Roi de Campar, gendre de Mahmud & beau frere d'Aladin, mécontent de ces deux Princes, s'étoit séparé de leurs interêts peu après la prise de la Ville, pour s'allier aux Portugais. Il avoit envoyé ses Ambassadurs à Albuquerque, s'étoit ensite abouché avec lui, & ils avoient conclu ensemble ce qui fut depuis la cause des deux accidents funestes que je vais rapporter.

Dans la disfribution des emplois qui fut faite d'abord après que les Portugais eurent pris possifision de Malaca, Ninachetu avoit eu celui de Bendare, qui étoit le plus considerable de tous. Il le méritoit, comme je l'ai dit, par sa probité & par ses services: on ne pouvoit lui reprocher que sa naissance. Mais cela même étoit un grand obstacle, n'y ayant rien au monde

RRriij

Ann. de J. C. 1513. 1514. Don Emma-Nuel Ros.

GOUVER.

NEUR.

dont les Indiens soient plus jaloux, que des prérogatives de leurs Castes. Ceux des principales ne pouvant souffrir de se voir soumis à un homme d'une Caste inferieure à la leur, firent sentir à Albuquerque cet inconvenient, qui alloit éloigner de Malaca toute la Noblesse des Indiens idolâtres. Cependant ce Général n'osant alors ôter l'emploi de Bendara à Ninachetu à cause d'une certaine bienséance, se contenta de promettre au Roi de Campar, qu'il le mettroit en possession de cet emploi quand les circonstances du tems pourroient le permettre. En effet deux ans après ayant envoyé George d'Albuquerque pour relever Britto, qui avoit fini son tems dans le Gouvernement de Malaca, il lui ordonna de déposseder Ninachetu, & de mettre le Roi de Campar à sa place.

Géorge d'Albuquerque ne fut pas plâtôt arrivé, qu'il pensa à mettre la chose en exécution, & pour faire plus d'honneur à ce Prince, il lui envoya George Botello suivi de quelques Vaisseaux à rames pour le prendre, & le conduire à Malaca. Le Roi de Campar étoit alors assignée dans sa Capitale. par le Roi de Linga; vassal de Mahmud, & l'exécuteur de ses vengeances. Celui-ci avoit une Flotte de soixante voiles, & le Roi de Campar se voyoit presqueréduit par la faim aux dernieres extremités. On ignoroit sa situation à Malaca; mais Botello en

avant eu nouvelle sur sa route, & ayant envoyé demander du renfort, battit la Flotte ennemie, délivra le Prince assiegé, & l'amena à Malaca, où il fut reçu triomphamment, & mis Don Ennaen possession de l'emploi de Bendara.

Ninachetu reçut ce coup de la fortune & ALPHON de l'ingratitude des hommes en Heros Indien, Gourge & résolu de donner un spectacle semblable à NEVA. celui que Calanus donna autrefois à la Grece du tems d'Alexandre le Grand, spectacle assez ordinaire dans les Indes , mais fort nouveau

pour les Portugais, il fit préparer un bucher de bois de sandal, & des plus précieux aromates. Ayant ensuite invité tous ses amis, il s'y rendit au jour marqué en leur compagnie, &

en présence de tout le peuple.

Là, d'un air tranquille & d'un sang froid admirable il tint à peu près ce discours. » Les Por-» tugais m'avoient honoré de la charge de Ben. » dara. J'y fuis entré sans l'avoir ambitionnée, » je l'ai exercée sans intérêt, plus pour leur » avantage, que pour le mien, & je n'ai nul »regret à la perdre. Malheureux eux seuls si » en me l'ôtant ils recompensent ma vertu, » comme ils punissent les crimes, & s'ils ne » sçavent pas discerner que celui qui brigue un » emploi, le mérite moins que celui qui ne l'a » point desiré. Qu'Albuquerque apprenne au-» jourd'hui, & tous les Portugais avec lui, qu'en » manquant de reconnoissance à mon égard,

J. C. 1513. A n n. de J. C. 1612.

ALPHONSE

» ils ont pu me faire l'affront de me deposseder » sans faire une tache à ma gloire; & qu'ils

» comprennent bien que celui qui sacrisse les » richesses, les dignités & sa vie même à son » honneur, n'étoit pas capable de sacrifier cet

» honneur à l'amour des dignités, des richesses, » & de la vie. Mon ame est pure, & va se pu-» rifier encore dans ce feu comme l'or dans la » fournaise pour s'envoler à l'auteur de son ori-»gine.Vous, qui gouvernez le monde, qui est vo-»tre ouvrage, Dieux immortels, que les hommes » ne peuvent tromper, & qui dispensez les ré-» compenses & les peines selon le merite, re-» cevez-moi dans votre gloire, rendez justice

» à mon innocence, & vengez-moi de l'ingra-» titude. « Cela dit, il se lança dans le bucher, où il fut bien-tôt consumé.

Le Roi de Campar exerça pendant quelque tems l'office de Bendara avec dignité, & avec autant d'integrité & de fidelité que Ninachetu. La Ville se ressentit de son Gouvernement. Elle devint très slorissante & très fréquentée des Gentils & des Maures, qui y étoient attirés par l'estime de ses vertus. Mahmud jadis Roi de Malaca, que nous appellerons desormais Roi de Bintan, où il s'étoit établi après avoir chassé celui qui en étoit le legitime maître, ne put souffrir cette prosperité. Il résolut de le perdre en tâchant de le rendre suspect, comme s'il cûr entretenu avec lui de secrettes intelli-

gences.

gences. Il en vint à bout très-finement. George d'Albuquerque trop credule, & donnant C. trop à de simples apparences qui firent de fortes impressions sur son esprit soupçonneux, fit Don EMMAprendre ce Roi innocent, lui fit faire son procès dans les formes; & ce Prince infortuné, ALPHONI condamné sur des présomptions plûtôt que grenque fur des preuves, eut le malheur de perdre la NEUR. tête sur un échaffaut par la main d'un bourreau. La cruauté barbare de cette exécution fanglante fur une personne de ce rang, & qu'on sçavoit n'être pas coupable, ayant revolté tous les esprits, reveillé le souvenir du passé, la mort de Ninachetu & le supplice d'Utemutis, la Ville redevint déserte & le nom Portugais fut en exécration.

Quoique l'expédition de la mer Rouge n'este pas fait grand honneur à Albuquerque, elle avoit pourtant fait une terrible impression sur tous les peuples de ce voisinage, & particulierement à la Cour du Caliphe. Car ce Prince qui d'abord avoit fait peu de cas de la tentative sur Aden, & avoit fait répondre au Cheq, qui lui avoit envoyé demander du secours, & dont il n'étoit pas content, » Qu'il età à désendre » ses Etats comme il pourroit, qu'il sçauroinbien » pourvoir à la sûrecé des siens. « Néanmoins dès qu'il seur que la Flotte Portugasse étoit entrée dans la mer Rouge, il eut si grand peur sur la nouvelle qui se répandit en même-tems qu'il Tome 1.

J. C.

GOUVER-

NEUR.

An N. de devoit venir une autre Flotte des Princes Chrétiens par la Mediterranée du côté d'Alexandrie, qu'il se regarda alors comme perdu. Dans le Caire, déja ému par le supplice de trois des principales têtes de l'Etat, tout fut prêt à un soulevement général, & à cette occasion l'Emir qui commandoit à Alep se revolta, & sit déclarer la Ville en faveur du Roi de Perse; de sorte que le Caliphe, dès qu'il vit le danger un peu éloigné, pensa sérieulement à prendre des mesures pour garder la mer Rouge, & mettre ses Etats à couvert de ce côté-là.

> Le Roi Emmanuel, qui en eut avis par les correspondances qu'il avoit dans le Levant, envoya de nouveaux ordres à Albuquerque pour retourner sur Aden, lui laissant néanmoins le choix de mettre en déliberation s'il ne seroit pas plus expédient de tomber fur Ormus. L'Ambassadeur que le Roi d'Ormus avoit envoyé en Portugal, étoit un Sicilien, qui enlevé dès fon bas âge avoit eu d'autant moins de peine à se faire Musulman, qu'il n'avoit de Chrétien que le baptême. Etant à Lisbonne , il revint à la religion de ses peres, & prit le nom de Nicolas Fereira, que le Roi lui donna. Le changement de Religion ayant changé ses interêts & ses inclinations, il avoit fort porté le Roi à s'assûrer d'Ormus, en lui faisant apprehender qu'il ne fût prévenu par le Sophi, qui muguettoit cette place; & le Roi entrant dans ses pensées

l'avoit renvoyé à Albuquerque avec les ordres Ann. de dont je viens de parler.

Le Général ayant mis en état sa Flotte, qui étoit de vingt-sept voiles de differentes gran- NUEL ROIL deurs, & fur laquelle il y avoit quinze cens ALPHONSE Portugais & sept cens Malabares ou Canarins, QUERQUE tint conseil à la vûë de Goa sur le Vaisseau de Gouver-Vincent d'Albuquerque, qu'il montoit; & ou

tre ses Capitaines il y appella le Gouverneur de la Citadelle de Goa, & Nicolas Feréïra. Les sentiments furent fort partagés sur les deux expeditions: mais Fereïra ayant parlé, l'affirmative l'emporta pour Ormus, où l'on mit

aussi-tôt le Cap.

Rien n'étoit plus flatteur pour Albuquerque. Il y avoit long-tems qu'il en vouloit à cette place, & depuis qu'il fut obligé de l'abandonner par la retraite de ses Capitaines, il avoit gardé le ferment qu'il avoit fait de ne point couper sa barbe, qu'il n'eût eu raison de cette Ville, qu'il s'étoit vû si lâchement enlever. Les Rois d'Ormus n'avoient jamais voulu rendre la Citadelle qu'Albuquerque y avoit commencée, ni accorder aux Portugais une factorerie dans la Ville, pas même leur restituer les effets qui avoient été pris : mais comme sans le commerce des Indes, leur Ville étoit absolument ruinée, & qu'ils ne pouvoient le faire fans les passeports du Gouverneur, leur politique les avoit obligés de payer à la Couronn**e** SSf ii

Ann.de J. C. 1515.

GOUVER-

de Portugal le tribut annuel auquel ils s'étoient engagés. Ils avoient pourtant tâché de le faire diminuer, & c'étoit le motif pour le quel ils avoient envoyé leur Ambassadeur en

Portugal. La face des affaires avoit changé à Ormus.

Coje-Atar étoit mort dans une vieillesse honorable. Raix Noradin, qui lui avoit succedé dans le ministere, avoit fait empoisonner Zeifadin, pour mettre à sa place au mépris de ses deux enfans Torun-Cha frere de ce Prince. Pour fortifier davantage son autorité, Noradin avoit fait venir de Perse trois de ses neveux, dont le dernier nommé Raix Hamed, homme d'esprit & de résolution, prit peu-à-peu un tel ascendant, qu'il se rendit le maître de la personne du Roi. Noradin trompé dans ses esperances, nonseulement n'avoit aucun credit, mais étoit même tenu comme prisonnier chez lui avec ses deux fils. L'habile Hamed agissoit en tout despotiquement. On prétend que son dessein étoit de livrer le Royaume au Sophi Ismaël. D'intelligence avec ce Prince, qui étoit fort zelé pour la secte d'Hali, il avoit déja fait prendre à Torun-Cha le Turban rouge, qu'Ismaël envoyoit par ses Ambassadeurs à tous les Princes Musulmans de l'Inde & de l'Arabie, pour les attacher à ses interêts par la Religion. Hamed avoit aussi attiré à Ormus sa famille, qui faisoit plus de sept cens personnes. Peu-à-peu il fai-

foit gliffer des troupes de Perfe dans Ormus & Ann. de dans fon voifinage. Et si déja il n'avoit pas fait Des mourir Torun-Cha, c'étoit apparamment que tout n'étoit pas encore prêt pour la révolution NOUE ROIL. Qu'il méditoit.

ALPHONSE D'ALBU-QUERQUE GOUVER-

Hamed ne laissoit pas de continuer de payer
le tribut à la Couronne de Portugal; mais il avoit
refusé de rendre la Citadelle, que le Général
lui avoit fait demander de nouveau par Pierre
d'Albuquerque, qu'il avoit envoyé croifer sur
les Côtes d'Àden & du Golphe Persique; de
sorte que ce sur l'assemblage de toutes ces chofes, qui détermina le Conseil à préfèrer l'entreprise d'orms, qu'il est été difficile de tirer des mains d'Ismaël, si une fois il en avoit

été en possession.

La Flotte ayant moiillé devant Ormus & falué le Palais du Roi de toure son artillerie, Albuquerque sit s'gavoir ses intentions à cette Cour, & après quelques allées & venûès, le Roi le mit en possession de la Citadelle, qu'on se hâta d'achever, lui assigna quelques maisons dans la Ville pour y établir ses quartiers, & sit arborer sur son Palais la Banniere de Portugal. Hamed qui étoit le maître, consentoit à tout par crainte. La présence de la Flotte avoir cependant diminué son autorité, & fait concevoir au Roi & à Noradin l'esperance de sortir d'esclavage. Le soupçonneux Ministre s'en doutoit bien, & ne permettoit pas que per-SS s'iij

Ann. de J. C. 1515. DON EMMA-GOTVER-

fonne parlât au Général Portugais, où à qui que ce fût qui vint de sa part, qu'en présence d'un de ses freres qui lui servoit d'espion. Nonobstant cela néanmoins Noradin fit sçavoir secretement à Albuquerque, que le Roi & lui auroient beaucoup de plaisir qu'il les tirât de

l'oppression.

Dans le tems que ces choses étoient en cet état, il y avoit à Ormus un Envoyé d'Ismaël, qui attendoit l'occasion favorable de passer dans l'Inde & d'aller trouver Albuquerque, à qui il étoit adressé de la part de son maître pour rechercher son amitié & celle du Roi de Portugal. Ce Prince depuis l'âge de huit ans jusques à celui de vingt qu'il pouvoit avoir alors, avoit conquis plusieurs Provinces, & s'étoit fait une Monarchie qui alloit de pair avec celle du grand Seigneur & du Caliphe. L'estime qu'il avoit pour le vrai mérite, en ayant beaucoup lui-même, lui avoit fait rechercher Albuquerque depuis long-tems, & cette passion s'étoit augmentée par les belles choses qu'Albuquerque avoit faites depuis. Comme les grands hommes s'estiment mutuellement, Albuquerque n'avoit pas moins d'envie de lier avec Ifmaël de qui il esperoit tirer de grands avantages.

L'idée flatteuse que portoit avec soi une telle demande de la part du Sophi, fit qu'Albuquerque donna à cette Ambassade tout l'éclat qu'elle

eût pu avoir dans les Cours les plus brillantes A N N. de de l'Europe. Tout se passa avec pompe & avec magnificence, & se termina pourtant à de simples témoignages d'estime sans aucune con- NURL ROIL clusion, au moins que l'on sçache, mais le Gé-ALPHONIE néral en renvoyant l'Ambassadeur le fit accom- QUERQUE pagner à la Cour d'Ifmaël par Fernand Gomez NEUR. de Lemos, qui fut chargé de présens très gracieux, & d'un très-beau projet d'alliance, qui cût pu produire de grandes choses, s'il eût pu' être suivi par celui qui l'avoit conçu.

Cependant Hamed & Albuquerque cherchoient mutuellement à se nuire, & en vouloient à la vie l'un de l'autre. Albuquerque autorisé sur ce que le Roi lui avoit fait dire en trouva plûtôt les moyens que son adversaire, quoique celui-ci crût réussir par la même voye. Le Général fit donc proposer une entrevûë au Roi. Hamed vouloit que ce fût dans une tente faite exprès devant le Palais, où il prétendoit faire son coup. Le Général s'obstina à vouloir que ce fût dans la Citadelle. Hamed ne desesperant pas de réussir là même, y consentit. On regla le ceremonial & les conditions de cette visite. La principale de ces conditions étoit, que de part & d'autre on n'auroit point d'armes, condition qu'aucun des deux partis ne vouloit observer.

En effet dès le lendemain Albuquerque ayant pris toutes ses mesures, & Hamed les siennes,

A n n. de

J.C. 1515. DON EMMA-GO TER-NEUR.

Hamed entra le premier. On lui chercha querelle sur ses armes dans le tems qu'il se plaignoit justement lui-même de la même chose; & comme il commençoit à s'emporter, il fut perçé de mille coups. Le Roi qui vint ensuite fut surpris, & craignit pour lui-même; mais bien tôt il se tranquillisa. Les freres d'Hamed & leurs satellites, à qui on avoit fermé les portes, voulurent les forcer. Les troupes Portugaifes qui étoient dehors & qui avoient le mot, accoururent. Le peuple alloit se mettre de la partie, dans l'incertitude si le Roi n'étoit pas mort : la présence de ce Prince, qui se montra de dessus un balcon l'appaisa. Cependant les freres d'Hamed gagnerent le Palais du Roi, qui étoit la principale Forteresse de la Ville, & s'y barricaderent. Il y avoit alors à Ormus un Officier du Sophi qui accompagnoit l'Envoyé & de Perse, dont nous avons parlé, & qui sous mains devoit appuyer les desseins d'Hamed. Albuquerque l'envoya chercher, & lui commanda d'aller dire aux freres de ce perfide, que s'ils ne fortoient incessamment du Palais, il ne feroit quartier à personne. Cette menace eut son effet, ils abandonnerent le Palais, & peu après toute la famille de ce Ministre fut bannie de l'Etat, sous peine de mort. On signifia en même-tems une défense sous la même peine de porter des armes de nuit ou de jour; & cette défense, qui desarma le peuple; remit la tranquillité. Depuis

Depuis ce tems le Roi & le Général se virent A N N. de avec plus de liberté, & Albuquerque parut avoir rendu la sienne à ce Prince, qui ne se possedoit pas de joye de se voir maître, au lieu nutt Rot. qu'il ne l'avoit jamais été. Le Général ne se ALPHONSE mêloit de rien dans les affaires du Gouverne- p'ALBUment ; mais dans le fond il prit de telles me- GOUVERsures, qu'Ormus ne put jamais secoüer le joug qu'il lui imposoit.

Un bruit qui se répandit alors qu'il venoit une Flotte du Caliphe sur Ormus en fut la principale cause. On ne sçauroit déterminer qui en fut l'auteur; si ce furent les Ministres du Roi, qui n'eussent pas été fâchés du départ d'Albuquerque, ou fi ce fut Albuquerque lui-même qui le fit répandre à dessein de faire ce qu'il fit à ce sujet. Quoi qu'il en soit, accreditant cette nouvelle, qui n'avoit aucune apparence, il envoya Don Garcie de Norogna demander de sa part toute l'artillerie du Palais & de la Ville, sous prétexte qu'il avoit besoin de la sienne pour aller au-devant de cette Flotte, & ne pouvoit laisser la Citadelle sans armes. Noradin promit tout d'abord; mais s'étant ensuite repenti de sa facilité, il voulut se retracter. Don Garcie qui avoit ordre secret de l'enlever de force, si on la lui refusoit, lui ôta tout prétexte d'user de délais, en disant qu'il ne partiroit point, que l'artillerie ne fût livrée comme elle le fut en effet,

Tome I.

TTt

Albuquerque acheva d'assûrer cet Etat à la Couronne de Portugal par un coup d'un plus grand éclat. Car il fit si bien, sous le prétexte qu'il pourroit naître des troubles dans le Royaume à cause de la multitude des Princes du sang des Rois d'Ormus qu'on avoit aveuglés pour les écarter du Trône; mais qui avoient femmes & enfans, dont on pourroit se prévaloir contre le Roi regnant, qu'il se fit livrer ces Princes, qui étoient au nombre de quinze, & les envoya à Goa avec leurs familles dans l'escadre de Garcie de Norogna, afin de les y tenir sous bonne garde. Et loríqu'il partit lui-même d'Ormus, il donna ordre à Pierre d'Albuquerque, qu'il laissa Gouverneur de la Citadelse, de se rendre maître des deux enfans de Zeifadin, afin de tenir le Roi en bride par ces deux jeunes Princes, qui étoient les legitimes heritiers de la Couronne.

Avec cela il ménageoit si bien le Roi, que ce Prince, qui l'appelloit son pere, paroissoit lui avoir obligation de tout ce qu'il staisoit; & il contenoit si bien les Portugais, qu'il n'y en avoit pas un qui osat faire la moindre infulte, ou qui la fir sans en être puni. Il y en eut sept qui deserterent, & passertent chez les Arabes. Le Général les sit suivre, & se servit pour cela de Raix Noradin. Ils furent pris, & par sentence de Juge ils furent brûlés vis dans le même bateau, dans lequel ils s'étoient évadés, à l'ex-

ception de deux, qui ayant rendu quelque fer- A n n. de vice dans la malheureuse affaire de Calicut où le Maréchal fut tué, meriterent qu'on leur commuât leur peine en celle des Galeres. Cet- NUEL ROIL te severité, qui contenoit tout le monde dans ALPHONSE le devoir, augmentoit l'estime qu'on avoit pour D'ALBUle Général, & le mit en telle réputation, que Gourte les Cheqs ou Princes voifins se hâterent de demander son amitié, ou par eux-mêmes venant en personne le salüer, ou par les principaux Officiers de leur Cour.

Cependant il tomba malade: un dévoyement causé par ses travaux continuels le mit si bas en peu de tems, qu'il fit son testament, & reçut tous les Sacrements comme pour mourir. Un peu de relâche qu il eut dans son mal l'obligea de s'embarquer pour retourner à Goa. Il le fit si secretement, que cela même sit qu'on le crut mort. On fut néanmoins détrompé par ceux que le Roi envoya à sa suite pour lui porter des rafraîchissements de sa part.

A peine fut il hors du Golphe qu'il parut un petit bâtiment de Maures parti de Diu , qui portoit des Lettres pour lui. L'une étoit d'un Maure, nommé Cid-Alle, & l'autre d'un Ambassadeur du Sophi auprès du Roi de Cambaïe. Le premier lui apprenoit que Loup Soarez d'Albergaria étoit arrivé dans les Indes avec douze Vaisseaux , & venoit pour lui succeder en qualité de Gouverneur : Que Diego Men-

dez de Vasconcellos venoit commander à Cochin, Diego Peréïra être facteur, & que le Roi avoit ainsi disposé de plusieurs postes. Il ajoutoit que Mélic Jaz étoit si mortifié de son rappel,qu'il n'avoit pas eu le courage de lui écrire. L'Ambassadeur d'Ismaël lui disoit à peu près la même chose, tâchoit d'aigrir son esprit sur l'ingratitude avec laquelle on recompensoit ses services, & lui offreit un asyle chez son maître, avec tous les biens & tous les honneurs

dont il étoit digne.

Albuquerque dans l'état où il étoit, n'étoit pas à l'épreuve d'un revers, si peu merité & si peu attendu. Saisi à la vûë du triomphe de ses ennemis, & du progrès qu'ils avoient fait dans l'esprit du Roi , il ne put s'empêcher d'en témoigner sa surprise. » Quoi, s'écria-t'il, Soa-» rez Gouverneur des Indes? Vasconcellos & » Diego Peréïra, que j'ai fait passer en Portu-» gal comme criminels, renvoyés avec hon-» neur ? J'encours la haine des hommes pour "l'amour du Roi, & la disgrace du Roi pour "l'amour des hommes? Au tombeau, mal-» heureux vieillard, il est tems, au tom-» beau. « Il repeta plusieurs fois ces dernieres paroles pénétré de la plus vive douleur. Après néanmoins que cette premiere impression cut passé, il parut plus tranquille, & se laissa persuader d'écrire au Roi. Il le fit en ces termes. » Seigneur, j'écris cette derniere Let-

» treà votre Altesse avec un serrement de cœur, Ann. de » qui m'est un signe certain de ma mort pro-» chaine. J'ai un fils dans le Royaume, je vous » prie de le faire grand à proportion de mes NULL ROL » lervices, & je lui ordonne de vous le de- ALPHONSE » mander lous peine d'encourir ma maledi- QUERQUE » ction. Je ne vous dis rien des Indes, elles GOUVER-" vous parleront affez, & pour elles, & pour » moi. «

Il fit ensuite brûler les Lettres que les Maures de l'Indostan écrivoient à leurs correspondans d'Ormus, en les avertissant de ne point livrer la Citadelle aux Portugais ; que le Gouverneur étoit relevé, qu'il en étoit venu un nouveau bien different de son prédécesseur, & qui seroit bien plus favorable à leurs affaires. Après cela il ne pensa plus qu'à son salut ; & quand il fut prês de Goa, il envoya chercher le Vicaire général & le Medecin. Le mal avoit trop gagné pour que celui-ci pût y faire quelque chose. Le Vicaire général lui administra les derniers Sacremens, qu'il reçut de nouveau avec les fentimens d'une très-grande pieté. Toute cette nuit presque s'étant passée dans les exercices de réligion, il rendit son ame à Dieu un peu avant jour le 16. Decembre 1515. la soixantetroisiéme année de son âge, dont il avoit passé les dix dernieres dans les Indes.

Son corps fut porté à Goa, & enseveli dans l'Eglise de Notre-Dame de la Montagne, qu'il J. C.
1515.

DON EMMANUEL ROL.

ALPHONSE
B'ALERO.

avoir bâtie. Les obseques qu'on lui sit furent magnisques, & durerent près d'un mois. Mais le faste de la pompe lugubre de cette solemnité lui fut moins honorable que le deüil universel où cette Ville sur plongée, & les larmes que répandoient sans distinction Chrétiens, Musulmans & Gentils, dont chacun croyoir perdre en lui son pere ou son appui. Plus de cinquante ans après ses ossemes, furent transportés en Portugal, où on lui sit encore de grands honneurs.

Sa maifon tiroir fon origine des enfans naturels des Rois de Portugal, dont le fang fur autant honoré en lui que dans fes Princes legitimes. Il étoir le fecond fils de Gonzales d'Albuquerque, Seigneur de Villaverde, & de Dona Leonora de Menefes, fille du premier Comte d'Atouguïa. Dans fa jeuneffe il avoitété grand Ecuyer du Roi Jean fecond, & s'étoit roujours diffingué, mais fa fortune l'attendoit aux Indes, où elle devoit lui faire acquerir le nom de Grand, & le mettre au niveau des Conquerants les plus celebres.

Îl étoit d'une taville médiocre, mais bien proportionnée. Il avoir le tour du vifage agréable, le nez aquilin & un peu long, l'air noble & majestueux. La vicillesse le rendit encore plus venerable par l'extrême blancheur de ses cheveux, & d'une barbe si longue, qu'il pouvoit la noijer à sa ceinture. Dans le Commandement

il paroissoit grave & severe, & dans la colere Ann. de terrible ; hors delà il étoit gracieux , plaisant & aimable. Il avoit cultivé fon esprit par les belles Lettres. Il parloit fur le champ avec grace, & NUEL ROIL écrivoit encore mieux. Il assaisonnoit toûjours ALPHONSE fon discours de quelques bons mots, & il affec- D'ALBUtoit cela en particulier quand il parloit en maî- Gouve Rtre, afin de corriger par-là ce que son air trop severe avoit de rebutant.

La droiture, la justice & l'amour du bien public faisoient proprement son caractere. Il étoit severe souvent jusques à la cruauté, avare pour les intérêts du Roi, inflexible dans ce qui étoit du service & de la discipline militaire; mais si affectionné en même tems à procurer le bien d'un chacun, que de ce mêlange de qualités austeres & officieuses, il résultoit une idée générale qui le faisoit aimer de ceux-même qui haïssoient sa severité outrée. Sa rigide équité avoit fait une si grande impression, qu'après sa mort les Gentils & les Maures alloient offrir des vœux à son tombeau, pour lui demander justice contre la tyrannie de quelques-uns de ceux qui succederent à sa place, sans succeder à ses vertus. Durant sa vie sa rigueur lui fit de grands ennemis, & lui procura bien des dégoûts; mais la facilité avec laquelle il revenoit à leur égard, & les excusoit même à ceux qui l'exhortoient de se venger, ne servit pas peu à relever fa gloire.

A N N. de J. C. 1515. Don Emma-NUEL ROI. ALPHONSE B'ALBU-QUERQUE

Dans la guerre il fut veritablement grand par la noblesse de ses projets, la prudence avec laquelle il les conduisoit, & la vigueur avec laquelle il les exécuta. Dans le Confeil & dans l'action il paroissoit en lui deux hommes tous differens. Un jour de bataille il étoit tellement Capitaine, qu'il se montroit tout soldat, allant aux coups & s'exposant comme un enfant perdu. On lui en a souvent fait des reproches inutiles, & dans l'affaire de Benastarin Diego Mendez de Vasconcellos, quoique mécontent de lui, fut obligé de l'avertir qu'il s'exposoit avec trop de témérité. Sans faire tort aux plus grands Capitaines de son tems, il n'y en eut point qui cût une réputation plus étendue que la sienne dans les trois parties du monde, l'Europe, l'Afrique & l'Asie. Avec cela il étoit heureux, ce qui fit dire au Roi Ferdinand le Catholique parlant à l'Ambassadeur de Don Manuel, qu'il s'étonnoit que le Roison gendre eût pensé à le retirer des Indes ; mais Emmanuel le fit par la même politique qui avoit obligé Ferdinand lui-même à retirer le grand Capitaine Gonsalve de Cordouë du Royaume de Naples. Albuquerque avoit demandé Goa à titre de Duché, & ce fut sur cette demande que ses envieux acheverent de le rendre suspect.

Trois Royaumes conquis, plusieurs Forteresses bâties, la paix établie sur toutes les Côtes de l'Inde, plusieurs Rois soumis, faits tributai-





J.C.

res ou alliés, furent son ouvrage, dont il n'eut d'autre récompense que le chagrin d'une disgrace qui le fit mourir là même, où il avoit commencé de naître en héros. Don Manuel DON ENMAconnut pourtant la faute qu'il avoit faite, mais ALPHONIE trop tard, & sans lui rendre justice de ses ca- D'ALBUlomniateurs. Ce qu'il fit, c'est que veritable- Gouvenment il prit soin du fils qu'il lui avoit recommandé. Il lui fit quitter le nom de Blaise, pour

prendre celui d'Alphonse. Il le maria ensuite à Marie de Norogna sa parente, fille du Comte de Linarés, & de Jeanne de Sylva, fille du premier Comte de Portalegre. Il lui eût fait sans doute de grands biens, ainsi qu'il l'avoit promis au Comte de Linarés son beau pere; mais après la mort d'Emmanuel, Alphonie s'apperçut qu'on ignoroit sous le regne suivant les promesses qui lui avoient été faites, comme on avoit oublié les fervices de son pere. Ainsi les Héros ne doivent compter que sur la gloire qui éternife leurs belles actions, gloire que l'envie peut obscurcir pendant quelque tems, mais dont le tems même les fait toujours triompher.

Albuquerque avoit souhaité que quelqu'un pût écrire son histoire. Il eût pu le faire, comme Cesar avoit écrit la sienne. Ses travaux l'en empêcherent ; mais son fils y suppléa. C'est ce fils qui a donné les Commentaires que nous avons fous fon nom. Il y paroît un grand amour

Tome I.

# 522 CONQUESTES DES PORTUGAIS, &c.

Ann.de de la verité, une grande modération, beaucoup J. C. de ménagement pour la personne des enne-1515; mis de son pere, & tant de modestie dans le Meri Re. détail des actions de ce Héros, qu'on peut Alphonst dire que le portrait qu'il en fait, bien loin Mérie de la couré, est beaucoup au-dessous d'être outré, est beaucoup au-dessous de son Convers.

Fin du fixiéme Livre.



কুট্রতির বর্তির বিজ্ঞান করে বিজ্ঞান করি বিজ্ঞান করে বিজ্ঞান করি কুট্রতির করে বিজ্ঞান করে ব

# HISTOIRE

DES DECOUVERTES

CONQUESTES PORTUGAIS

Dans le Nouveau Monde.

# LIVRE SEPTIÉME

A gloire de la nation Portugaise voloit ANN. de Javec la renommée dans toutes les parties du monde, tandis que le Portugal se remplisfoit des richesses de l'Orient, & que l'Europe ouvroit des yeux admirateurs & jaloux sur sa Lors sonprosperité. Don Manuel tranquille sur son Trô- RIZ D'ALne jouissoit du plaisir flatteur du grand nom Gouvenque lui faisoient jusques au bout de l'Univers ses Capitaines par leurs succès, leurs travaux & leurs conquêtes, & il recüeilloit sans peine les tréfors immenses qui étoient le fruit des fatigues inconcevables qu'ils avoient souffertes, & des périls sans fin qu'ils avoient courus.

Ce Prince sage & toûjours zelé pour la Re-

VVu ij

J. C.

BIRGARIA

Ann. de J. C. 1515. Don Emma-NUEL ROI. LOPE SOA-RIZ D'AL-BERGARIA GOUVER-

MRUR.

ligion se fit honneur de ses avantages auprès du saint Siege en Prince Chrétien. Alphonse Roi de Congo hui avoit envoyé le Prince Henri fon fils, avec une nombreuse jeunesse composée des enfans des principaux Seigneurs de la Cour. Emmanuel leur sit donner l'éducation qui convenoit à leur qualité, & les sit passer ensuite à Rome, où l'on vit avec une extrême fatisfaction ces prémices de la Barbarie, vehir des extrémités de l'Afrique reconnoître le Vicaire de Jesus-Christ, & lui mettre comme sous les yeux les preuves des progrès que faisoit la foi.

Peu de tems après Emmanuel voulut faire encore dans Rome la montre d'une autre forte de biens, en faifant une espece d'honneur au Souverain Pontife, qui étoit alors Leon X. des prémices des richesses de l'Orient. Tristan d'Acugna fut le chef de cette Ambassade, & conduisit avec soi trois de ses enfans, dont l'un fut depuis Gouverneur général des Indes. Selor les relations qui nous restent de ces temslà, ce fut une des Ambassades des plus splendides qui eût encore paru dans cette Capitale du monde. Rien ne manqua à la magnificence de l'entrée de l'Ambassadeur; mais rien n'égala la beauté des presents. Ils consistoient en tous les ornements qui conviennent à la personne du Pape, & à la décoration de ses Âutels, lorsqu'il tient Chapelle. C'étoient des ouvrages en broderie d'or & d'argent, si chargés de per- A N N. de les & de pierres précieuses, qu'ils en étoient tout couverts; si richement travaillés, que le Don Ennue travail surpassoit en quelque sorte la matiere. NUEL ROIL Les yeux des Romains en furent éblouis; mais LOFE SOAce qui ne leur fit pas moins de plaisir, ce fut une BERGARIA Panthere & un Elephant. L'Elephant instruit, se NUR. prosterna trois fois devant le Vicaire de Jesus-Christ, & divertit ensuite la Cour en arrosant les spectateurs de l'eau qu'il avoit puisée avec fa trompe. La Panthere dressée à la chasse étrangla quelques bêtes, sur lesquelles elle fut lâchée. Le Roi de Portugal vouloit aussi procurer aux Romains le spectacle du combat d'un Elephant & d'un Rinocerot; mais le Rinocerot ne put arriver jusques à Rome, & mourut sur

les Côtes des Génes. Tandis que tout l'Univers applaudissoit à ce Prince fortuné, il creusoit lui-même le tombeau, où il devoit ensevelir avec Albuquerque le plus beau de sa gloire & de celle de sa nation. Il se repentit, il est vrai, de lui avoir envoyé un successeur, & il écrivit à Soarez bornant fon Gouvernement de Cochin à Malaca, & laiffant le reste à Albuquerque, ainsi qu'on le voit dans la Lettre de ce Prince rapportée tout au long dans les Commentaires de ce grand homme. D'autres disent qu'il écrivit à Albuquerque le priant de choisir une place dans les Indes à fon gré, où il seroit independant du Gouver-VVu iii

J. C.

DON FMMA-NULL ROL

A N N. de neur, avec promesse que dès que le tems de Soarcz seroit expiré, il lui rendroit le Gouvernement avec le titre & les honneurs de Viceroi. Mais le coup étoit frappé & le mal étoit sans remede.

LOPE SOA-RIZ D'AL-

Soarez arrivé à Cochin, fit ce quefont quelquefois les personnes qui entrent en place par rapport à leurs prédecesseurs, à qui ils ne croiroient pas succeder, s'ils ne les détruisoient eux & leurs ouvrages; en quoi ils sont secondés communément par des subalternes, qui changeant d'intérêt comme d'objet, ou n'ont d'autre mérite que celui de sçavoir faire leur cour à un nouveau venu, ou éclypsent le mérite qu'ils ont en se rengeant du côté des fades Adulateurs. Il visita les places, fit des changements partout, mit ses créatures dans les differents postes, cassa & persécuta toutes celles d'Albuquerque, renverla toutes les idées, prit des lystêmes tout contraires, s'attacha en particulier à chagriner par de mauvaises manieres Don Garcie de Norogna, à qui son oncle avoit fait prendre les devants pour Cochin, en lui permettant de retourner en Portugal. En un mot il fit tout nouveau, croyant sans doute faire bien. Mais on s'apperçut bien-tôt de la difference qu'il y avoit d'homme à homme. Les ennemis des Portugais reprirent cœur, leurs amis se refroidirent, les Rois de Cananor, de Calicut & de Cochin , & particulierement ce dernier , per-

dirent pour lui la confiance qu'ils avoient dans A N N. de Albuquerque, à qui ils ne sçavoient rien refuser. Les Portugais eux-mêmes parurent s'abbatardir; & ceux qui jusques alors avoient été NUIL ROL des Héros, ne parurent presque plus que com- LOPE SOAme des Marchands ou des Pirates. Ce n'est BIRGARIA pas que Soarez n'eût son mérite; mais il pou- GOUVER. voit en avoir beaucoup, & être beaucoup audessous d'Albuquerque.

Les mauvais succès & les disgraces qui arriverent ensuite coup sur coup, firent sentir davantage le parallele par son contraste, la fortune qui se mêle souvent de la réputation des grands hommes, éclypfant d'ordinaire leurs belles qualités, ou faifant éclater les médiocres, sclon qu'il lui plaît de les servir bien ou mal. C'est pourquoi on a toûjours dit que les grands talents ne fuffifent pas feuls à ceux qui commandent; mais que dans le choix qu'on fait de leurs personnes, il faut encore faire attention s'ils sont heureux.

Il y avoit déja quelques-années qu'on menacoit les Portugais d'une nouvelle Flotte du Caliphe; mais tous les bruits qu'on en répandoit, s'évanouissoient ensuite, & rien ne paroissoit. En effet soit que ce Prince eût assez d'autres affaires, soit qu'il fût rebuté du malheureux succès de sa premiere tentative, il paroissoit s'endormir sur ses interêts. Deux choses le reveillerent de ce profond assoupissement. La

A N N. de premiere fut l'adresse de l'Emir Hocem. La ser J. C. conde, l'épouvante que lui causa la Flotte Portugaise entrée dans la mer Rouge sous les or-

Don Emma dres d'Albuquerque.

LOPE SOA-REZD'AL-BERGARIA GOUVER-

Hocem ayant été battu par Alméïda, n'osa pas retourner au Caire, de peur d'y payer de la tête les fautes de la mauvaise fortune. Les Princes Musulmans en ces tems-là ne faisoient point de grace à leurs Généraux malheureux. Mais comme c'étoit un vieux courtisan, il résolut de faire sa paix avec son Prince irrité; par quelque service important, qui pût lui aider à rentrer dans ses bonnes graces. Dans cette pensée ayant conferé de ses vûës avec le Roi de Cambaïe & Mélic Jaz, il recüeillit les débris de son armée, & se retira à Gidda ou Judda, ainsi que les Portugais la nomment. Cette Ville qui est située sur la Côte d'Arabie à vingt-un dégrés & demi de latitude Nord. quoique ancienne & assez jolie pour ses édifices, n'avoit d'autre mérite que d'être frequentée par les Pelerins qui alloient à la Méque, dont elle n'est qu'à une journée. Le terroir n'y produit rien; on est obligé d'y payer l'eau trèscher, parce qu'on l'y porte de fort loin sur des bêtes de charge. Elle n'avoit alors aucunes murailles, & étoit sujette aux courses des Bedüins Arabes, qui l'infestoient par leurs voleries.

Hocem déterminé à s'y établir, fit entendre aux habitans, pour gagner leur bienveillance, qu'il vouloit rester parmi eux pour les garan- An N. de tir du pillage des Arabes, qui venoient les ranconner jusques dans leurs maisons. Mais en Don EMMA même tems il écrivit au Caliphe d'autres mo- NUEL ROL tifs qu'il sçavoit devoir être agréés. Il com. LOPE SOAmençoit sa Lettre » en exposant d'une manie- BERGARIA » re délicate le malheur de sa défaite, qu'il at-» tribuoit aux pechés des Musulmans, & à l'indi-» gnation de leur grand Prophéte. De-là passant » aux progrès extraordinaires que les Portugais » avoient faits, dans les Indes contre l'effort de » toutes les Puissances de l'Asie, il supposoit que » leur principale vûë étoit de se rendre les maî-» tres du tombeau de Mahomet, pour retirer des » Mahometans les mêmes tributs qu'ils reti-» roient eux-mêmes du saint Sépulchre & des » Chrétiens qui le visitoient. Il ne se trompoit pas en un fens ; car il est certain qu'Albuquerque zélé contre l'Alcoran autant qu'on puisse l'être, avoit formé le dessein de détruire la Méque & Médine, sans y laisser pierre sur pierre; & d'en enlever les tréfors qui y sont ; & il auroit exécuté ce projet, s'il eût vécu. Il l'avoit tenté d'abord étant dans la mer Rouge, lorsqu'il fit route pour Gidda; mais les vents refulerent. Cela ne lui fit point perdre de vûë cette résotion qu'il crut pouvoir effectuer, quand il se seroit rendu maître d'Ormus & de quelques autres postes sur le Golphe Persique & dans l'Yemen, d'où il prétendoit envoyer par terre Tome I. XXx

A n n. de J. C. I 5 1 6. Don Emma nubl Roi. Lope Soa-Riz d'Al-

BEROARIA Gouverdes gens déterminés pour les emporter d'un coup de main. » Hocem repréfentoit ensuite » comme un moyen efficace de s'opposer à leur » entreprise, la vûë qu'il avoit de fortisser Gidada, qui assiste et combeau de Mahomet » contre les armes des Chrétiens, & rendroit » encore le Caliphe maître de toute cette Côte

» de la mer Rouge. «

L'artifice d'Hocem réüssit. Le Caliphe gagné par ce zéle apparent de Religion, & par l'interêt personnel qu'il y trouvoit, lui envoya des secours d'hommes & d'argent, lui donna des ordres pour entourer Gidda de murailles, & y bâtir une bonne Citadelle afin de tenir les habitans fous le joug; ce qu'il fit. Mais comme l'alarme qu'eut le Caliphe de la Flotte d'Albuquerque & des progrès de ce conquerant, fit encore plus d'impression, il pensa sérieusement à faire une nouvelle Flotte pour les Indes. Il en fit couper les bois en Asie, comme la premiere fois. Et quoique le Bailli Portugais de l'Ordre de saint Jean de Jerusalem battit encore cette Flotte dans la Méditerranée, coula fix Vaisseaux à fond, & en prit cinq, il sauva assez de bois de construction, pour faire à Sucz vingt-sept bâtimens, Galions, Galeres, Fustes & Gelves, aufquelles on travailla avec une extrême diligence.

Dans le fort de ce travail, Raiz Soliman, Corsaire celebre, arriva à Alexandrie, pour lui

offrir ses services. C'étoit un homme de basse Ann. de naissance né à Mytilene dans les Isles de l'Archipel. Il avoit fait d'abord le métier de Pirate, DON EMMA-& acquis quelque réputation; mais les plain- NULL ROL tes que les Turcs même firent contre lui à la Lori son-Porte lui ayant fait apprehender l'indignation BEZ D'ALde cette Cour, il vint croiser sur les Côtes d'I- GOUYERtalie & de Sicile, où ayant fait des prises considerables, il se mit en état de se faire recevoir du Caliphe, avec d'autant plus d'estime, qu'il se présentoit en meilleure posture.

En effet Sultan Campion le reçut comme un homme qui lui étoit envoyé du Ciel dans les circonstances, & aussi-tôt il le nomma Général de la Flotte qu'il avoit fait équipper à Suez. Il lui donna Hocem pour Lieutenant Général, avec ordre de l'aller prendre à Gidda, d'aller ensemble à Aden pour s'en rendre les maîtres; & s'ils ne pouvoient en venir à bout, d'aller construire une Forteresse dans l'Isle de Camaran, où il sçavoit que les Portugais avoient tenté d'en faire une.

Soliman exécuta sa commission avec le plus de fidelité & de promptitude qu'il lui fut possible, & alla se presenter devant Aden. Le Roi d'Aden prévenu de l'arrivée de la Flotte Musulmane, & ne pouvant douter des mauvaises intentions du Caliphe, avec qui il étoit mal, avoit mis la Ville en défense. Il avoit tiré d'Elach & des autres places de ses Etats de puissants

ANN. de J. C. 1516. DON EMMA-NUIL ROL LOTE SOA-REZ D'AL-BERGARIA

Fecours de troupes & de munitions, qu'il avoir envoyés à l'Emir Amirjam pour pouvoir foutenir un fiege. Soliman voyant le peu decas qu'on 
fit de sa lommation, bat la place avec sureur, 
fait une large bréche, monte à l'assaur, entre 
dans la Ville. Mais il y perdit tant de monde, 
qu'étonné d'une si vigoureuse resistance, & deseperant de pouvoir la prendre, il se retira, & 
alla à Camaran pour y commencer la Citadelle 
qu'il avoit ordre de bâtir.

Le léjour ennuyeux de cette Isle, où la faim & la foir ne pouvoient pas tarder à se faire sentir, joint à un travail désagréable & éloigné de son génie actif & entreprenant, lui ayant déplu, il laissa Hocem continuer l'ouvrage d'une place, dont le Caliphe lui avoit destiné le Gouvernement, & passa avec la meilleure partie des troupes dans la terre serme, pour aller se rêndre maître de la Ville de Zéibit, qu'il emporta.

Sur ces entrefaites la nouvelle est portée à Camaran, que le Caliphe ayant passé dans la Syrie à la tête d'une puissante armée contre Selim Empereur des Turcs, avoit été battu auprès d'Alep en bataille rangée, & y avoit perdu la vie. Quoique ce ne sût encore qu'un bruit sourd & incertain, Hocem, qui étoit piqué qu'on lui est préferé Soliman dans le Commandement général, en prosita pour débaucher les troupes qu'il avoit avec lui. Il ne manqua ni de raisons ni de facilités pour persuader

des gens qui souffroient ; de sorte que tous de Ann. de concert abandonnent l'Ille, & se retirent à Gidda. Soliman, qui en fut bien-tôt instruit, y vole de son côté. Hocem lui ferme les portes. On NUEL ROIL alloit en venir aux mains de part & d'autre, LOPE SOAquand le Muphti de la Méque transporté du BERGARIA zele de sa Religion, & saist de l'horreur des Gouvenmaux qu'alloit causer cette guerre civile, accourut à Gidda, & termina les differents des deux Compétiteurs. Hocem fut la victime de cette fausse paix, quoiqu'il s'en défiât. Soliman se saisit de la personne sous prétexte de l'envoyer au Caliphe pour en faire justice, & le fit jetter secretement dans la mer une pierre au cou. Les bruits de la mort de Campion s'étant ensuite vérifiés, Soliman se déclara pour Selim, & s'en fit un mérite auprès du Sultan, qui ayant l'année fuivante achevé de détruire l'Empire des Mammélus, eut obligation à Soliman de ce qu'il avoit fait, & reconnut ses services.

Emmanuel qui avoit eu des avis fûrs des nouveaux préparatifs, que le Caliphe faisoit à Suez pour cette Flotte dont je viens de parler, avoit aussi envoyé de nouveaux ordres au Gouverneur, & de puissants renforts pour aller la combattre. Soarez avoit été instruit d'ailleurs par Don Alexis de Meneses, qui avoit hyverné à Ormus, d'une partie des choses que je viens de rapporter; de forte que sans perdre de tems, il se mit en mer. Sa Flotte composée de qua-XXx iii

A n n. de J. C. LOPE SOA- rante-sept Vaisseaux étoit la plus belle & la plus nombreuse que les Portugais eussent encore euë dans ces mers. L'élite de ses Capitaines étoit de gens braves & de distinction; mais bien inférieurs pourtant à ces vieux Officiers, qui avoient fervi fous Alméida & fous Albuquerque, & que le dégoût du nouveau Gouvernement avoit obligés de repasser pour la plûpart mécontens en Portugal, avec Don Garcie de Norogna.

En entrant dans le port d'Aden, Soarez salua la Ville de toute son artillerie, & d'un grand bruit de fanfares & de trompettes, qui dura près de deux heures. La Ville ne répondit point au falut, ce qui étonna le Gouverneur, & commença à l'embarrasser, car il n'avoit point d'envie d'attaquer la place. Peu de tems après il se raffûra, voyant venir un efquif à son bord avec un drapeau blanc en figne de paix. La bréche que Soliman avoit faite, n'avoit point été réparée. Amirjam prenant conseil de la nécessité où il se trouvoit, envoyoit trois personnes des plus notables de la Ville pour en porter les clefs au Général, en lui disant. » Qu'il se recon-» noissoit pour vassal du Roi de Portugal, & » livroit la Ville à sa discretion : Qu'il auroit » fait la même chose , lorsque Albuquerque s'y » présenta, si ce Général trop austère n'avoit » d'abord revolté tous les habitans contre lui, » & inspiré une crainte qui les obligea de se » mettre sur la défensive, «

Jamais occasion ne pouvoit être plus belle Ann. de de s'emparer d'Aden, & d'y construire une Forteresse; &, jusques au dernier Mousse de la DON EMMAla Flotte, il n'y avoit personne qui ne jugeat NUEL ROI. qu'il ne falloit pas la laisser échapper. Soarez LOPE SOA-tenir conseil sur la conjoncture presente. Il sit GOUVERrépondre à l'Emir qu'il refervoit sa bonne volonté pour le retour, qu'il étoit pressé d'aller chercher la Flotte du Sultan pour la combattre, qu'il lui demandoit seulement quelques Pilotes, & des vivres qu'il payeroit bien. L'Emir ne se tint pas de joye à cette réponse qu'il n'eût jamais ofé esperer, & n'attendant que l'heureux moment du départ de cette Flotte, il fit tout ce qu'il put pour l'accelerer, en envoyant tout ce qu'on lui demandoit, & cela avec des manieres fi polies, que l'aveugle Soarez en prit occasion de s'applaudir de l'énormité de sa faute.

Ayant levé l'anchre huit jours après , il fit route pour la mer Rouge, & pensa périr dans le détroit, pour avoir voulu marcher la nuit. Une tempête qui s'éleva maltraita extrémement sa Flotte, & la mit en grand danger. Il en fut quitte pour la perte d'un de ses Vaisseaux, qui se trouva si chargé des prises qu'il avoit faites, qu'il coula à fond : digne récompense de l'avarice du Capitaine, qui eut le même lort que les trélors.

## 36 CONQUESTES DES PORTUGAIS

AN N. de
J. C.
[1516.
DON EMMANUEL ROI.
LOPE SOAREZ D'ALBERGARIA
GOUYERNEUR.

Après bien d'autres disgraces la Flotte se montra devant Gidda. La frayeur pensa en chasser tous les habitans; Soliman les rassura. La prudence du Général Portugais les tranquillila encore davantage. Il est vrai que le port étoit de difficile accès, qu'on ne pouvoit en approcher que par un canal tortueux, qui étoit fortifié de quelques redoutes & de quelques batteries. Soarez apprehenda de s'y engager. Tandis qu'il perd le tems en irresolutions, Soliman, qui connut à qui il avoit affaire, lui envoya proposer le duel corps à corps. Soarez eut la sagesse de le refuser. C'en étoit une, s'il avoit oié entreprendre de s'emparer de la Ville. & de brûler la Flotte du Caliphe, comme il le pouvoir, & que tous les Officiers, qui frémissoient de colere & de honte, le demandoient: mais n'ayant pu prendre cela sur lui, se voyant insulté en toutes manieres par les ennemis, & ne pouvant tenir contre les reproches des siens, dont la plûpart mouroient de foif, il se remit à la voile pour l'Isse de Camaran.

Là il éprouva de nouveaux chagrins. Les habitans s'étoient enfuis , à peine put-il obtenir quelques vivres d'une Isle voisine, où quelques-uns de ses gens furent enlevés par trahison & envoyés à Soliman. Faute de commodités pour finir la Citadelle que les Mammelus avoient déja bien avancée, le Général la détruisit. La peste, la faim, la soif faisant ensuite de

furieux ravages parmi son monde, les tempê- An N. de tes lui ayant encore fait perdre quelques Vaisfeaux, les nations des deux bords de la mer Rouge étant comme conjurées pour lui refu- NUEL ROIL fer toutes fortes de secours, il repassa le détroit LOPE SOAde Babelmandel, & alla tomber sur Zéila à la BIRGARIA Côte d'Afrique.

Cette Ville assez peuplée étoit toute ouverte & sans défense; mais comme on y comptoit beaucoup sur le Général, dont on sçavoit tous les défastres, le mépris donna du courage à ses habitans, qui ayant fait sortir les femmes & les bouches inutiles, pour les mettre en sûreté dans la profondeur des terres, s'armerent, & firent bonne contenance sur le rivage. La nécessité sit qu'on se résolut à la descente. Les ennemis s'en étonnerent peu, & reprochant aux Portugais la lâcheté qu'ils avoient fait paroître à Gidda, ils leur insultoient en leur promettant qu'ils leur feroient meilleur accüeil, que n'avoit fait Soliman. L'avant-garde & le corps de bataille avoient déja mis pied à terre, & s'impatientoient furieusement des lenteurs du Général qui conduisoit l'arriere-garde. L'ennui de ses délais d'une part, & la honte des insultes des ennemis de l'autre, l'ayant emporté sur le devoir, tous de concert fondirent fur ces habitans rodomonts, qui soutinrent mal la gageure. A peine firentils quelque resistance. Ils gagnerent leur Ville, entrerent par une porte, & sortirent par ΥΥy Tome I.

An n. de J. C. 1516. Don Emma nuel Roi. Lore Soa-REI D'AI-BERGARIA l'autre avant que le Général, qui procedoit avec beaucoup de phlegme, eut descendu. Soit raillerie ou autrement, Simon d'Andrade lui envoya dire de se hâcer, qu'il pouvoit venir en toute confiance, & ne trouveroit plus perfonne qui lui fit tête. Le compliment ne plât pas beaucoup à Soarez, & il panut très, piqué, qu'on lui cût dérobé la gloire qu'il devoit ac-

quérir à cette action.

La Ville fut pillée. On y prit quelques provisions; mais peu. Le Général fit mettre le feu à tout le reste, comptant se pourvoir abondamment de tout à Aden, où il retourna plein de cette confiance avec laquelle il en étoit parti. Mais il n'en étoit plus tems, l'habile Amirjam avoit profité de sa bévûë, & s'étoit fortifié de son mieux. Les bréches étoient réparées, les remparts garnis d'artillerie, & la Ville pleine d'une bonne soldatesque prête à la bien défendre. Ainsi n'ayant plus rien à rédouter d'un homme qui avoit d'abord perdu toute son estime, & qui dans l'état ou îl se présentoit, étoit plus capable d'exciter la compassion que la terreur, il lui refusa jusques à cette compassion même, ne voulut pas consentir qu'on sui fournit des vivres, & permit à peine qu'il pût faire de l'eau qu'il lui fit payer bien cher. Dans cette extrémité, Soarez confus & reduit à une espece de désespoir, retourna sur la Côte d'Afrique vers la Ville de Borbora; mais les calmes l'ayant pris,

il fe vit contraint au premier vent de gagner Ann. de Ormus, & de là les Indes, ayant perdu encore 1.C. en route une partie de fà Flotte que les tempètes diffiperent, fans avoir recüeilli d'un armement fi formidable d'autre fruit, que la hontons sont de n'avoir abfolument rine exécuté de tour sisonate ce que le Roi lui avoit commandé, & d'avoir Gonviage perdu par fa fature deux des plus belles occapions, que la fortune pût lui préfenter.

Un malheur est souvent suivi d'un autre. Pendant que Soarez étoit occupé à sa triste expédition, Goa pensa revenir à son premier maître par la faute de son Gouverneur, Don Guttieres de Montroi, homme de qualité, & proche parent du Général, avec qui il étoit revenu dans les Indes pourvû par le Roi du Gouvernement de cette place. En voici l'occasion. Fernand Caldeïra qui avoit été Page d'Albuquerque, s'étoit établi à Goa sous la protection de ce Général, & s'y étoit marié. Il fut peu après accusé à la Cour d'avoir fait le métier de fourban, courant également sur amis & sur ennemis, & fut traduit en Portugal chargé de fers. Comme il étoit homme d'esprit, il se défendit si bien, qu'il fut absous, & renvoyé avec honneur. Il repassa avec Soarez, & s'embarqua sur le Vaisseau que commandoit Montroi. Celui ci étant à Goa avoit eu quelque galanterie avec la femme de Caldéira, & dans la route, soit que Caldéira en déA N N. de J. C. 1516. DON EMMA NUEL ROI. LOFE SOAL-BERGARIA GOUVER- couvrît alors quelque chose, soit que le souvenir du passé fit renaître des idées désagréables, ils eurent des paroles si vives, que Caldéira laissant la Flotte à Mosambique, passa à Goa sur un autre petit bâtiment. Y étant arrivé, & ayant eu de nouveaux éclaircissements fur ses soupçons, il coupa le visage & les jarêts à Henri de Toro, qui avoit été l'entremeteur des intrigues de Montroi. Se défiant ensuite de la passion & de la vengeance de celui-ci dans une place où il devoit être le maître ; d'un autre côté se voyant sans appui par la mort d'Albuquerque, il se retira à Ponda place de l'Idalcan, y conduisit sa femme, & y porta tous ses effets. Ancostan, qui y commandoit pour l'Idalcan, sçachant qu'il étoit braye, le reçut avec plaisir, & lia bien-tôt avec lui.

Don Guttieres presse également de son amour &du desir de se venger, sut très irrité de la retraite de Caldéira, & par divers messages ne cessoit de solliciter Ancostan de lui remettre ce transfuge, pour en faire justice. Ancostan qui avoit de la probité, ne voulut jamais entendre à ses propositions, & sut ossens se venus de la propositions, & sut ossens se venus de la vivale de a violer le droit d'hospitalité & d'asple, qui devoit être inviolable sur les terres de son maître. Ces négociations ne réussissant pas, Montroi suborne un Portugais nommé Jean Gomez pour assassiner Caldéira. Gomez prend la commission, & va s'établir à Ponda, Caldéira qui le connoissoit le reçoit à bras ouverts, lui donne Ann. de un appartement dans sa maison, l'introduit chez Ancostan, & le met dans ses bonnes gra- DON EMMAces. Quelques jours après Ancostan étant mon- NUEL ROIL té à cheval, & s'étant allé promener avec eux Lore Sonhors de la Ville, Gomez fait semblant d'avoir BERGARIA quelque chose de particulier à dire à Caldeira; GOUYERil le tire un peu à l'écart, le tue sous les yeux même d'Ancostan, & pique des deux. Ancostan outré le fait suivre, & sans autre forme de procès lui coupe la tête, dès qu'on l'eut amené devant lui.

Plus irrité encore contre Ancostan, qu'il ne l'avoit été contre Caldéïra, Montroi sentit aussi un plus violent désir de s'en venger, & ne pouvant le faire honnêtement, il voulut l'exécuter par une trahifon. Afin donc de mieux couvrir son dessein sous les apparences d'un simple divertissement, il se prépare à donner un Carousel, des jeux de cannes, & autres spectacles pour les Fêtes de la Pentecôte. Il y invite toute la jeunesse de la Ville & des environs, tant Portugais que Maures & Gentils, & sous ce prétexte, il exerça assez long-tems sa Cavalerie à faire divers mouvements.

Le jour même de la Pentecôte sur le soir, fans rien dire de son projet, il prit quatre-vingt chevaux, foixante-dix arquebusiers Portugais, & environ cinq ou fix cens Malabares, qu'il conduisit jusques au pas de Benastarin, où ils **Д**ии. de J. C. NULL ROL LOPE SOA-RIZ D'AL-BIRGARIA

arriverent à l'entrée de la nuit. Là leur ayant expliqué ses vûës, il trouva quelque difficulté dans les gens de probité, à qui cette trahison ne plût pas; mais ayant interpofé l'autorité du Roi, prétexté le bien du service, il les fit partir la même nuit pour Ponda, après avoir engagé Jean Machiado de laisser le Commandement du parti à son frere Don Fernand de Montroi. Machiado plus expérimenté que celui-ci, lui conseilla de se saisir d'un densé pour assurer sa retraite; ce qu'il fit. Mais Don Fernand ne fut pas aussi docile sur le conseil qu'il lui donna de faire l'attaque de nuit, tandis que tout le monde étoit plongé dans le fommeil. Il voulut attendre le grand jour : ce qui l'ayant fait découvrir, Ancostan passa de l'autre côté de la riviere avec ses troupes, & la plus grande partie des habitans, dont il fit un corps. Les Portugais étant entrés dans Ponda y passerent au fil de l'épée ce qu'ils trouverent; mais leur Commandant désesperant de forcer le bataillon quarcé, qui étoit au-delà du pont, & sentant la fame qu'il avoit faite, envoya dire à Machiado de se retirer avec ses gens de pied, & qu'il alloit en faire autant avec la Cavalerie, avec laquelle il le soutiendroit.

Ancostan, prenant cette retraite pour une fuite, passe le pont, donne sur Don Fernand, & fait pleuvoir sur lui une si grande quantité de fléches, qu'il le met en désordre, & le fait

tomber fur fon Infanterie, qui en fut encore A N N. de plus troublée, & se mit en deroute. Ce fut encore pis quand on arriva au défilé: ceux qui devoient le garder, l'ayant abandonné pour avoir NUEL ROIL part au butin de la Ville de Ponda, Ancostan ne LOPE SOAmanqua pas de l'occuper, & profitant de l'avan-BIRGARIA tage du lieu, il mit les fuyards dans une si gran- NEUR. de presse, que ce ne fut plus qu'une boucherie. Machiado, pour donner lieu à Don Fernand de s évader, fit ferme pendant quelque tems,& fut tué après avoir fait des prodiges de valeur, pour ne pas tomber entre les mains des ennemis. Si ceux-ci eussent voulu, il n'échappoit presque perfonne de ce parti. Ils eurent pourtant lieu d'être contens d'eux-mêmes ; il resta cinquante Portugais fur la place; il y en eut vingt-lept de pris,& plus de cent Indiens ou morts ou prisonniers. DonFernand de Montroi s'étant sauvé avec peine, & avec très-peu de fuite, arriva à Benastarin où Don Guttieres l'attendoit répaissant son esprit d'avance du plaisir de la vengeance qu'il

Il y eut plus. Ancostan fier de sa victoire, & indigné de cette complication de perfidies d'un seul homme, dépêcha sur le champ à l'Idalcan, pour lui rendre compte de ce qui s'étoit passé, reveillant en lui l'esperance de se rendre maître de Goa, que l'infraction de la paix lui donnoit droit d'attaquer, & qui

croyoit prendre d'Ancostan, & ne s'attendant à rien moins, qu'à l'issuë d'un si triste évenement.

J. C. IIGIG. DON EMM NUEL ROS LOPE SOA-REZ D'AL-BPRGARIA

étant bien affoiblie par la perte qu'elle venoit de faire, pleine de deuil & d'effroi, feroit d'autant moins de resistance, que n'étant pas prête pour soutenir un siege, elle ne pourroit être lecourue, à cause qu'on étoit à l'entrée de l'hyver. L'Idalcan, qui avoit fait une treve avec le Roi de Narsingue, profita de la conjoncture, & fit partir Çufolarin avec cinq mille chevaux & vingt six mille hommes de pied. Celui-ci s'étant joint à Ancostan, occupe tous les postes de la terre ferme. A la verité il ne put parvenir à entrer dans l'Isle; mais il lui ferma si bien tous les passages, que Goa reduit par la fantine étoit dans la nécessité de se rendre, sans les fecours que lui amenerent Jean de Sylvéïra qui avoit hyverné à Quiloa, Raphael Perestrelle qui revenoit de Malaca, & Antoine de Saldagne qui vint cette année de Portugal avec une escadre de six Vaisseaux. Que de maux n'attire point un homme en place qui compte sur l'impunité ! & que les Rois sont à plaindre, s'ils les ignorent, où s'ils n'ont pas la force d'en faire justice !

L'avarice & la concurrence de deux Compétiteurs mirent Malaca dans les mêmes rifques où Goa s'éctoir vû reduit par un fol amour, George de Britto, qui fucceda à George d'Albuquerque, bien loin d'adoucir les efprits, que le fupplice du Roi de Campar avoir eloignés, ne fit que les aigrir par fon indiferetion. La

Cour

Cour malinformée, lui avoit donné des ordres Ann. de que George d'Albuquerque lui conseilla de ne passuivre, prévoyant les inconvenients qui en arriveroient. Ces ordres concernoient les Am- NUEL ROL barages & les Ballates, qu'on appelloit les ef- LOFE SOAclaves du Roi. Ces gens étoient entretenus RIZ D'ALaux dépens du fisc. Ils n'étoient obligés qu'à certains travaux; Du reste on les laissoit vivre en paix dans leurs familles, avec leurs femmes & leurs enfans. Britto suivant ses instructions, leur retrancha les appointements, & les rendit veritablement esclaves, les repartissant entre les Portugais. Il entreprit en même tems de mettre des Portugais dans tous les Jones & Navires qui abordoient à Malaca, pour y faire le commerce. Ces entrepriles odieules dictées par une avidité sans bornes, & contre toutes les regles de la prudence, reduifirent la Ville à une veritable solitude, dont elle eut beaucoup à fouffrir. En vain Britto voulut corriger ce qu'il avoit fait, il n'en put venir à bout, & mourut dans la peine.

Sa mort fut suivie d'une nouvelle calamité pour cette pauvre Ville. Il avoit nommé en mourant Nugnes Vaz Peréïra, pour commander à sa place. Peréïra s'étoit emparé de la Citadelle, & s'y maintenoit en vertu de cette nomination, & des ordres même de la Cour. Antoine Pacheco, qui étoit Capitaine de port & Général de la mer dans ces parages, préten-Tome I.

ANN. de J. C. 1516. DON EMMA NUEL ROI. LOPE SOA-RES D'AL-BERGARIA GOUVER-

Naug.

dit que le Commandement lui appartenoit, & se prévaloit de l'ordre que le grand Albuquerque avoit établi, en substituant Fernand Perez d'Andrade à Ruy de Britto Patalin, supposé que celui-ci vint à manquer. Les Portugais s'étant partagés sur cela en deux factions, Pacheco, qui vouloit éviter les occasions des voyes de fait, se retira avec sa Flotte à une petite Ille voisine. Un jour que Pacheco étoit venu à Malaca pour entendre la Messe, bien accompagné, Peréira paroît sur le guichet de la Forteresse, l'appelle, & fait semblant de vouloir entrer en accommodement par voye d'arbitrage. Pacheco s'avance à la bonne foi, & est enlevé par force avec quelquesuns de ses Partisans. Cette violence ne fit qu'animer davantage les esprits, & augmenter le feu de la division. Le Roi de Bintam en profita. Il fit avancer avec un corps de troupes un Raja qui étoit à son service, nommé Ceribige, & qui s'étoit acquis beaucoup de reputation parmi les siens. Celui ci vint se camper à cinq lieuës de Malaca à l'entrée du Fleuve Müar. Il s'y fortifia tellement en peu de jours, qu'on ne fut plus à tems de le débusquer. De la faisant des courses par mer & par terre, il incommoda tellement la Ville, qu'aucun Vaisseau n'ofoit s'y présenter, ce qui avec le tems auroit fait tomber cette place, si une Providence particuliere n'eût veillé sur les Portugais, en

quelque sorte malgré eux - mêmes.

Leur conduite n'étoit pas meilleure par tout ailleurs; comme si la mort d'Albuquerque eût répandu parmi eux un esprit de vertige, & qu'ils NUEL ROL le fussent donné le mot pour travailler à se dé- LOPE SOAtruire: de sorte qu'encourant en même tems le BIRCARIA mépris & l'indignation des Gentils & des Mores, GOUVERils sembloient leur inspirer du courage, pour se foulever contre eux. A Baticala il y eut vingt-fept Portugais tués dans une émeute. A Cochin cinq autres, qui étoient allés chasser dans la terre ferme, éprouverent le même fort. Il s'en fallut de peu, qu'on ne sît main basse à Coulan sur tous ceux qui y étoient. Hector Rodrigues, qui y avoit été envoyé pour tâcher d'obtenir l'agrément d'y construire une Citadelle, para le coup par les ordres severes qu'il leur donna de ne point sortir, & d'être toûjours sur leurs gardes. Quinze Fustes de Mélic Jaz coururent sur Jean de Montroi, qui croisoit sur les Côtes de Cambaïe. Un renegat Portugais conduifit l'entreprise, & leur sit naître l'esperance de le prendre: la volonté ne leur manqua pas ; mais Montroi les battit. On contrevint, par haine pour Albuquerque, aux principales conditions du traité, par lequel le Roi des Maldives s'étoit rendu vassal du Roi de Portugal, & on éloigna l'esprit de ce Prince. Enfin les Rois de Peges de Bengale se retirerent d'eux-mêmes de l'alliance des ·Portugais.

A n n. de J.C.

Il étoit tems que le Gouverneur général revint de son expédition pour remedier à tous ces maux, & c'est d'abord à quoi il s'appliqua. Il est vrai qu'il eut en arrivant quelques dégoûts, qui firent une diversion dans son esprit. La Cour bornoit & limitoit son autorité. Car, outre qu'elle nommoit à tous les Gouvernements, qui étoient auparavant assez à la disposition du Général, elle envoya encore Fernand d'Alcaçova en qualité d'Intendant des finances & droits du Roi, & elle avoit donné une commission particuliere à Antoine de Saldagne, pour croiser sur toute la Côte d'Arabie, avec des pouvoirs fort étendus, en lui assignant un nombre considerablede Vaisseaux. Soarez en eut beaucoup de chagrin. Mais après tout, comme un Gouverneur général se trouve toûjours avoir la principale autorité en main, & que dans cet éloignement il ne manque ni de prétextes, ni de couleurs pour interpreter ou sufpendre les ordres de la Cour, Soarez fit si bien par lui - même & par ses créatures, qu'Alcaçova dégoûté, s'en retourna en Portugal cette même année, avet les Vaisseaux de la cargaison. Les plaintes qu'il y porta eurent leur effet, & se firent sentir à ses adversaires à leur retour. Car la coûtume fut établie dès-lors de faire femmer les Gouverneurs, & de les citer au Tribunal des finances du Roi pour y rendre compte. On ne laissa pas néanmoins de-

trouver des ressorts secrets pour échapper dans Ann. de la fuite à la rigueur de ce Tribunal. Pour ce qui est d'Antoine de Saldagne, il fut obligé de le contenter d'une escadre médiocre, avec la- NUIL ROL quelle il ne fit autre chose, que de traiter la LOPE SOA-Ville de Borbora de la même maniere que l'a- REZD'ALvoit été celle de Zeila. NEUR.

J. C. 1517.

Soarez dépêcha ensuite Don Alexis de Menefes, à qui il donna trois Vaisseaux pour Malaca, avec ordre d'y établirGouverneur AlphonseLopez d'Acosta, Edoüard deMello dans le Généralat de la mer,& de faire passer Edoüard Coello à Siam, afin d'y renouveller l'alliance avec le Roi, & engager ce Prince à faire aller ses Vaisseaux à Malaca, pour en ranimer le commerce. Il envoya aussi Emmanuel de la Cerda à Diu, Don Tristan de Meneses aux Molucques, & Don Jean de Silvéira aux Maldives, d'où il devoit passer à Bengale, & de là revenir à l'Isle de Ceilan , sur laquelle le Gouverneur avoit des vûës.

Don Alexis de Meneses s'acquita bien de sa commission. La confusion étoit plus grande que jamais à Malaca. Nugno Vaz Peréira étoit mort, & il s'étoit élevé deux nouveaux Compétiteurs plus animés encore que les premiers; de sorte que de part & d'autre on y étoit sur le qui vive : tandis que le Roi de Bintam profitant de ces troubles, avoit formé un nouveau camp fur le Fleuve Müar, pour fortifier celui

ZZz iii

Ann. de J. C. LOPE SOA-REZ D'AL. GOUVER-

de Ceribige, & infestoit tellement Malaca qu'il la renoit comme affiegée. Meneses eut de la peine à remettre la tranquillité parmi les Portugais. Ce n'étoit pas le tems de punir les coupables; il se contenta de délivrer Pacheco & les autres prisonniers, & d'ordonner aux uns & aux autres d'oublier les injures passées. Coello, que Menefes envoya à Siam, felon les ordres qu'il en avoit, réuffit parfaitement dans sa négociation, & à son retour eut l'obligation à une tempête, d'une autre bonne fortune qu'il ne cherchoit pas. Car ayant été jetté fur les terres du Roi de Pam, gendre de Mahmud Roi de Bintam, qui étoit mal avec son beau-pere. ce Prince recut Coello avec toutes les démonstrations possibles d'amitié, & se rendit vassal du Portugal, s'engageant de payer un vase d'or d'un poids marqué pour tribut annuel.

Fernand Perez d'Andrade étant arrivé sur ces entrefaites des Côtes de la Chine, où il avoit été envoyé, ainsi que nous le dirons ailleurs, Malaca se trouva un peu soulagée, & le Roi de Bintam affez déconcerté. Mais ce Prince recourant à ses artifices ordinaires, fit semblant de vouloir la paix, & en jetta des propositions, dont il ne vouloit se servir que pour amuser, sçachant bien qu'Andrade & Meneses ne feroient pas un long séjour à Malaca. En effet ces deux Officiers qui brûloient d'impatience de retourner en Portugal, voulurent à peine entamer une négociation, dont ils de- Ann. de voient renvoyer la conclusion au Gouverneur, & partirent tout le plûtôt qu'ils purent, em-Don EMMAmenant avec eux presque toutes les forces de NUEL ROI. Malaca.

Alors le Roi de Bintam levant le masque, BEROARIA parut devant la Ville si inopinément, qu'Aco- GOUVER-Îta, qui s'attendoit à la conclusion de la paix, pensa être enlevé avec la place dans le premier moment de la surprise. La Flotte ennemie composée de quatre-vingt-cinq bâtimens de ceux qu'on appelloit Lanchares & Calaluzes, parut d'abord dans le port, & mit le feu à deux Navires marchands & à une Galere, qu'on ne put secourir, à cause que la mer étoit basse. Il n'y avoit dans Malaca que foixante-dix Portugais la plûpart malades. La peur leur fit passer la fiévre. Tous s'armerent pour courir au port; mais dans le tems qu'ils y volent, l'armée de terre du Roi de Bintam se montra de l'autre côté. Ce fut une espece de miracle, que dans ce moment de trouble, la Ville ne fût point emportée. Mais malgré le désordre inseparable de ces attaques inopinées, Indiens & Portugais firent fi bien leur devoir, que le Roi de Bintam s'étant morfondu près d'une vingtaine de jours devant la place, fut obligé de regagner son camp de Müar, se bornant, comme auparavant, à couper les vivres aux affiegez.

Il auroit peut-être pû réüssir à faire tomber la

A N N. de
J. C.
1517.

DON EMMANUEL ROI.

LOPE SOAREZ D'ALBERGARIA
GOUVERNEUR.

Ville par ce moyen, sans une avanture, qui d'un hôte luift un ennemi, duquel il reçut depuis un échec, qui lui fit perdre l'un de ses deux camps. Il avoit pris un Jave homme riche & puissant, qui venoit s'établir à Malaca avec toute sa famille. Ce Jave avoit une semmetrès-belle, dont le Roi se rendit amoureux avec succès. Le Jave s'apperçut bien tôt de l'affront qui lui étoit sair, & plein du desir de se venger, passe se Portugais soutenu du côté de mer par Edoüard de Mello, attaque le premier camp de Mahmud & l'emporte; malheureux pourtant dans sa vengeance, puissqu'il y fur tué.

Don Jean de Sylveira réüssit assez bien dans fon voyage des Maldives. Le Gouverneur le fouhaitoit avec passion, & il en avoit plusieurs motifs. Ces Isles composent un Archipelague au-devant de la peninsule de l'Inde en deça du Gange, environ à soixante-dix lieuës de la Côte du Malabar. Les Arabes les comptent par milliers, la plûpart de peu d'étenduë, & féparées par de très-petits canaux les unes des autres. On les distribue en treize parties, que les Indiens nomment Atollons, & qui font distinguées par des bras de mer plus larges. C'est une perluasion commune qu'elles ont fait autrefois avec l'Isle de Ceilan, partie du continent, & qu'elles en ont été féparées par quelque violente révolution arrivée à la terre. Ce qui pourroir favoriser

cette opinion est, qu'on voit encore dans la mer grand nombre de Cocotiers.Les fruits qu'en arrachent les tempêtes & qui viennent sur la surface de l'eau, sont recherchés avec soin, &d'un bon commerce, parce qu'on les regarde comme un Lore SOA. contrepoison aussi efficace, que l'est le bezoard. RIZ D'AL-Les Cocotiers qui croissent dans ces Isles, font GOUYERla plus grande richesse du pays. C'est de tous les arbres celui qui sert à plus d'usages, ainsi que les Anciens l'ont écrit du Lotos & de la plante Papyros. Le principal de tous est, qu'il fournit le Caire, qui est la matiere de tous les cordages. Elle consiste dans ces filaments nerveux qui se trouvent entre la premiere écorce & le test ou corps ligneux du coco. Cette matiere est si abondante, qu'il y en a pour fournir abondamment l'Asie & l'Afrique, & pour en faire part à l'Europe. Le pays produit outre cela diverses sortes de fruits. Il a des mines d'or & d'argent, des pierres précieuses, des coquillages qui servent de basse monnoye dans les Indes. On trouve aussi quantité d'ambre de toute espece sur les Côtes. Ces Isles reconnoissoient un Souverain léquel faisoit sa résidence à Mâle, la capitale, qui donne le nom à toutes les autres.

Lorsque les Mores négociants des Indes se virent exposés aux courses des Portugais, qui prétendirent d'abord être les seuls maîtres de la mer, ils abandonnerent les Côtes, & prenant plus Tome I. AAaa

J. C.

А и и. de **J.** C.

DON EMMA NUEL ROL LOPE SOA- au large, afin d'échapper à leurs mains, ils faisoient route par les Maldives, & de-là ils alloient se charger à Malaca, à Sumatra, dans les autres Isles de la Sonde, & dans tous les endroits où les Portugais n'étoient pas encore établis. Don François d'Alméïda en ayant été averti, envoya Don Laurent son fils à la découverte de ces Isles, avec ordre de croiser sur ce Parage. Ainsi Don Laurent d'Alméïda fut le premier des Portugais qui y alla, quoique cependant quelques Auteurs assûrent, qu'il n'y aborda point, & que, foit qu'ils égarat, foit que les vents lui fussent contraires, il ne découvrit que l'Isle de Ceilan, dont il prit possession au nom du Roi de Portugal, ayant moüillé dans le port de Galle, & fait un traité d'alliance avec le Roi.

Celui qui regnoit alors dans les Maldives, avoit un Compétiteur qui possedoit quelquesunes de ces Isles, & prenoit aussi le titre de Roi. C'étoit un More de Cambaie nommé Mamale établi dans le Malabar & ami des Portugais. Ce fut le motif qui engagea son Compétiteur à rechercher l'alliance de ceux-ci, & il se rendit volontiers tributaire de la Couronne de Portugal, à condition qu'on obligeroit Mamale de renonger à ses prétentions. Mamale le fit, en consideration d'Albuquerque; mais les ennemis de ce grand homme s'étant moqués de sa complaisance, il voulut rentrer dans ses

droits, appuyé par les Portugais même, ce qui Ann. de dégouta beaucoup le Roi des Maldives.

Cependant sur les instructions qu'Albuquerque avoit données à la Cour, de ces Isles, NULL ROIL & des avantages qu'en pourroit retirer, le Lori son-Roi Don Manuel donna ordre à Soarez de PERGARIA menager l'esprit de ce Prince, & de for- GOUYIRmer un établissement solide dans ses Etats, C'étoit en conséquence de ces ordres, que Soarez avoit dépêché Sylvéira. Comme celui-ci avoit dans ses instructions de promettre au Roi toute la satisfaction qu'il pouvoit desirer, il ob-

tint aussi tout ce qu'il voulut.

Il étoit ordonné en même tems à Sylveira de donner la chasse aux Vaisseaux qui prendroient cette route du large, & sur-tout à un More Guzarate nommé Alle-Can qui avoit sept bâtiments à rames, avec lesquels il devoit convoyer lix Navires de Cambaïe, & empêcher qu'on n'apportat aux factoreries Portugaifes, le Caire ou cette matiere des cordages dont la cargaison se fait aux Maldives. Sylveira donna bien la chasse à Alle-Can; mais celuici, qui connoissoit en perfection le labyrinthe de toutes ces Isles lui échappa toûjours, lassa sa patience, & l'obligea de s'en aller sans avoir rien fait autre chose, que prendre deux Navires qui venoient de Bengale', & qu'il envoya à Cochin.

La prise de ces deux Navires sut cause A A a a ij

GOUVER-

A N N. de qu'il eut un aussi mauvais succès dans le Royaume de Bengale, que celui qu'il avoit eu à la Cour du Roides Maldives, avoit été heureux. Les Vaisseaux, que Sylvéira avoit pris, appartenoient au beau frere du Gouverneur de Châtigan, Ville du Royaume de Bengale, où Sylvéïra alla mouiller. Un Mousse de ces Vaisseaux n'y eut pas mis plûtôt pied à terre, qu'il déclara que c'étoit Sylveira qui les avoit pris, & que lui & tous ceux de sa suite n'étoient que des voleurs & des fourbans. Ce qui fortifia d'a. vantage cette opinion, ce fut la maniere dont Sylveira se comporta à l'égard de Jean Coello, que Fernand Perez d'Andrade avoit envoyé à la Cour de Bengale au nom du Roi de Portugal, dont il passoit pour être Ambassadeur. Car Coello étant allé innocemment à bord du Vaiffeau de Sylvéïra, celui-ci, qui voulut avoir l'honneur de cette Ambassade, retint Coelloprisonnier. Le Gouverneur de Châtigan, qui aimoit Coello, & ne pouvoit douter qu'il ne fût là au nom du Roi de Portugal, ne put s'empêcher de conclure de cette détention, que c'étoit en effet un Pirate : Portugais à la verité, mais que la crainte d'être puni de quelque crime par le Gouverneur Général, avoit obligé de faire ce métier; de sorte que toute la Ville s'étant soulevée contre lui, il eut beaucoup à souffrir, & de la faim, & de la part des habitans, pendant tout un hyver qu'il fut obligé

de passer dans cette rade. Coello, qu'il relâcha, Ann. de raccommoda un peu ses affaires; mais la haine qu'on avoit pour lui, fit qu'on lui trama une tra- Don Emulahison, où l'on fit entrer le Roi d'Arracan. Sylvéï- NUEL ROI. ra s'en tira heureusement. Voyant cependant Lori Son-pour aller joindre le Général à l'Isse de Ceilan, NEUR, où il devoit être alors occuppé à construire une Citadelle, dont Soarez avoit promis à Siquérra de lui donner le Gouvernement.

Ceilan étoit un grand objet pour les Portugais, & la Cour avoit aussi donné des ordres précis au Gouverneur de s'y établir, & d'y bâtir une Forteresse. L'Isle, qui est d'une forme presque ovale, & placée vis-à-vis du Cap de Comorin à la pointe de la Peninsule en deça du Gange, a environ soixante - dix lieuës de long sur près de cinquante de large. La nature semble l'avoir faite pour les délices, & elle conserve encore aujourd'hui de quoi autoriser l'opinion de ses habitans, qui croyent, que là étoit le Paradis terrestre. L'air y est trèssain, & la terre extrémement fertile. Les bois de canelle y répandent une odeur des plus douces, qui se porte bien au loin dans la mer, & l'annonce avant qu'on la voye. Les arbres dont on la tire, les orangers & les citroniers y forment des bois touffus & précieux, fans avoir besoin d'une main qui les cultive. On y trouye plusieurs pierres précieuses. Il y a des mines

AAaa iii

J. C. LOPE SOA-RIZD'AL-GOUVER-

A N N. de d'or, d'argent & d'autres métaux. On pêche sur ses Côtes de très belles perles. Les Elephants y font plus beaux & plus dociles, que dans nul autre endroit des Indes. Les Infulaires y professent pour la plûpart la Religion ancienne du païs, telle qu'elle seur est enseignée par les Brachmanes. Ils ont en particulier une grande veneration pour unemontagne, qui s'éleve au milieu de l'Isle, que les Portugais ont nommé le Pic d'Adam. On voit sur son sommet un ou deux vestiges, que les Insulaires disent être ceux des pieds du premier homme. Ils prétend, que c'est là qu'il fut créé, & qu'il fut enseveli avec son épouse, sous deux pierres sépulchrales, qu'on y voit encore, à ce que rapportent quelques Auteurs. Quoique cette montagne, loit extraordinairement escarpée, & qu'on n'y monte qu'à travers d'affreux précipices & des dangers de mort continuels, les devots du pays & furtout les Jogues y font des fréquents pelerinages, pour y satifaire à leur devotion. L'Isle étoit partagée en neuf Royaumes, dont le principal étoit celui de Colombo, où le Général avoit ordre d'aller.

Soarez avoit hyverné à Cochin, pour faire les préparatifs de son expédition, à laquelle il travailla avec d'autant plus d'ardeur, qu'ayant appris qu'on lui envoyoit un successeur, il apprehenda que son arrivée ne le surprît, & lui ravît une petite gloire, dont il avoit grand besoin,

pour reparer un peu ses disgraces passées. Il par- A N N. de tit donc vers la mi-Septembre avec une Flotte de dix-sept Vaisseaux, sept à huit cens Portugais, plusieurs Naïres de Cochin, & quelques Nuit Ros. troupes Malabares. Il arriva en peu de tems à LOPE SOAla vue de Ceilan, & prit port à Galle, où les RIZ D'ALvents contraires le tinrent près d'un mois. De. GOUVERlà ayant fait voile pour Colombo, il apperçut en y arrivant une petite Baye qui formoit un très-beau port, dans lequel se jettoit une ri-viere sortie des terres. Il s'y arrêta, résolu de construire la Forteresse en cet endroit. Il dépê-· cha aussi-tôt vers le Roi pour lui en demander l'agrément. Ce Prince prévoyoit affez les inconvenients de cette demande, qui fut bien combattuë dans son Conseil. Mais faisant reflexion aux avantages que le Roi de Cochin avoit retirés de son alliance avec les Portugais, par le moyen desquels il étoit devenu riche & puissant, d'assez petit Prince qu'il étoit, gagné d'ailleurs par les présents & les belles paroles de l'Envoyé du Gouverneur, il accorda tout de la meilleure grace du monde. Mais les Mores étrangers qui se trouvoient dans ses ports , ayant travaillé pour faire changer cette résolution, non-seulement le Roi se retracta; mais il fit encore tant de diligence pour se mettre en défense, que Soarez trouva le lendemain une espece de rétranchement fait dans l'endroit où il vouloit bâtir, & des batteries dres-

A N N. de sées qui commençerent à tirer sur lui.

J. C.
1518.

DON EMMANUTL ROI.

LOPE SOAREZ D'ALPERGARIA
GOUVER-

Moins étonné qu'indigné de la legereté du Prince qui lui manquoit de parole, il ne délibera point à l'attaquer, & après quelque resistance il força le retranchement, où il perdit quelques uns des siens, & entre autres Veiissime Pacheco. Mais la perte des ennemis fut plus considerable. Déterminé à bâtir sa Forteresse bon gré malgré, le Gouverneur fit creuser un fossé sur une des pointes de la Baye, & éleva en deça un mur de pierre seche pour mettre les pionniers à couvert. Le Roi voyant ce mur élevé, & rebuté de la premiere disgrace, envoya faire des excuses, & demander à renouer la négociation. Soarez y confentit; mais il ajouta qu'il étoit juste, qu'en punition de la trahison quil lui avoit faite, il se rendit vassal de la Couronne de Portugal, & payât un tribut annuel d'un certain nombre de Bahars de Canelle, d'Elephants & de pierres précieuses enchassées dans leurs anneaux On consentit à tout : laCitadelle se fit avec une extrême diligence, le Roi fournissant les manœuvres & les matériaux.Soarez en ayant donné le Gouvernement à Sylvéira, & laissé Antoine de Miranda pour commander dans ce parage, repartit pour Cochin, où trouvant Diego Lopez de Siquéira son succesfeur, il lui remit en main le Gouvernement des Indes, & fitvoile pour le Portugal. Il y arriva en Janvier de l'an 1519, plus riche des biens qu'il emportoit

emportoit du nouveau Monde que de la gloi- Ann. de

re qu'il y avoit acquise. Diego Lopez de Siquéira qui succeda à Soa-

rez, n'ayant pas eu une meilleure fortune que NUSE ROL lui,n'eut aussi rien à lui reprocher. Il pourvut d'a- Disso Lobord aux differens Gouvernemens selon les Quinta ordres qu'il en avoit de la Cour, expédia les GOUVER-Vaisscaux de la cargaison pour le Royaume, & partagea ceux qui devoient rester dans l'Inde, sclon les diverses destinations, Antoine de Saldagne eut ordre d'aller croiser sur les Côtes de l'Arabie, pendant que le Gouverneur se prépareroit à y aller reparer les fautes de son prédecesseur. Christophle de Sa & Christophle de Sosa avec leurs escadres devoient veiller sur les Côtes de Diu & de Dabul, contre les Fustes de ces deux places. Alphonie de Meneles fut envoyé à Baticala, dont le Seigneur refusoit le tribut ordinaire. Jean Gomez Chéira-Dinéiro partit pour les Maldives, avec ordre d'y bâtir 🤋 felon le traité fait, une Factorerie qui tînt lieu de Forteresse. Hector Rodrigues fut continué dans son poste de Coulan, pour exécuter la commission qu'il avoit eue de Soarez d'y élever une Citadelle. Antoine Correa nommé pour aller en Ambassade à la Cour de Pegu, devoit conduire un secours à Malaca, & Simon d'Andrade avec une escadre de cinq Vaisseaux fut destiné pour la Chine.

L'expédition d'Antoine de Saldagne se borna ввыь Tome I.

ANN. de
J. C.
1518.

DON EMMANUEL ROI.

DIEGO LOPFZ DE SIQUEIRA
GOUVER-

KEUR.

à quelques prises. Meneses obtint ce qu'il voulut à Baticala, parce qu'heureusement le Gouverneur Général allant à Goa, arriva presque en même tems que lui devant cette 'place. Christophle de Sola perdit un de ses Vaisseaux qui fauta : les Fustes de Dabul lui en prirent un autre chargé d'effets pour le Roi de Portugal & lui - même ayant fait descente, fut si bien battu, qu'il eut toutes les peines du monde à se rembarquer. Jean Gomez étant arrivé aux Maldives y bâtit sa Factorerie, où il resta avec seulement quinze hommes pour en avoir la regie; mais au lieu de s'y comporter avec prudence, s'étant érigé en petit tyran, & suivant son humeur brusque & emportée, il souleva contre lui les Maures étrangers, qui l'asfommerent, & firent main baffe fur tout fon monde. Hector Rodrigues eut beaucoup de peine à venir à bout de ses fins. Personne ne confentoit qu'il bâtît un Fort. De son côté, il feignoit de le borner à un magazin; mais les fondements qu'il jettoit le trahissant malgré lui, alors il se vit plusieurs fois sur le point d'être égorgé: mais comme la Reine lui prêtoit la main, & le favorisoit contre l'avis de son Conseil & de tout son peuple, il mit son ouvrage en état de pouvoir être perfectionné sans crainte. A peine en fut-il là, que reveillant de vieilles dettes, il aliena l'esprit de la Reine qui les avoit payées au centuple. Cette Princesse se

répentit trop tard des services qu'elle lui avoit Ann. de rendus, & éprouva ce qui lui avoit été dit souvent, qu'elle travailloit elle-même à se mettre DON EMMAfous le joug. Les tentatives qu'elles fit pour le NULL ROL fecouer, furent inutiles, & elle fut obligée de Dieco Lodemander la paix , après l'avoir rompue.

Simon d'Andrade gâta à la Chine tout ce que GOU VERson frere, qui y étoit allé avant lui, avoit fait de bien. Après la prise de Malaca, rien ne convenoit micux aux affaires des Portugais, que de fe faire connoître dans le grand Empire desChinois, d'y établir une bonne correspondance, &

d'en faire le commerce.

Il a paru au jour tant d'histoires & de relations de l'Etat de cette grande Monarchie si respectable par son antiquité, par la longue suite & laMajesté de ses Empereurs, la sagesse de son Gouvenement politique, l'étendue, le nombre, la fertilité de ses provinces, qui embrassent un pays aussi grand que l'Europe, la multitude infinie de ses peuples, la beauté de ses Villes & de ses édifices, le Paractere cultivé & poli de ses habitans, la varieté des arts & des sciences qui y fleurissent, les richesses immenses qui y sont, ou le fruit de l'industrie, de l'art, ou des avantages de la nature, qu'il seroit superflu de se jetter dans une digression inutile, pour donner à connoître des choses qu'aujourd'hui presque personne n'ignore : ainsi renvoyant mon lecteur à ces mêmes relations, je laisse tout ce qui BBbb ii

A N N. do
J. C.
1518.

Don Emmi
NUEL ROL
DIEGO LOPEZ DE SIQUEIRA

NIUR.

concerne la Religion, les mœurs, le Gouvernement & les autres notices de cet Empire, dont le détail me meneroit trop loin, pour venir à ce qui est précisément de mon histoire.

Les premiers Chinois que les Portugais virent, furent ceux que Diego Lopez de Siqueira trouva dans le port de Malaca, de qui il reçut toutes fortes de politesses & de bons conseils, ainsi que je l'ai dit. Le grand Albuquerque y en rencontra d'autres, quand il vint pour prendre cette Ville, & il trouva dans ceux-là les mêmes manieres engageantes qui l'obligerent à lier avec eux. Ce Général qui avoit un grand discernement, conçut une haute idée d'une nation, qui se faisoit estimer jusques dans des patrons de Vaisseaux, & dans des équipages compofés de gens de basse naissance, & dont le métier ne s'accorde pas toûjours avec les bienséances. Il leur fit connoître à leur départ, que, lorsqu'il seroit maître de la place, il auroit un extrême plaisir que les Chinois voulussent bien la frequenter , & de leur part ils t lui promirent; mais la guerre, qui y avoit continué toûjours depuis, les en avoit écartés aussi bien que les autres nations.

Sur cela la Cour de Portugal détermina d'envoyer une cécadre à la Chine pour y conduire un Ambassadeur. L'escadre composée de neuf Vaisseaux étoit commandée par Fernand Perez d'Andrade, qui s'y rendit la premiere année du

## DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 565

Gouvernement de Lope Soarez d'Albergaria. Ann. de Quand Perez arriva aux Isles voisines de Canton, le Mandarin Général de la mer vint avec fes Vaisseaux au devant de lui dans l'esprit NUEL ROI, de défiance que devoit donner la premiere vûë DIRGO LOdes Vaisseaux Portugais. Perez ne fit point mi- PEZ DE SIne de se mettre en défense, & 'a comporta en GOUVERtout fort prudemment. Etant arrivé à Canton quelque tems après, il donna part aux Mandarins du sujet de sa venuë, leur consigna l'Ambassadeur & sept personnes de sa suite, essuyant tout le céremonial ordinaire en ce pays là. Et après quatorze mois de féjour, pendant lesquels il fit visiter les Villes maritimes par George de Mascareñas qu'il y envoya, il tacha de prendre par lui-même toute la connoissance qu'il put du pays, sans négliger ses intérêts personnels, il se disposa à s'en retourner. Mais, avant que de mettre à la voile, il fit publier dans les ports de Canton, de Taman & de Nanto où il avoit séjourné, que s'il y avoit quelqu'un qui eût lieu de se plaindre de quelque Portugais, il pouvoit venir en liberté pour en recevoir fatisfaction, &par l'éclat d'une si belle action laif. sa cette nation sage pleine d'une haute idée de lui & de tous les sujets du Roi de Portugal. Son retour à Malaca y fut d'un grand secours à la Ville. De-là passant dans l'Indostan, il revint en Europe, où il arriva heureusement au grand contentement d'Emmanuel, qui ne pouvoit se BBbb iii

J. C. 1518. DON EMMA NUEL ROI. DIEGO LO-PIZ DE SI-QUEIRA

GOUVER.

NEUR.

lasser d'entendre les relations qu'il lui sit de son voyage.

Cependant l'Ambassadeur Thomas Perez fut conduit à Pekin , avec tous les honneurs qu'on rend aux Ministres des plus grands Rois. Son voyage de Canton à Pekin fut de quatre mois. Tout étoit dans les plus favorables dispositions pour la réüssite de sa négociation. L'Empereur avoit conçu beaucoup d'estime pour les Portugais, dont le nom s'étoit répandu dans toute l'Asie. L'Envoyé du Roi de Bintam, qui étoit allé demander du secours contre eux , s'efforcoit en vain de les détruire. Mais Simon d'Andrade ne fut pas plûtôt rendu avec son escadre à l'Isle de Taman, que prenant une conduite toute opposée à celle de son frere, & croyant agir avec les Chinois, comme s'il eût eu affaire avec des Cafres du Cap de Bonne-Esperance, il commença par jetter les fondements d'une Forteresse dans l'Isle, dresser des batteries, disposer des sentinelles, courir sur les Vaisseaux marchands, piller ceux qui venoient de l'Inde sans passeport du Gouverneur, & les rançonner. Donnant ensuite carriere libre à tout ce que le libertinage a de plus effrené, lui & les fiens firent insulte aux Chinois comme à l'étranger, enlevant les filles dans les maisons, faisant esclaves les personnes libres, & vivant dans une dissolution également honteuse à notre sainte Religion, & à l'honneur

de leur nation ; de sorte qu'ayant irrité & scan- A NN. de dalifé ces peuples moderés & judicieux, tout s'arma pour les détruire. Ils ne pouvoient éviter d'être pris, & traités comme des voleurs & NUEL ROI. des Pirates; mais un ouragan ayant diffipé la Disco Lo-Flotte Chinoise, ils eurent le tems de s'évader. PLE DE SI-Thomas Perez & ceux de sa suite payerent pour NEUR. les coupables, & porterent la peine qui leur étoit due. La nouvelle de ces désordres étant parvenuë à la Cour, on ne les regarda plus que comme des espions. Ils furent renvoyés à Canton, où consumés de chagrins & d'ennuis, Perez & les autres de sa suite moururent miserablement. Ce qu'il y eut de plus déplorable, c'est que la nation Portugaise décriée se sentit de cette mauvaise conduite, & fut comme bannie de la Chine', qui lui ferma ses ports pendant une longue suite d'années.

Simon d'Andrade étoit si pressé d'aller à la Chine pour y faire cette belle manœuvre, que passant à Malaca il n'y laissa aucun secours, quoique la Ville toûjours pressée en eût un très-grand besoin. Antoine Correa allant au Royaume de Pegu, ne fit pas la même chose. Il trouva la place réduite à de très-grandes extrémités. Une très-petite mesure de ris s'y vendoit une cruzade, on n'y disoit plus la Messe, faute de vin , les voyes étoient fermées à tous les secours des environs ; les ennemis se

AN N. de
J. C.
1518.
DON EMMA
NUEL ROL
DIEGO LOPIZ DE SCQUEERA
GOUVER-

présentoient souvent, sans que les Portugais osassent pour leur couris sus le Gouverneur écoit mourant & une partie de la garnison malade. Les trois Vaisseaux que Correa avoit menés mirent la Ville un peu plus à l'ais. Malgré ce secours néamoins Correa pendant deux mois ne su pas peu embarrasse à resister aux fréquens assauts des ennemis, qui s'étant ranimés par l'arrivée même du renfort, devinrent si importuns, que Correa, sur qui tout rouloit, ne mangeoit ni ne dormoit sans être armé, fatigant sans cesse du corps & de l'esprit. A la fin les ennemisse lassente se se retirerent plus loin, ce qui lui donna la facilité de suivre sa route pour aller à sa destination.

Du port de Pedir, où Correa alla se charger, il se rendit à celui de Martaban, d'où il envoya à la Cour de Pegu deux ou trois personnes en son nom, pour y donner part de sa venuë. Le Roi de Pegu étoit alors un très-puissant Prince, qui en avoit plusseurs autres pour ses tributaires. Le Roi de Siam & lui occupoient route la presqu'isse audelà du Gange. Leur Puissante & leur voissange les faisoient tosijours ennemis. Les peuples néanmoins de ces deux Princes se ressemblent asse dans leur Religion, leurs mœurs & leurs inclinations.

Le Roi de Pegu ayant goûté les motifs de l'Ambassade, dépêcha les Envoyés de Correa, & sit partir avec eux le Raulin de la Cour qui conditions du traité. Dès qu'on en fut convenu,

est le Chef de la Religion du pays, & un des prin. AN N. de

1 ( 18.

& qu'il fut question de les ratifier, le Raulin DON EMMA-& le Ministre du Roi jurerent avec beaucoup NUEL Roi. de céremonie sur les Livres de leur Religion. PIZZ DE SI-Correa, qui avoit fait prendre un surplis à l'Au-QUITRA mônier de son Vaisseau, pour donner aussi quel- xxvx. que dignité à son serment, soit qu'il ne fût pas content du breviaire de cet Aumonier qui se trouva trop mal propre, soit que persuadé en mauvais Casuiste, qu'il n'y avoit point de foi à garder avec ceux qui n'étoient pas dans le fein'de la vraïeReligion,&qu'line voulût pas prophaner les Livres saints par un serment qu'il n'étoit réfolu de garder, qu'autant que cela conviendroit à ses affaires, se fit apporter un recueil de sentences, de chansons & de vaudevilles, sur lequel il dit tout ce qu'il voulut. Le hazard néanmoins l'ayant fait tomber fur ces paroles de l'Ecriture, vanité des vanités, tout n'est que vanité, il fut saisi d'une secrete horreur, & sentit un juste scrupule de la prophanation qu'il venoit de faire, laquelle eût sans doute bien scandalisé les payens mêmes, s'ils eussent pu comprendre cette supercherie. Le traité ayant été ainsi fait, & le commerce reglé au contentement des contractans, Correa remit à la voile, & revint à Malaca accompagné de plusieurs Jones chargés de vivres & de provi-Tome I. CCcc

J. C. 1518.

PIZ DE SI-

GOUVER-

NEUR.

ANN. de fions, qui y ramenerent l'abondance. Garcie de Sa étoit arrivé dans cette Ville pendant l'absence de Correa, & depuis son depart pour le Royaume de Pegu. Il y étoit venu pour les intérêts personnels de Diego Lopez de Siquéira. Mais Acosta, qui étoit toûjours malade ; lui remit le Gouvernement de la place pour s'en aller mourir à Cochin. Mahmud étoit toûjours campé sur le Fleuve Muar, dont le voisinage tenoit aussi toûjours la Ville en inquiétude. Au retour de Correa on résolut de se délivrer de cette importunité. Correa & Mello commanderent le parti. Quelques forts que fussent les retranchemens & les obstacles que l'ennemi avoit mis tout le long de la riviere, tout fut forcé. Les Portugais pourfuivant leur victoire, vont jusques à la Pagode où étoit le quartier du Roi. Il en étoit déja sorti, & avoit mis ses troupes en bataille avec ses Elephans. Il sembloit devoir se battre en brave homme, de la maniere dont il fit servir son canon, & que ses troupes paroissoient animées: mais ce beau feu s'étant changé tout d'un coup en une terreur panique, il se vit abandonné des siens par une honteuse fuite, obligé de laisser tous ses bagages en proye au vainqueur, & de se retirer à Bintam pour y attendre une meilleure fortune.

> Les Rois d'Achen & de Pacen, quoiqu'alliés des Portugais, profitant de l'état d'afflic

tion où étoit Malaca, s'étoient mal compor- Ann. de tés à leur égard. Ce dernier en particulier, sous je ne sçais quels prétextes avoit pillé leur Factorerie, & dans l'émeute qui se fit en cette Don EMMAoccasion, il y en eut jusques à vingt-cinq de NULL ROLL tués, & plusieurs maltraités & mis en prison. Ditto Lo-Garcie de Sa se voyant un peu plus au large Goute. depuis la défaite du Roi de Bintam, jugea à NEUL. propos de leur en marquer son ressentiment, Il en donna la commission à Emmanuel Pacheco, qui étoit un peu intéressé à la vengeance. son frere Antoine étant du nombre de ceux qu'ils avoient faits prisonniers. Quoique Pacheco n'eût qu'un seul Vaisseau, néanmoins la crainte qu'il inspira fut telle, que non-seulement il éloigna de ces quartiers tous les Vaisseaux étrangers; mais que pas même une barque de pêcheur n'ofoit le montrer.

Les ennemis n'ayant pas la hardiesse d'attaquer le Vaisseau, se bornerent à épier les occasions où Pacheco envoyoit sa Chaloupe à terre. Il s'en présenta bien-tôt une si favorable , qu'il ne paroiffoit pas que cette Chaloupe pût échapper. Elle s'étoit engagée dans la riviere de Jacoparin pour aller faire aiguade. Les ennemis l'ayant apperçuë, borderent aussi tôt les deux rivages du Fleuve, & commencent à décocher une grêle de fléches, pendant qu'on équippe le plus promptement qu'il est possible trois Lanchares, dans chacune CCcc ii

J. C. 1518. 1519. Don Emma NULL ROL. DIEGO LO-PEZ DE SI- desquelles il y avoit cent cinquante hommes. Il n'y en avoit que cinq dans la Chaloupe assez occupés à parer avec leurs boucliers les traits qu'on leur lançoit. Le vent & le flux leur étoient contraires, & servoient les ennemis à souhait. Ces cinq braves dans cette extrémité, prennent le seul parti que pouvoit inspirer le courage, qui étoit de mourir en faisant les derniers efforts de valeur. Ainsi dès que le premier bateau que commandoit le Raja Sudamicin eut joint la Chaloupe, l'un des cinq hommes fort & robuste le saisit, les autres quatre prenant le nom de Jesus pour cri de guerre, volent dedans de plein faut, & à coups de lances percent tout ce qui se presente, le cinquiéme les ayant suivis & failant pareillement son devoir, les ennemis étonnés se confondent, se renversent les uns fur les autres, & enfin se jettent à l'eau malgré les efforts de Sudamicin, qui forcé de faire comme eux, de rage & de désespoir ne cessa de blesser ou de tuer ceux des siens qui tomberent sous sa main, qu'après qu'il eût été noyé. Les deux Lanchares qui suivoient, ayant perdu cœur en voyant le mauvais succès de la premiere, se mettent en fuite à la vûë de cinq hommes épuifés de fatigues, & du sang qu'ils perdoient par leurs blessures; & leur ayant ainsi laissé une pleine victoire, mirent leur Roi dans la nécessité de demander la paix.

Le Gouverneur Général en partant de Lis-

bonne avec neuf Vaisseaux, avoit fait un voya- A N N. de ge heureux ayant conduit avec lui toute sa Flotte aux Indes. L'année suivante le Roi en fit partir une autre de quatorze voiles, sous le DON ENMA. commandement de George d'Albuquerque, qui portoit les provisions de la Cour pour être DIEGO LOune seconde fois Gouverneur de Malaca, Lade- QUIRA stinée de cette seconde Flotte fut tout à-fait NIVE. déplorable. Un gros tems l'ayant féparée dans la mer Atlantique, l'un de ces Vaisseaux retourna à Lisbonne. Un second commandé par un Espagnol d'un grand nom, mais dont la conduite fit voir un cerveau blessé, n'ayant pu doubler le Cap de Bonne-Esperance, relâcha au Brésil, où les Sauvages tuerent jusques à soixante-dix hommes de son équipage. Le Capitaine ne fut point fâché de cette perte; car ayant pris le dessus sur les Portugais qu'il défarma d'intelligence avec ses Castillans, il se fit Forban, & périt ensuite miserablement. Un troisième commandé par Emmanuel de Sosa, ayant perdu le Capitaine, le Pilote & grande partie de son monde vers les Isles du voisinage de Quiloa par la trahifon des Infulaires, le Vaisseau mal gouverné alla se briser sur le rivage, où les Maures assommerent tout ce qui tomba sous leurs mains, à l'exception d'un Mousse dont le Roi del'Isle de Zanzibar, fit présent au Roi de Mombaze. Neuf autres de ces bâtimens aborderent à Mozambique, où ils furent obligés CCcc iii

J.C.

J. C. 1520. DON EMMA-NUFL ROL. DIECO LO-FIZ DE SI-

QUETRA

GOUVER.

d'hyverner avec George d'Albuquerque leur Général. Il n'y en eut que quatre qui arriverent cette année dans l'Inde.

Cette Flotte portoit un nouvel Intendant des Finances. C'étoit le Docheur Pierre Nugnes, que le Roi envoyoir à la place d'Alcaçova, que Soarez avoit si fort maltraité. Celui-ci étoit exempt de la jurisdiction du Gouverneur général. Outre la finance, il avoit encore la police & la justice. Le Roi lui avoit assigné vingt hommes pour sa garde, de gros appointemens & des privileges considerables, & par là le Gouverneur général se trouvoit presque borné au seul militaire.

Siquéïra, qui avoit hyverné cette année à Cochin pour faire les préparatifs de son voyage de la mer Rouge, ayant appris par les quatre Vaisseaux qui étoient arrivés dans l'Inde . l'armement que le Roi avoit fait sous le Commandement de George d'Albuquerque, dépêcha un bâtiment à Mozambique, pour donner ordre à celui-ci de venir l'attendre vers le Cap de Rosalgate; & supposé qu'il eût déja passé, de le venir joindre dans la mer Rouge, & de le suivre jusques à Gidda. Mais les Vaisseaux qu'il commandoit, étant presque tous Navires de charge, quelques Capitaines, qui avoient leurs commissions pour ailleurs, & n'étoient pas obligés de servir dans ces sortes d'expéditions, refuserent d'obéir. Leurs instan-

ces ayant paru justes, il fut déterminé que des Annide neuf Vaisseaux que commandoit Albuquerque, quatre passeroient en droiture dans l'Inde avec I Intendant, & que les cinq autres iroientavec NULL ROIL Albuquerque à la rencontre du Gouverneur. Disco Lo-Mais Siquéira étant déja entré dans la mer PIZ DE SI-Rouge, les Capitaines refuserent encore de se GOUVERfoumettre; & Albuquerque ayant pris acte de leur refus, fit route pour Ormus, & fut forcé de prendre port à Calajate. Là s'étant laissé perfuader par Edoüard Mendez de Vasconcellos de faire prisonnier Raiz Zabadin Gouverneur de cette place, selon les ordres secrets que Mendez en avoit du Roi même d'Ormus, l'affaire fut si mal menée, qu'ils ne purent réussir dans leur tentative, & qu'il y eut vingt Portu-

Portugais s'en firent peu. Siquéira étoit enfin parti des le mois de Février avec une Flotte de vingt-quatre voiles, & de trois mille hommes de troupes, dont il y en avoit dix-huit cens Portugais, pour renoiier la partie de la mer Rouge : entreprise fi souvent recommandée par la Cour, si souvent tentée & toûjours malheureuse. Il tira d'abord sur le Cap de Guardasu, évitant la Côte d'Aden, dont il paroît qu'il ne voulut pas tâter. Son voyage fut prompt jusques au Cap, où il ar-

gais tués & plus de cinquante blessés, Zabadin n'ayant perdu que trois des siens, & s'étant sait autant d'honneur en cette rencontre que les

J. C. 1520 DON EMMA-NUEL ROI. DITGO LO-PEZ DE SI-QUIRA

GOUVER-

NEUR.

riva presque aussi tôt que les Courvettes, à qui il avoit fait prendre les devants pour battre cette mer, & tâcher de sçavoir des nouvelles des Rumes qu'il avoit envie de surprendre. Il avoit ordonné à ces Courvertes de donner legerement la chasse aux Vaisseaux qu'elles trouveroient; afin que croyant n'avoir que quatre ou cinq bâtimens en tête, les ennemis prissent confiance, & donnassent dans le piége. Quelques jours s'écoulerent, sans qu'il lui arrivât rien de confiderable, que de prendre une miserable Bicoque, où il n'étoit resté qu'une vieille, à qui il eut l'obligation de trouver de l'eau dont il avoit grand besoin, en reconnoissance de quoi il ne voulut pasmettre le feu à la peuplade. Il passa ensuite à la Côte d'Arabie au dessous d'Aden, & alla donner sur un Ecuëil où son Vaisseau se brisa & périt. De-là étant entré dans le détroit, il apprit par les prises qu'il fit, qu'il étoit venu à Gidda six Galeres Turques & quinze cens hommes de renfort : Que les intentions de la Porte étoient d'occupper Zéibit, & de marcher ensuite contre Aden. Sur cela il tint conseil & exposa les ordres qu'il avoit, qui consistoient à marcher contre la Flotte du Sultan, ou s'il ne le pouvoit, de tacher de prendre quelque connoissance des terres du Prêtre-Jean, d'y aborder, & de mettre à terre l'Ambassadeur qui étoit venu en Porrugal de la part de ce Prince, & celui que le Roi

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 577

Roi Don Emmanuel lui envoyoit.

Le Conseil ayant opiné pour le premier parti, on mit le Cap sur Gidda; mais ses vents du Nord ayant commencé à souffler, & étant des NUIL ROI. vents durables en cette saison, la crainte qu'on Disco Loeut d'éprouver les mêmes disgraces qui é- PEZ DE SEtoient arrivées aux deux précedents Gouver- Gouverneurs, fit qu'après avoir lutté quelques jours inutilement, on fut obligé de revenir au second parti, & de faire route pour l'Isle de Maçua, qu'on découvrit le jour de Pâques, & où l'on mouilla le lendemain dixiéme d'Avril. Les habitans l'avoient abandonnée croyant que la Flotte dont ils avoient eu nouvelle par une Gelve, étoit celle des Turcs, de qui ils apprehendoient d'être maltraités, quoique Mahometans comme eux, de sorte que le Général fut obligé de faire avancer quelques brigantins pour prendre langue. Un de ces brigantins ayant rangé de fort près la terre, il vint un petit bateau à bord, conduit par trois hommes, qui ayant reconnu les Portugais sauterent dans le brigantin avec de grandes demonstrations de joye, montrant une Lettre & un anneau qu'ils portoient.

Ces hommes étoient envoyés par le Gouverneur d'Arquico, Ville sujete de l'Empereur d'Ethiopie, & port considerable. La Lettre écrite en Arabe témoignoit » le plaisir infini qu'il » avoit de voir enfin s'accomplir leurs ancien-DDdd

Tome I.

J. C.

J. C.
1520.

DON EMMA
NUEL ROI.

DIEGO LOPEZ DE SEQUEERA
GOUVER-

NEUR.

» nes Prophéties, qui leur annonçoient qu'il » viendroit un jour sur leurs terres des Chré-» tiens d'un puissant Royaume de l'Occident, » qui devoient s'unir d'amitié & d'intérêts avec » eux , comme ils l'étoient déja par la foi qu'ils » professoient. Que le Roi David son maître » ne soupiroit qu'après cette union, par l'espe-» rance qu'il avoit conçûe qu'elle serviroit à » la destruction de la secte de Mahomet : Qu'il » lui avoit donné les ordres les plus précis de » les bien recevoir quand ils paroîtroient: Qu'il » alloit donner part au Barnagais, Gouverneur » de la Province, de cette bonne fortune: Que » cependant il prioit le Général de vouloir bien » permettre aux habitans de l'Isle de Maçua de » retourner chez eux, & de les regarder quoi-» qu'ils fussent Mahometans, comme sujets de » l'Empereur des Abissins. «

La lécture de cette Lettre remplit les Portugais de consolation. Siquéïra surtout, qui sergarda comme l'homme du monde le plus sortuné pour avoir fait cette découverte, ne pouvoit exprimer ni contenir le plaisir qu'il en ressentie. Il répondit donc au Gouverneur le plus obligeamment qu'il lui sur possible, & donna à les Envoyés un drapeau dans lequel paroissoit une Croix comme celle de l'Ordre de Christ, pour servir de sauve - garde. Cet Ettendart si respectable de notre Religion, ne sur pas plûtôt apperçu par les habitans de la

Ville d'Arquico, que tous accoururent en fou- Ann. de le comme en procession, le Gouverneur à la tête pour le recevoir, & le porterent ensuite en chantant des Hamnes & des Pleaumes jusques NUZL ROIL

à sonPalais, sur lequel il le fit arborer.

Les présens mutuels ayant succedé & éta- PEZ DE SIblie une plus grande sûreté de part & d'autre, Gouvisceux qui vinrent parler de la part du Gouverneur d'Arquico demanderent des nouvelles d'un certain Ambassadeur que l'Empereur d'Ethiopie avoit envoyé dans les Indes pour le faire passer de là en Portugal. C'étoit celui qui étoit dans la Flotte, & qu'on tenoit caché pour les raisons que je vais dire; mais il faut que je reprenne d'un peu plus loin fon histoire.

Nous avons vû jusques ici les soins infinis que s'étoient donnés les Rois Don Jean II. & Don Emmanuel, pour découvrir les terres d'un Prince Chrétien, connu dans l'Europe dès les tems des Croisades, sous le nom de Prêtre-Jean, les differentes personnes qu'ils avoient envoyées par diverses routes pour en avoir quelque connoissance. Leurs soins ne furent pas en quelque sorte inutiles, & nous avons remarqué que fur les indices qu'on leur avoit donnés, c'étoit l'Empereur des Abissins ou de la haute Ethiopie. Pierre de Covillan l'un des premiers qui avoient été envoyés à cette recherche, étoit arrivé à la Cour de ce Prince où nous l'avons DDdd ii

GOUVER-

NIUR.

aissifé. Ceux qui depuis tenterent d'y pénétrer par le Sénégal, n'y réüssirent point par l'artifice des Portugais même. Ceux qui allerent par l'Egypre & par la Côte de Zaoguebar, surent plus heureux, particulierement les trois que Tristan d'Acugna avoit débarqués à Quiloa, & qu'Alphonse d'Albuquerque sit mettre à terre vers le Cap de Guardasu.

Pierre de Covillan avoit été parfaitement bien reçu de l'Empereur Iscander ou Alexandre qui regnoit alors. Ce Prince ayant vu ses Lettres de créance le traita fort bien, & conçut de grandes esperances sur l'alliance qui lui étoit proposée. Mais la mort l'ayant enlevé à la fleur de son âge, son frere Nahu, qui lui fucceda, se trouva avoir d'autres pensées, & par un principe de politique ordinaire à cette Monarchie, il ôta à Pierre de Covillan toute esperance de pouvoir retourner dans sa patrie; de maniere que Covillan prenant parti de la nécessité, se maria, & ne pensa plus qu'à finir fes jours dans cet exil. Nahu étant mort aussi peu de tems après son frere, David son fils encore enfant, monta sur le Trône sous la tu-

telle de l'Imperatrice Helene sa mere. Cette Princesse, qui avoit beaucop de tête & de courage, reprit les erremens d'Iscander d'autant plus volontiers, qu'elle avoit déja appris par la voye publique les belles choses que les Portugais avoient saites aux Indes, de

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 581

forte qu'elle résolut de répondre à l'Ambassa. An n. de de du Roi de Portugal. Elle ne jetta pas à la verité les yeux sur Pierre de Covillan, du retour du quel elle ne pouvoit pas s'affûrer; mais elle NULL ROL choisit un Chrétien nommé Matthieu, Armé- Disco Lonien de nation, qui avoit resté long-tems au QUITRA Caire, fait plusieurs voyages en Ethiopie, dont Gouver. elle s'étoit lervie en plusieurs négociations, & qui par-là avoit mérité sa confiance. A ses Lettres de créance elle ajoûta un morceau de la vraye Croix dans un reliquaire d'or, dont elle faisoit present au Roi de Portugal. Elle lui donna ensuite pour compagnon d'Ambassade un jeune Abissin, homme de qualité, & les sit passer tous deux secretement dans les Indes, où ils devoient demander au Gouverneur un embarquement pour le Portugal.

Alphonse d'Albuquerque, qui étoit alors en place, retira l'Ambassadeur des mains du Tanadar de Dabul, qui le tenoit comme en prifon. Il lui rendit toutes fortes d'honneurs dans la Ville de Goa, & le fit passer à Cochin, ainsi que je l'ai dit, pour le faire embarquer sur le meilleur voilier qui dût aller cette même année en Portugal. Mais l'Ambassadeur n'ayant rien de respectable que son propre mérite, chose assez peu connue dans un étranger, & peu estimée de ceux qui ne font cas que d'un certain éclat qu'on ne voyoit pas en lui, les ennemis d'Albuquerque, ceux même qui a-

DDdd iii

A N N. GE
J. C.
1521.

DON EMMANUEL ROL.

DITCO LOPEZ DE SIQUEÏRA

voient le plus d'autorité dans Cochin, le traitterent comme un imposteur, lui firent toutes fortes d'avanies, sur lesquelles rencherirent encore les Capitaines Bernardin Freyre & François Peréira Pestaña, de qui il eut beaucoup à soussirier noute, & particulierement à Mozambique.

Don Emmanuel, quien fut informé avant même leur arrivée, en fut si indigné, qu'il envoya au-devant de ces deux Capitaines pour les mettre aux fers, & les traduire ensuite dans les prisons de Lisbonne, où ils expierent long-tems leur faute, & d'où ils ne sortirent que sur les instances réiterées de l'Ambassadeur qu'ils avoient si maltraité. Pour ce qui est de l'Ambassadeur, le Roi lui fit tous les honneurs que meritoit la Majesté du Monarque de qui il étoit envoyé, & dont il avoit souhaité la connoissance avec tant de passion. Après quelques mois de féjour, Manuel le fit repartir pour les Indes avec le jeune Abissin, & il le sit accompagner d'un nouvel Ambassadeur, qu'il envoyoit lui-même à la Cour d'Ethiopie, donnant ordre à Soarez, qui étoit alors Gouverneur, de les conduire en personne sur la Flotte qu'il devoit mener dans la mer Rouge, & de les débarquer ou il pourroit sur les terres des Abissins.

Le Roi témoignoit assez combien il avoit cette affaire à cœur, & la haute opinion qu'il en avoit conçue, par le choix de la personne

qu'il nomma pour cette Ambassade. C'étoit Ann. de Edoüard Galvan, qui aprèss'être distingué dans les guerres d'Afrique, avoit commandé les Don EMMA. corps de troupes auxiliaires que le Roi de Por- NUEL ROI. tugal avoit envoyé aux Princes ses alliés, s'étoit Disco Lorendu encore plus recommandable par les af- QUEIRA faires importantes qu'il avoit traitées avec une Gouvengrande d'exterité dans la plûpart des Cours des plus grands Princes de l'Europe, & qui étant alors d'un âge très-avancé, devoit se trouver fort étonné de le voir chargé d'une commission pour le bout du monde, qui avoit plus l'air d'une avanture que d'une Ambassade. Néanmoins le zéle & l'esprit de la Religion la lui fi. rent accepter avec plaifir, dans l'esperance d'y procurer la gloire de Dieu. Mais comme Soarez dans son entreprise de la mer Rouge, n'exécuta rien de tout ce que le Roi lui avoit ordonné, Galvan mourut des fatigues & de la disette qu'il souffrit dans l'Isle de Camaran, à la vûë, pour ainsi parler, de celle de Maçua, n'y aïant que deux pas à faire pour le mettre au port tant desiré. Galvan étoit un saint ; le naufrage de George son fils qu'il vit des yeux de l'esprit, & qu'il déclara en mourant, augmenta de beaucoup l'opinion qu'on avoit de sa vertu, lorsque l'évenement eut justifié la verité de la prédiction.

L'Ambassadeur Matthieu étant retourné dans les Indes avec Soarez, fut obligé d'y attendre

A ии. de J. C. 1521.

DIZ DE St-

OUTERA

jusques à l'expédition de Siquéira, qu'ils'embarqua de nouveau avec Roderic de Lima, qu'Emmanuel avoit substitué à Edoüard de Galvan. Si pendant tout cet intervalle il ne fut pas maltraité, comme il avoit été par ses premiers per-Dirco Losecuteurs, il avoit toûjours le délagrément de se voir en très-petite consideration, & pour le moins suspect à une infinité de gens qui le regardoient comme un imposteur, un vagabond

& un espion.

Mais quand on l'eût représenté à ces Abissins qui demanderent de ses nouvelles, le moment de cette reconnoissance tirales larmes des yeux de tout le monde. Ces bonnes gens se prosternerent d'abord en lui baifant la main, & l'appellant souvent Abba Mattheus, c'est-à-dire, Pere Matthieu. Ce venerable vieillard pleurant lui-même de joye & de tendresse, & arrosant sa barbe blanche de ses pleurs, les embrassoit à fon tour, comptant pour rien toutes ses peines passées, & les fatigues immenses de dix années consecutives, & rendoit publiquement des graces à Dieu, de ce que ne s'étant proposé que la gloire, il lui avoit plû de benir ses travaux en réunissant de si loin deux aussi puissantes nations, pour le bien & l'avantage de la Religion. Ses paroles & l'air dont il les disoit, touchoient vivement le cœur de tous ceux qui étoient présents, surtout aux Portugais à qui ce spectacle reprochoit vivement les in-dignités

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 185

dignités qu'on lui avoit fait souffrir.

On attendoit le Barnaguais ou Gouverneur Général de la Province, qui est une des premieres personnes du Royaume, d'ordinaire un Don EMM, proche parent de l'Empereur, & Roi lui-même Diego Lodu Royaume de Tigre-Mahon. Pendant cet in- PIZ DE SItervalle Siquéira prit connoissance de l'Isle Ma- Gotvançua, fit purifier une de ses Mosquées, qu'il convertit en Chapelle fous le nom de Notre-Dame de la Conception, où l'on celebra les saints Mysteres. Pierre Gomez, President du Conseil des Indes d'autre part avec l'Ambassadeur Matthieu, allerent visiter un celebre Monastere de l'Ordre de saint Antoine, nommé de Jesus ou de la Vision, où ils reçurent toutes sortes de courtoisies de la part de ses Religieux.

Enfin le Barnaguais arriva. Il y eut d'abord quelques difficultés pour le ceremonial de son entrevue, & de celle du Général. On reglanéanmoins qu'elle se feroit dans une vaste campagne, où il y auroit trois sieges, l'un pour le Barnaguais, le second pour le Général & le troisième pour l'Ambassadeur Matthieu. Le Barnaguais y vint avec deux mille hommes de pied & deux cens chevaux. Siquéira ne conduisit que six cens hommes qu'il rangea en bel ordre, & s'avança seulement à la tête de soixante. Après quelques civilités qui furent suivies de presents mutuels, le Général remit entre les mains du Barnaguais les deux Ambassadeurs & Tome I.

EEee

A n n. de J.C.

Анн.de le J. C. 1521.

DONEMMA-NUEL ROL. DIEGO LO-PEZ DE SI-QUIRA GOUVER-

NEUR.

leur suite. On parla ensuite du projet de bâtir une Citadelle à Maçua où à l'Isle de Camaran, sur quoi on ne put rien conclure sur l'heure. Ensin on jura de part & d'autre une espece d'alliance sur les faints Evangiles, & chacun se re-

TIRA tira de son côté.

Les Ambassadeurs Matthieu & Roderic de Lima furent confignés au Gouverneur d'Arquico, qui devoit les faire conduire à la Cour, où nous les laisserons aller pour suivre Siquéira qui se remit en chemin pour les Indes. Le retour de ce Général n'eut rien de fingulier jusques au Golphe Persique, si ce n'est qu'il sit le dégat dans l'Isle de Dalaca, qu'il trouva abandonnée, & perdit encore un de ses Vaisseaux, commandé par Jerôme de Sosa. A Calajare il trouva George d'Albuquerque, à qui il laissa le Commandement de la Flotte, pour aller lui même avec les petits bâtimens hyverner à Ormus, d'où il partit au mois d'Août pour se rendre dans l'Indostan, sans avoir rien fait plus que ses prédécesseurs avec tout ce puissant armement, à moins qu'on ne comptat pour quelque chose ce qu'il fit à Arquico, & qu'auroit fait une simple Galere, aussi-bien que lui avec toute sa Flotte.

Pendant l'absence de Siquéïra, le Roi de Natsingue & l'Idalean se firent la guerre. Le premier la déclara, & rompit la treve qu'il avoit faite. Il en avoit d'assez forts motifs. L'Idalean

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 187

donnoit un asyle à tous les fugitifs contre les ANN. de loix établies entre eux; mais comme la plainte pouvoit en être éludée par de fausses couleurs, Don Enmale Roi de Narsingue voulant avoir un prétexte NUEL ROI. plus plaufible, usa de ce stratagême. Il envoya Disco Loà Goa un Maure , nommé Cid-Mercar pour y QUELLA acheter des chevaux, lui donna une groffe fom- RIVE me d'argent & des lettres pour le Gouverneur. Comme le Maure devoit passer par les terres del'Idalcan, que la chose n'étoit point secrete, & ne devoit pas l'être selon les intentions de celui qui l'envoyoit, l'Idalcan averti, fait mille caresses à Mercar, comme pour honorer en lui le sang de Mahomet & le Turban verd, le débauche du fervice du Roi de Narsingue , l'envoye Commandant dans une de ses places, le fait ensuite tuer secretement, & enleve ses tréfors. Le Roi de Narsingue qui n'attendoit que ce moment, met une armée sur pied semblable pour le nombre à celle de Xerxes, & va assieger Rachol place forte que l'Idalcan lui avoit prise. L'Idalcan s'étant mis en mouvement pour en faire lever le siege, perd la bataille, dans laquelle quarante Portugais renegats se firent tuer pour défendre un des Généraux de l'Idalcan qui fut fait prisonnier. Après cette victoire, Rachol fut obligée de se rendre au vainqueur par la détermination de vingt autres Portugais qui servoient dans l'armée du Roi de Narsingue, & dont le chefse nommoit EEee ij

ANN. de Christophle de Figueredo, ces vingt hommes

J.C. ayant fait plus d'impression sur les asserbes vi
DOREBURG. cette multitude innombrable de Barbares vi
NOTE DOREBURG. Chorieux, contre lesquels ils paroissoient réso-

DIEGO LO- lus de se bien défendre.

DIEGO LO.
PIZ DE SIQUITRA
GOUVER-

L'Idalcan reduit à une honteuse retraite éprouvoit de nouvelles disgraces de la fortune. Les Gines, qui sont une Caste d'Indiens établis dans les terres maritimes avant que les Maures les en eussent chassés, voyant l'Idalcan occupé à cette guerre, descendirent de la montagne de Gate au nombre de huit mille hommes, & s'emparerent d'une partie de la terre ferme des environs de Goa. Le Tanadar de l'Idalcan voulant convertir à son profit ce qu'il avoit entre les mains du revenu de ses fermes, donna avis sur le champ à Ruy de Mello Gouverneur de Goa, de l'irruption des Gines, lui faisant sentir qu'il ne dépendoit que de lui de s'emparer des Doüanes de la terre ferme, & que l'Idalcan souffriroit plus volontiers qu'elles fussent entre ses mains, qu'entre celles de ses sujets rebelles. Mello mit la chose dans le Conseil. Le cas étoit facile à décider. Les Gines étoient alliés, & on étoit en paix avec l'Idalcan , mais la cupidité ne manquant point de couleurs pour donner atteinte aux traités & à la sainteté des sermens, on saisst cette occafion avec avidité, & Ruy de Mello Jusart fut envoyé par le Gouverneur son oncle contre

les Gines à la tête de sept ou huit cens hom- Ann. de mes. Ceux-ci ne se voyant point en état de contraster avec les Portugais, leur abandon-Don EMMAnent le territoire de Goa, & passent plus loin. NUEL ROI. Le Tanadar s'applaudissant de sa perfidie, fait PIEGO LOpasser secretement de grosses sommes à Goa, QUESTA & s'y retire pour se mettre en sûreté. Mais Dieu Gouvravengeur de la mauvaise foi, permit qu'elle ne fructifiat à personne. La trahison de l'Idalcan lui couta cher par les pertes qu'il fit. Celle du Roi de Narsingue lui profita peu, puisqu'il perdit peu de tems après la Ville de Rachol, qui avoit été l'objet de l'infraction de la paix. Le perfide Fermier voulant retirer l'argent de son maître qu'il avoit en dépôt , l'ami Portugais, à qui il l'avoit confié, nia la dette ; ce qui mit le Tanadar en si grande furcur, qu'il en devint fou. L'infidelle dépositaire ne jouit point de son larcin & de son parjure : une mort précipitée l'enleva peu de jours après. Enfin les . Portugais perdirent aussi les Douanes, qu'ils avoient enlevées avec plus de facilité que de justice.

Les Portugais eurent alors une occasion de faire encore mieux leur affaires ailleurs, fous l'apparence de l'équité & de la défense du droit des pupilles ; je ne sçais cependant si le fondement de cette équité étoit bien folide. Dans le tems qu'Alphonse d'Albuquerque alla prendre Malaca, il fit rencontre d'un Jone, qu'il ne EEee iii

Dirgo Lo-

A N N. de put prendre, tous ceux qui étoient dedans étant résolus de périr , plûtôt que de se laisser enlever de vive force. Lorsqu'il desesperoit d'en venir à bout, ils vinrent parlementer d'euxmêmes, & prier ce grand homme de prendre PIZ DE SIfous fa protection un Roi malheureux chaf-

sé de ses Etats par un injuste usurpateur. C'étoit Sultan Zeinal, qui avoit été dépoüillé du Royaume de Pacen. Albuquerque acquiesca volontiers à la proposition, & conduisit ce Prince à Malaca, résolu de s'en servir pour le bien de ses affaires après la prise de la Ville. Zeinal voyant que ce Général l'avoit manquée à la premiere attaque trouva le moyen de s'évader & de passer dans le camp de Mahmud. La Ville étant prise il revint encore à Albuquerque; mais ayant pressenti qu'Albuquerque vouloit le conduire dans l'Indostan, & que le secours qu'on lui promettoit pourroit tirer en longueur, il repassa encore dans le camp enne-

Les Rois de l'Isle de Sumatra étoient tellement dépendans du caprice de leurs sujets, qu'il devoit paroître surprenant, qu'on voulût l'être. Le moindre fanatique y causoit une émotion populaire, & desqu'un inspiré avoit prononcé dans son enthousiasme, Meure le Roi, c'en étoit fait de sa vie, il étoit égorgé, & on faisoit main basse sur cous ceux qui lui étoient dévoués,

mi . & suivit la fortune de Mahmud dépoüillé

de fes Etars comme lui.

fans trouver de leur part la moindre resistance. A n n. de On en avoit fait périr ainsi plusieurs à Pacen, quand Zeinal aidé des troupes de Mahmud remonta sur le Trône de ses peres. Le dernier Roi NUIL ROL que Zeinal dépoüilla, laissoit un fils âgé d'envi- Disco Loron douze ans. Le Molana ou chef de la Religion Quira ayant sauvé cet enfant, le conduisit dans l'Indostan pour implorer le secours des Portugais, & le mettre fous la protection du Gouverneur général, offrant de le rendre lui & son Royaume tributaires du Portugal, & de donner un emplacement pour bâtir une Forteresse dans Pacen. Ce parti ayant été accepté, George d'Albuquerque qui alloit prendre possession du Gouvernement de Malaca, fut chargé de la commission de remettre ce Prince en possession de fes Etats.

Quoique Sultan Zeinal n'eût reçu les secours de Mahmud, qui même l'avoit fait son gendre pour se l'attacher davantage, qu'aux conditions de s'en servir contre les Portugais, néanmoins ce Prince changeant d'intérêts avec sa bonne fortune, ne souhaitoit rien tant que leur alliance. Et sur ce que lors de la révolution le facteur qui étoit à Pacen, s'étoit enfui par la crainte qu'il eut de lui, il en fut très-fâché, & envoya prier le Gouverneur de Malaca de lui envoyer quelqu'un avec qui il pût parler d'affaires, ce qui fut fait. Mais la paix ne fut pas de durée par l'imprudence de Diego Vaz

Q"EÏRA

GOUVER-

A N N. de qui lui fut envoyé. Cet homme insolent ayant
J. C.
perdu plusieurs fois le respect dû à ce Prince,

fut la victime de l'indignation de ses courtisans
DON EMMA
NUEL ROI. qui le poignarderent avec quelqu'uns de ses

Ditto Lo. gens, sans en attendre l'ordre.

George d'Albuquerque s'étant présenté au port de Pacen avec son pupille, Zeinal pour détourner l'orage, offrit toutes les mêmes conditions & les mêmes avantages que les Portugais pouvoient esperer de celui dont il avoient pris la défense. Albuquerque ne voulut rien entendre, & se disposa à en venir à la force ouverte. Zeinal, qui avoit apprehendé les émotions populaires, s'étoit fortifié dans un camp hors de la Ville avec une double enceinte. Les troupes Portugaifes d'un côté avec celles du Roi d'Auru de l'autre, l'attaquerent & l'emporterent. Zeinal combattant en brave y fut tué. Le Prince pupille n'ayant plus de Compétiteur, fut remis sur le Trône. Les Portugais bâtirent leur Citadelle, & profiterent de beaucoup de dépoüilles.

Le jour même qu'Albuquerque gagna cette belle victoire, les Portugais reçurent dans le voissinage un échec considerable qui servit à la contrebalancer. George de Britto étoir passé cette année de Portugal dans les Indes, commandant une escadre de neuf Vaisseaux. Etant arrivé à Cochin, il su respédié par le Gouverneur général pour les Molucques, où étoir

fa destination avec une escadre de sept Vais- An N. de seaux. Il partit peu après George d'Albuquerque , avec qui il ne put aller de conserve. Ayant pris port à Achen , un Portugais nom- NUIL ROL mé Jean de Borba vint à son bord pour le sa- Di200 Loluer. Cet homme après avoir fait naufrage & QUEIRA lutté pendant neuf jours dans un petit esquif, GOUVERcontre la faim, les vens & les flots, avoit abordé à Achen, où il avoit été récüeilli par le Roi de la maniere du monde la plus gracieuse. Borba reconnut mal les bontés de ce Prince ; car des qu'il fut à bord, il mit en tête à Britto de se rendre maître d'une Pagode, où il trouveroit, lui dit-il, des richesses immenses. Et afin de l'encourager à cette action, il lui supposa que le Roi d'Achen avoit profité des débris du naufrage d'un de leurs Vaisseaux, & fait mourir les Portugais qui s'en étoient sauvés. Britto, aveuglé par l'esperance de ces richesses qu'il croyoit déja tenir, envoya faire des propositions assez extraordinaires au Roi, qui y répondit néanmoins de maniere à satisfaire tout homme qui eût été bien aise qu'il eût eu raison. Britto refusa en même tems le secours d'un autre Vaisseau Portugais qui se trouvoit dans le port, sous le prétexte qu'il n'étoit pas de son escadre; mais en effet pour n'être pas obligé de lui donner part au butin de la Pagode. Ayant donc déterminé d'attaquer la Ville, il commanda deux cens hommes pour la des-

Tome I.

ANN. de J. C. 1521. DON EMMA-NUEL ROI. DIEGO LO-PEZ DE SI-QUIERA GOUVER-

NEUR.

cente, les Capitaines à leur tête dans leurs Chaloupes, à l'exception de François Godiz, qui suivoit avec sa Fuste où étoit l'artillerie & les arquebusiers au nombre de soixante dix. Les Chaloupes ayant gagné les devants, parce que la Fuste ne pouvoit aller si vite, Britto voulut l'attendre, parce qu'elle portoit ses principales forces, qu'elle devoit outre cela l'épauler, & favoriser la descente; mais un vent de terre qui grossissoit les eaux de l'embouchure du Fleuve, lui donnant beaucoup de fatigue aussi bien que quelques coups de fauconneau qu'on tiroit d'un petit boulevard voisin, ses gens le forcerent malgré lui à gagner le rivage & à débarquer. Celui qui portoit l'enseigne de Britto, s'étant étourdi à force de vin pour se donner plus de courage, partit de la main dès qu'il eut mis pied à terre sans attendre d'ordre. Britto par ses cris, fit ce qu'il put pour l'arrêter lui & les avanturiers qui le suivirent; mais tous étant sourds à sa voix, & leur nombre groffissant toûjours, il se vit entraîné lui-même malgré lui. Ils ne furent pas long-tems sans tomber sur un corps de mille hommes conduit par le Roi en personne. Comme les Portugais n'avoient point avec eux leurs arquebusiers, ils eurent bien-tôt du dessous. L'Enseigne auteur de la disgrace commune porta la peine de son étourderie, ayant été tué le premier. George de Britto & trois autres Capitaines de sa Flotte eurent le même sort. Gaspar Ann. de Fernandes, bon Officier, s'étant trop approché d'un Elephant pour le percer de sa lance, cet DON ENNA. animal le prit avec sa trompe, le jetta en l'air NUEL ROL si haut qu'il retomba mort de sa chute. Le re- Diago Loste s'étant mis en fuite, Laurent Coutinho l'un QUERA des Capitaines qui venoit joindre le gros, & GOUVERfaisoit comme le corps de reserve, voyant cette deroute, se mit aussi à fuir, au lieu d'artendre pour soutenir les fuyards. Cela ayant donné du cœur aux ennemis, il y eut soixante-dix Portugais qui périrent dans cette honteuse retraite. Deux seuls, sçavoir Louis Raposo & Pierre Velloso, dont les noms méritent d'être immortels, reparerent l'honneur de leur nation. Etant « prêts de se rembarquer & ne voyant pas leur Général, ils réfolurent d'aller le chercher, de le ramener, ou de périr avec lui; & après avoir fait des prodiges de valeur, ils moururent percés de coups. Le Capitaine de la Fuste ayant jugé par le bruit, qu'on en étoit aux mains, fit tout ce qu'il put pour aborder; mais s'étant assablé, il fut obligé d'attendre jusques à la pleine mer pour se relever. Après ce malheureux succès tous ayant regagné leur Flotte comme ils purent, ils firent voile pour Pedir où Antoine de Britto, qui se trouva dans ce port, fut élu Général en vertu d'une commission du Roi qu'il trouva dans les papiers de son frere, à qui il étoit substitué. Du port de Pedir FFff ij

Is allerent à celui de Pacen, où ayant trouvé
J. C.
George d'Albuquerque prêt à partir, ils firent
voile tous ensemble pour Malaca.

DON EMMA NUEL ROG DIEGO LO-PEZ DE SI-QUERA GOUVER-NEUR,

Albuquerque ayant pris possession de ce Gouvernement, & se trouvant si bonne compagnie, voulut en fignaler les commencemens en allant debusquer Mahmud de l'Isle de Bintam. On lui avoit fait la chose facile, & il comptoit beaucoup sur dix-huit Vaisseaux qu'il menoit à cette expédition & six cens hommes de bonnes troupes. Mais ayant manqué de porter avec lui des échelles, dont on l'avoit assuré qu'il n'auroit pas besoin, il fit des efforts inutiles contre un feul boulevard, que Laczamana défendit avec tant de vigueur, qu'Albuquerque y ayant perdu beaucoup de monde, perdant encore l'esperance de le prendre, se rembarqua avec honte pour retourner à Malaca, Antoine de Britto & son escadre s'étant separés de lui pour suivre leur route aux Molucques, Laczamana qui le vit affoibli par cette division de forces, le suivit bien-tôt avec quinze Lanchares armées, de si près, qu'il entra avec lui dans le port, & y prit le brigantin de Gilles Simon, qui y fut tué avec tous ceux qui le défendoient.

Vers ce même tems, les Portugais se trouverent reduits à une grande extrémité dans l'île de Ceilan. Lopez de Britto qui avoit succedé à Don Jean de Sylvéira dans le Gouvernement de la Forteresse, que Soarez y avoit bâtie, en-

treprit de l'agrandir, & avoit pour cet effet Ann. de, mené avec soi un renfort de foldats & de manœuvres. Les Chingulais, qui sont les Nobles du pays, le trouverent fort mauvais & s'en plai- NUSL ROI. gnirent hautement comme d'une infraction Diano Lofaite au traité, & d'une tentative hazardée pour PLE DI SI-opprimer leur liberté. Il eût été sans doute de GOVER-NEUR. la prudence de surseoir un ouvrage, contre lequel tout le monde paroissoit revolté : mais Lopez méprisant les bruits populaires n'en eut que plus de courage & de détermination à fuivre son travail. Les esprits s'étant échauffés à cette occasion, les Maures attisant le feu de la division à leur ordinaire, le commerce de la Forteresse avec la Ville fut interrompu, de forte que la disette s'y fit sentir en peu de tems. L'audace des habitans alla plus loin, car s'ils trouvoient quelques Portugais à l'écart, ils les insultoient & les maltraitoient.

Lopez de Britto dissimula ces insultes, peutêtre plus qu'il n'eût dû, mais animé ensuite par les murmures des siens, qui lui reprochant son trop de patience accusoient son courage, il passa tout d'un coup à une autre extrémité sans en trop prévoir les consequences. Car un jour, dans le tems du repos & de la grande chaleur, étant sorti de son fort avec cent cinquante hommes, il entre dans la Ville de Columbo, où l'on ne s'attendoit à rien moins qu'à cette hostilité, y porte une telle épouvante, que dans FFff iii

GOUVER.

l'allarme d'une irruption si subite chacun des habitans ne pensa qu'à fuir. Mais ensuire s'étant résinis hors de la Ville, & ce premier moment de terreur étant passé, rappellés par l'amour de leurs femmes & de leurs enfans, ils rentrent avec sureur. Le spectacle de ces semmes & de ces enfans que Britto s'étoit contenté de faire lier, augmentant encore leur animossié, les Portugais sont poussés à leur tour, plus de trente sont blessés, ils regagnent leur Forteresse à bout dy rentrer, sile se que Britto avoit sagement fait mettre aux maisons de la grande ruë, n'eût fait diversion & facilité la retraite.

Ce ne furent là que les commencements de leurs maux. L'indignation que caufa dans toute l'Îlle une irruption fi brufque & fi peu co-lorée la fouleva toute entiere. Il n'y eut perfonne qui ne voulût: s'armer pour détruire; s'difoit-on, d'indignes Pirates, qui ayant été reçus avec humanité, ne se contentoient point » de se rendre maîtres du pays & du commerce pour le faire seuls selon les loix qu'il leur » plaisoit de prescrire, mais paroissoient enco-re a vides du sang de leurs hôtes, employoient » pour le repandre les plus noires trahisons, se montroient en ennemis les armes à la main, s'ans aucun sujet, sans aucune dénonciation » de guerre, & de ces formalités que les peu-

» ples les plus barbares ont coûtume de gar- A N N. de " der. " En moins de rien il'y eut plus de vingt mille hommes assemblés, en qui la fureur augmentant le courage naturel à ces Infulaires, NULL ROI. leur fit prendre les mesures les plus efficaces Dizon Lopour affûrer leur juste vengeance. La Forte- QUIERA resse fut donc assiegée dans les formes. Les en- GOUVERnemis l'entourerent du côté de la terre par des lignes & des redoutes, aufquelles ils joignirent deux cavaliers, dont le canon dominant la place, donna lieu pendant cinq mois entiers à Britto de se repentir de son imprudente sortie, & à ses gens de l'y avoir forcé.

Dès les commencemens du fiege, Britto avoit donné avis à Cochin de l'extrémité où il alloit se trouver, mais comme le Général avoit dépourvu toutes les places de l'Indostan, pour la grande entreprise dont nous allons parler, on ne put lui envoyer que cinquante hommes sur une Galere, commandée par Antoine de Lemos, qui fut très-long-tems à se rendre à

cause de l'hyver.

A l'arrivée de ce foible secours, Britto comprenant qu'il n'en devoit point attendre d'autre, prit conseil de son désespoir, & résolut de risquer le tout pour le tout, de faire lever le siege aux ennemis, ou de périr en brave plûtôt que de se laisser consumer par la faim, & les autres difgraces qui font les suites des longs sieges

Il ordonna donc à Lemos de faire approcher

Ann. de J. C. 1521. Don Emmanuel Roi. Disgo Lo-Piz de Si-

QUILLA GOUVER-

sa Galere le plus près qu'il pourroit des retranchemens ennemis, & deles foudroyer pendant toute la nuit. Cette manœuvre ayant attiré de ce côté-là l'attention des assiegeans, ainsi qu'il l'avoit prévu, dès la pointe du jour fuivant, il attaqua les retranchemens du côté opposé à la tête de trois cens hommes avec tant d'impetuofité, que ceux qui les défendaient, pris au dépourvû, les désemparerent pour se retirer vers la Ville. Mais comme la multitude des ennemis étoit sans nombre en comparaison des Portugais, & que d'ailleurs ils ne manquoient pas de gens habiles dans le métier de la guerre, ils se réunirent, firent un corps de cent cinquante chevaux & de vingt cinq Elephants, soutenus par une espece de bataillon quarré, & retournerent en bon ordre vers les retranchemens qu'ils venoient de perdre. Britto, qui en étoit déja forti à leur poursuite, les voyant venir ne s'étonna pas, & ayant rassemblé tous ses arbalestriers, il leur ordonna de faire leur décharge sur les Elephants. Ils le firent avec tant d'addresse & de bonheur, que ces animaux épouvantés & irrités de leurs blesfures, revenant fur leurs gens renversant hommes & chevaux, causerent sur le champ une déroute si générale, que les Portugais ne trouvant plus personne qui leur fit tête, entrerent avec les fuyards pêle-mêle dans la Ville, & les poursuivirent encore au delà jusques à un bois

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 601

de palmiers, où Britto craignant que ses gens An N. de ne le débandassent, ne jugea pas à propos de les forcer, & fit sonner la retraite.

La paix fut le fruit d'une si belle victoire. NUIL ROL. Car le Roi de Columbo indigné de ce que les D1100 Lo-Maures, qui l'avoient porté à cette guerre, QUILLE avoient été des premiers à fuir, fâché d'ailleurs Gouvendes pertes qu'il avoit faites dans cette action & pendant le siége; se reconcilia de bonne foi avec les Portugais, & vécut depuis avec

eux en bonne intelligence.

Don Emmanuel desiroit passionnément de se voir une Forteresse à Diu. Il en avoit souvent donné les ordres aux Gouverneurs des Indes. Mais Mélic Jaz les avoit toûiours éludés par son habileté. Le Roi ennuyé de ses artifices avoit enfin ordonné à Siquéira de faire en sorte de venir à bout d'en obtenir l'agrément de gré ou de force. Il y avoit d'abord une modification à cet ordre; car le Roi voulant mehager ses troupes souhaitoit qu'il s'y prit de telle maniere, qu'on y employat tellement la force, qu'elle ne fit que prêter la main à l'adresse & à l'industrie. Après cela néanmoins cette modification fut ôtée, & l'ordre fut envoyé pur & simple': que si Mélic Jaz refusoit de consentir à la demande qu'on lui en feroit de nouveau, on lui déclarât la guerre. Le Roi se tenoit si assûré, que la chose seroit facile, qu'il avoit fait par-Tome I, GGgg

tir Fernand de Béja avec les provisions de Gou-Ann. de J.C. verneur de la nouvelle Citadelle.

1521. NUEL ROL Dirgo Lo-PEZ DE SI-Q'EIRA GOUVER-NEUR.

Siquéira, qui reçut ces ordres à Ormus au retour de son expédition de la mer Rouge, les tint fort secrets, & alla en passant mouiller devant Diu, bien résolu de profiter de l'occasion, s'il la trouvoit favorable. Il lui fut répondu en tergiversant comme par le passé. Il s'y attendoit bien, mais il dissimula. Le facteur Portugais lui avoit fait entendre que la place étoit trop bien munie, pour qu'il pût se flatter de l'emporter dans l'état où il se trouvoit, de sorte qu'en effet ne se croyant pas assez fort, il continua sa route jusques à Cochin, pour y aller faire de plus grands préparatifs.

Jaz, qui étoit bien servi en espions qu'il païoit bien, fut aussitôt averti des mouvemens du

Gouverneur, dont il étoit difficile qu'il ne prît quelque ombrage. Pour s'en assûrer davantage, il envoya à Cochin un Officier, sans autre vûë en apparence, que de faire porter quelques presents de sa part au Général, qui continuant à dissimuler les reçut fort bien , témoigna toûjours à l'Officier beaucoup d'estime pour son maître, & un grand desir de vivre en bonne correspondance avec lui. Mais il étoit difficile que cet homme, voyant une Flotte de plus de quatre-vingt voiles, la plus belle que les Portugais eussent encore eûe, ne soupçonnât quelque grand dessein, & que le Mé-

#### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 602

lic n'en conclût que ce dessein le regardoit. Si- Ann. de quéira partant de Cochin mena l'Officier jusques à Goa; mais là il s'échappa, & alla donner avis de tout à son maître.

J. C.

Jaz, qui ne vouloit pas se trouver à l'arri- D'1500 Lovée de la Flotte, partit aussi-tôt pour la Cour PIL DE SIde Cambaïe, laissant dans la place Mélic Saca Gouverson fils, bien instruit de tout ce qu'il avoit à dire & à faire, & avec lui un brave Capitaine nommé Aga-Mahmud, homme de main & de conseil, qui pouvoit servirà tout pour le befoin. Siquéira ayant monillé dans la Rade avec cette Flotte formidable, envoya ausli-tôt saluer le jeune Mélic, pour lui donner avis de son arrivée, ou pour mieux dire, de son passage. Son dessein étoit, disoit-il, d'aller à Ormus, où sa présence étoit nécessaire; mais qu'il le prioit en même tems de vouloir bien effectuer ce qu'on lui avoit promis tant de fois de lui assigner un emplacement pour bâtir une Forteresse. Saca, qui par précaution avoit fait mettre aux arrêts tous les Portugais dispersés dans la Ville, afin qu'ils ne communiquassent point avec leur

Dans cette entrevûë, qui fut pleine de politesse, » il s'excusa sur ce qu'il ne pouvoit ac-" corder ce qu'on lui demandoit, sans la per-» mission de son pere, qui étoit lui-même por-

Général, ne refusa point de s'abboucher luimême avec lui , en prenant les précautions qui

convenoient à sa sûreté.

GGggij

A n n. de J. C. 1521. Don Emmanust Roi. Diego Lopre de Si» té de la meilleure volonté, & n'étoit même » allé à la Cour qu'afin d'engager le Roi à ac-» corder cette demande, pour laquelle ce Prin-» ce avoit une opposition invincible. Siquéira ayant fait instance pour parler du moins aux Portugais qui étoient dans la place. Le jeune Mélic répondit : » Qu'il devoit être très-tran-» quille sur leur état, qu'ils étoient libres, con-» tens, & qu'ils joüissoient de tous les avantages »d'une bonne correspondance: Que la demande » qu'il lui faisoit de ses lui representer, lui étoit » injurieuse, marquant une défiance qui bles-» soit sa délicatesse : Qu'il ne les representeroit » point que la Flotte ne fût partie, de peur » qu'il ne parut qu'on se défioit de sa sincerité, » où qu'il agissoit lui-même par pusillanimité, » & par crainte. «

Le Gouverneur tint sur cela plusieurs confeils avec se Capitaines. La plupart avoient leurs commissions pour des postes , où ils estperoient de s'enrichir, & se servoient mal volonciers dans une entreprise, où il n'y avoit rien à gagner. Ains la plus grande partie, opina que la place étant aussi bien fortissée qu'elle l'étoit, c'étoit une témerisé d'entreprendre de l'attaquer. Appuyant d'ailleurs les raissions du Mélic, ils conclurent que ce servit ajoûter l'injustice à l'imprudence, puisqu'en effet il ne tenoit, ni à son pere, ni à lui, qu'ils ne lui donnassent la satissaction qu'il deman-

doir.

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 605

Le foldat toûjours courageux, & qui ne de- A N N. de mande qu'à être conduit, ne sçut pas plûtôt cette détermination du Conseil, que frémissant de honte & de colere, ce ne fut qu'une voix NUIL ROIL dans toute la Flotte, qui taxant de lâcheté & de Disco Lopoltronnerie le Général, lui mettoit en face la QUERA gloire de la nation avilie en perdant cette occafion la plus belle qu'il pût avoir, & qu'il ne retrouveroit plus. Ce fut pis quelques jours après : le Facteur étant venu à bord sur la permission que le Général en avoit eue en donnant des ôtages, & portant à diverses fois des caissons d'or & d'argent, qui étoient ses effets qu'il sauvoit dans la juste apprehension d'une guerre qu'il prévoyoit, on disoit hautement que le Général vendoit la nation & les intérêts du Roi à bel argent comptant. Les Capitaines de la Flotte parlant dans le public d'une maniere differente de ce qu'ils avoient fait dans le Conseil, appuyoient ces discours insolens; mais qui n'avoient que trop de fondement apparent. Siquéira qui le sçut, les ayant rappellés au Confeil, leur en fit les reproches les plus amers, qu'ils méritoient bien, & leur fit donner derechef leur avis par écrit. Ils signerent tout ce qu'il voulut, prêts encore à faire des protestations contre lui. Ainsi le Général se croyant en sûreté du côté de la Cour par cette précaution, résolut de poursuivre sa route pour Ormus: faute considerable, à l'examiner par tous GGgg iij

J. C. 1521. Dirgo Lo-

QUITRA

les Chefs, y ayant des conjonctures où les Gé-Ann.de néraux doivent prendre sur eux les évenemens. furtout quand ils ont des ordres précis qui les favorisent, sans quoi en perdant l'occasion de bien faire, ils perdent aussi leur réputation mal-PIZ DE SIgré les apparences de sagesse, dont ils croyent la couvrir, & avec leur réputation la confian-GOUVERce des troupes, à qui il est difficile d'en im-

poser.

Ayant donc fait sçavoir au Mélic Saca la détermination où il étoit de continuer sa route, il le fit prier de vouloir bien faciliter à Ruy Fernandes le voyage de la Cour de Cambaïe; où ill'envoyoit pour terminer cette affaire. Saca délivré d'une extréme inquiétude, promit tout, & dès-lors fit porter à la Flotte toutes fortes de rafraîchissemens. Siquéira expédia pour Cochin Don Alexis de Meneses, qui devoit commander dans l'Inde en l'absence du Général, & avec lui, il fit partir George d'Albuquerque & George de Britto pour leurs destinations, dont nous avons déja parlé, & dont nous avons vû les fuccès. Avec eux partirent aussi Coutinho & Perestrelle destinés pour la Chine, & les autres qui devoient commander les Navires de la cargaison de retour pour le Portugal; ce qui faisoit en tout le nombre de vingt Capitaines plus marchands que soldats : mais qui peut-être aussi eussent été plus soldats que marchands, si le Général eût plus aimé sa gloire que son intéDANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 607

rêt. C'est ce qu'il est difficile de demêler.

Enfin le Général, mettant à la voile pour Ormus, laissa Fernand de Béja & Pierre d'Outel avec leurs Vaisseaux, les deux freres Nu- NULL ROL gno Fernand & Emmanuel de Macedo avec DILGO LOleurs Caravelles, sous prétexte de charger QUERA quelques provisions; mais avec ordre sceret GOUVERS à Béja de retirer à bord tous les Portugais qui étoient à Diu, supposé que la négociation de Ruy Fernandes n'eût aucun succès, & de déclarer ensuite la guerre. Autre faute trèsgrande: car s'il n'avoit ofé la déclarer lui-même en ayant une aussi belle occasion & une Flotte aussi formidable, il paroissoit bien peu sage de faire cette déclaration si hors de propos, & avec si peu de forces.

Depuis quelques années le Roi d'Ormus ne payoit pas exactement le tribut qu'il devoit à la Couronne de Portugal, il s'en excusoit sur la diminution de ses revenus , & avoit quelque raison. Les Isles de Baharen & de Catife dans le Golphe Persique étoient du domaine de ce Prince. La pêche des perles qui s'y fait n'est pas si abondante que celle des Indes; mais les perles en ont une bien plus belle eau, & sont d'un meilleur acabit. Ces Isles, qui faisoient une partie confiderable de la richesse de ce Prince, lui furent enlevées par un de ses vasfaux nommé Mocrin, Roi de Lazar & gendre du Cheq de la Méque, qui fit soulever Baha-

Ann.de J. C.

DIEGO LO-PEZ DE St-

GOUYER-

ANN. de rem en sa faveur, en même tems qu'Hamed son neveu fit la même chose à Catife. Le mépris qu'ils conçurent l'un & l'autre d'un Roi qui s'étoit fait tributaire d'une poignée d'étrangers, autorisant leur revolte, fut aussi le motif que le Roi Torun Cha fit valoir auprès du Général pour l'aider à soumettre ces sujets rebelles, ou pour ne pas trouver mauvais qu'il ne payât point un tribue, dont le poids excedoit ses forces. Le Général entra dans ses raisons d'autant plus volontiers, que Mocrin ne se contentant pas de fon usurpation, entretenoit une petite Flotte qui ruinoit le commerce d'Ormus, prenant tous les bâtimens qui venoient de la Baçore & des autres endroits du Golphe.

Comme l'affaire étoit pressante, Siquéira commanda pour cette expédition Antoine Correa avec sept Fustes & quatre cens Portugais, qui devoient être suivis de la Flotte de Torun-Cha composée de près de deux cens petits bâtimens, conduits par Raix Seraph son premier Ministre. Une violente tempête les ayant dispersés, Correa fut obligé d'attendre quelques jours fur ses anchres à la vûë de Baharen, pour donner le tems à ceux qui pourroient venir le joindre de se rassembler. Mocrin profita de ce délai, pour se fortifier de plus en plus. Il avoit douze mille hommes de troupes, trois cens archers Persans & vingt arbalêgriers. Correa débarqua tranquillement; mais comme

# DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 609

comme il se défioit des troupes Armuziennes, Ann. de il ordonna à Seraph de faire l'attaque d'un côté, tandis qu'il engageroit le combat de l'autre. Celui-ci qui vouloit prendre son parti selon les NUIL ROI. évenemens, s'empare d'une hauteur pour y at- Ditto Lotendre à se déterminer selon le succès. D'autre quita part les Portugais s'étant mis en mouvement, Gouvez-Arias Correa, frere d'Antoine menant l'avantgarde composée de soixante-dix hommes, la plûpart gens de distinction, se laissa un peutrop emporter à la vivacité de son courage : Et suivant la methode que les Portugais avoient alors de combattre sans ordre entraînés par leur impetuolité, il donne sur les ennemis de furie avec les gens, qui s'étant debandés pour faire face à la multitude, furent fort maltraités, plusieurs ayant été blessés, & en particulier Arias Correa qui fut percé de plusieurs sléches, & auroit été tué, sans le secours de quelques braves qui se serrerent autour de lui pour le défendre. Antoine étant survenu avec le corps de bataille passa outre sans s'arrêter, malgré le triste état ou il voyoit son frere. Les retranchemens ennemis furent forcés; mais il fallut bientôt les abandonner & ceder à la force & à la valeur de Mocrin, qui combattant à la tête des siens, ne se rebuta pas, quoi qu'il eût eu deux ou trois chevaux tués sous lui, & ne s'arrêta qu'après avoir repoussé le Portugais déja victorieux.

L'extrême chaleur du jour ayant obligé les Tome I,

Ann. de J. C. 1521. Don Emmanuel Roi. Diego Lo-Piz de Siqueira

GOUVER-

NEUR.

deux partis à faire une espece de treve pour reprendre haleine, chacun mit ordre à ses blessés. Mais après un peu de repos, Antoine Correa étant revenu à la charge, le combat recommença avec plus de fureur. La victoire futlongtems douteuse, tandis que Mocrin put animer ses troupes par sa presence; mais ayant reçu un coup dont il mourut trois jours après, il fut obligé de se faire porter hors de la mêlée : alors ses gens lâcherent le pied, & se mirent en fuite. Seraph oisif jusques à ce moment s'empressade venir prendre part au butin , plûtôt qu'à la victoire. Correa dissimulant ce qu'il ne pouvoit punir, le laisse un peu satisfaire son avidité, & le met à la suite des fuyards qui gagnoient le Royaume de Lasah. Seraph les atteint & revient avec la tête de Mocrin, qui ayant été embaumée, fut envoyée au Roi d'Ormus. Ce Prince en triompha, & la fit enchasser dans un monument qu'il érigea dans sa Capitale avec une double inscription en langue Persane & en langue Portugaile, pour immortaliser la gloire decette action.

Correa ayant foumis les deux Ifles de Baharen & de Catife, & y ayant laiffé Seraph, revint à Ormus, oùil fur également bien reçu du Roi & du Général, comme il méritoit de l'être. Car ce futveritablement un beau fuit d'armes qui lui fit donner le furnom de Baharen, auquel le Roi de Portugal conceda depuis une nouvelle marque d'honneur, en lui permettant d'ajoûter Ann. de une tête de Roi à l'ancien blason des armes de sa maison.

Le Gouverneur pressé de retourner dans l'In- DON EMMAde, ayant pris congé du Roi, se remit à la mer, priso Lo-& vint se montrer devant Diu faisant toûjours quira mine de poursuivre le projet d'y construire une Gouver-Citadelle. Les choses y avoient bien changé de face, & il eut alors bien sujet de se repentir du passé. Ruy Fernandes étoit revenu de son Ambassade sans avoir rien obtenu. Fernand de Béja avoit déclaré la guerre dans toutes les formes, & avoit couru lur quelques Vaisseaux de Cambaïe, qu'il avoit pris; mais cette levée de bouclier lui coûta cher. Les Fustes de Mélic Jaz, commandées par Aga Mahmud, lui tomberent sur le corps, & ayant trouvé sa petite escadre separée pendant un tems de bonace. Mahmud prenant ses Vaisseaux l'un après l'autre. les attaqua avec tant de vigueur, qu'il coula à fond Pierre d'Outel, & maltraita tellement la Caravelle de Nugno Fernand de Macedo, & le galion de Fernand de Béja , qu'ils auroient eu le même fort que d'Outel, si un petit vent frais qui fit cesser le calme, n'eût obligé l'Aga de se retirer.

Béja s'étant un peu reparé dans le port de Chaul, vint au-devant de Siquéira felon les ordres qu'il en avoit. Il le joignit à la hauteur de Diu, & lui apprit ces triftes nouvelles, dont il fut extrémement affligé. Le Général crut

HHhh ij

1521. DIEGO LO-PEZ DE SI-QUITRA GOUVER-NEUR.

néanmoins remedier à tout en prenant le deffein de bâtir à Madrefaba, cinq lieues au dessous de Diu. Mais outre que Mélic Jaz, qui en avoit eu le vent, avoit fortifié ce poste, il en fut encore empêché par un autre évenement. Les Maures d'un bâtiment qu'il avoit pris, & qu'il avoit fait passer dans celui d'Arias Correa son frere, où étoient toutes les choses nécessaires pour cette Fortesse, ne pouvant souffrir leur captivité, mirent le feu aux poudres, & firent fauter le Vaisseau en l'air, se souciant peu de périr , pourvû qu'ils fissent périr avec eux ceux qu'ils regardoient comme leurs injustes oppresseurs. Ainsi il servit peu à Arias Correa de s'être acquis beaucoup de gloire à Baharen, & il lui eût été plus avantageux de mourir là fur le champ de bataille, que de survivre peu de jours pour faire une ausli triste fin.

Le Général ne pouvant réussir dans son projet, changea encore de pensée, & résolut de bâtir le Fort à Chaül. Nizamaluc y consentoit & en pressoit même l'exécution. Il en devoit retirer de grands avantages, & avec cela il avoit la douce satisfaction de faire dépit à Mélic Jaz, avec qui il étoit actuellement en guerre. Siquéira faisit l'occasion avec plaisir, & hâta l'ouvrage de tout son pouvoir, parce qu'il apprit alors l'arrivée de son successeur. La Citadelle fut bâtie à une demie lieuë de la Ville à l'embouchûre du Fleuve du côté du Nord, & en peu

### DANS LE NOUVEAU MONDE. LIV. VII. 613

de tems elle fut en état d'être conduite à son Annde entiere perfection, sans crainte de la part des ennemis, lesquels étoient encore arrêtés par un ouvrage avancé qui mettoit les travailleurs à couvert

Cette Forteresse, qu'on croyoit devoir rui- QUIIRA ner absolument le commerce de Cambaïe, GOUYERétoit trop préjudiciable aux intérêts de Mélic Jaz, pour qu'il ne fit pas tout ses efforts dans la vûë de l'empêcher. Aga Mahmud infatigable dans ses courses secondoit si bien ses intentions, qu'il ne laissoit passer aucune occasion d'attaquer les Portugais. Il coula d'abord à fond le Vaisseau de Pierre de Sylva de Meneses, qui revenoit d'Ormus, & étoit prêt d'entrer dans la barre de Chaul, sans que Don Alexis de Meneses, qui étoit venu de Cochin, & qui par ordre du Gouverneur alloit à sa rencontre, pût lui donner aucun secours, à cause du calme qui le prit. Enflé de ce succès, l'Aga continua encore plus de vingt jours de suite à affronter les deux Galeres que commandoient Fernand de Mendoze & Don George de Meneses, prenant si bien son tems à profiter du vent & du flot, que Don Alexis de Meneses ne pouvoit lui rien faire, & qu'il battoit à plaisir les deux Galeres sur lesquelles son artillerie avoit toûjours de l'avantage.

Siquéira, qui se trouvoit là à l'étroit, & à qui cette petite guerre ne faisoit pas beaucoup A N N. de d'honneur, sentant son autorité peu respectée

J. C.

depuis qu'on sçavoit qu'il avoit un successeur,

presseur.

presseur

Dice Lo

difpola partir pour Cochin, laiflant Henri de

Menefes fon neveu pour commander dans le

GOUYLENEUR.

Fort de Chaül, & Fernand de Béja pour Général de la mer avec deux Galions, trois Galeres,
une Fuste & un brigantin, avec quoi il étoit en

état de tenir tête à l'Aga.

A peine le Général le fut-il mis en mer que le ventlui manquant, il se vit obligé de mouiller à une portée de canon de l'endroit où étoit Fernand de Béja avec sa petite Flotte. Le calme favorisant l'audace de Mahmud, il fut aussitôt aux mains avec Béja à la vûë du Général, à qui un vent de terre qui s'éleva, empêchoit de faire le moindre mouvement en faveur des siens. Tout l'effort du combat tomba d'abord fur la Galere d'André de Sosa, qui fut extréme. ment maltraitée par le canon, jusques à ce que Don George de Meneses arriva à son secours, & fit retirer un peu les Fustes de l'Aga, où il causa quelque désordre. Fernand de Béja, qui étoit passé de son Galion sur la Galere de Fernand de Mendoça, étant survenu avec trois Chaloupes bien armées & un esquif, les ennemisse mirent en fuite malgré les efforts de l'Aga, qui fit ce qu'il put pour les retenir.

Mais la honte de cette fuite l'animant encore

davantage, il revint le lendemain avec plus Ann. de de fureur. Et comme il n'avoit plus à faire qu'aux deux Galeres, parce que André avoit eu ordre d'aller se montrer au Gouverneur dans le mau- NUEL ROL vais équipage où les ennemis l'avoient mis, Disco Lol'Aga eut plus d'avantage & le combat fut QUEIRA. bien plus acharné que le jour précedent. L'Aga Gouvens'attacha à la Galere de Don George de Meneses, sur laquelle Fernand de Béja avoit passé. Béja combattant avec valeur, y fut tué entouré de ses gens, dont la plûpart étoient blessés: la Galere étoit criblée du feu continuel de l'ennemi. Don George de Meneses loin de s'en étonner ranimant le courage des siens, sit une si belle manœuvre, que les ennemis en perdirent cœur, & se retirerent les premiers, au grand étonnement de tout le peuple, qui de dessus le rivage étoit spectateur du combat. Don George tout fier de cette retraite mouilla, comme pour dire qu'il étoit maître du champ de bataille, & fit pavoiser sa Galere pour annoncer sa victoire. Mais dès le foir avec le Jusant, il alla rendre compte au Général des pertes qu'il avoit faites, & de l'affreuse situation où le canon ennemi avoit mis sa Galere, qui étoit entierement hors de fervice.

Béja fut très-regreté, & méritoit de l'être. Antoine de Correa fut laissé à sa place jusques ·à l'arrivée de Don Louis de Meneses, frere du nouveau Gouverneur général, qui avoit les pro-

#### 616 CONQUESTES DES PORTUGAIS, &c.

Visions de Général de la mer. Siquéïra étant enfitte parti pour Cochin, y trouva Don Edoüard
de Mencses déja en possession de la Citadelle,
Norte Rot.
de fais du Gouvernement, sans autre formalité
oque de quelques démonstrations de politesse,
qui ne significient rien. Après quoi Siquéïra
partit avec les Navires de la cargasión pour retourner en Portugal, où l'on dit qu'il avoit envoyé déja beaucoup d'argent devant lui. On
l'accusoit en esser les d'avoir mieux fait ses
s'être pas oublié, & d'avoir mieux fait ses

affaires, que celles du Roi son maître,

Fin du septiéme Livre &) du Tome premier.





Sh2753

# 

# TABLE

# DES MATIERES

Contenuës dans le premier Tome.

Breu (Antoine d') se si- Achen, Royaume de l'Isse de gnale à la prise de Malaca, 420. y est blessé, ibid. envoyé aux Moluques par Alphonse d'Albuquerque , 410, revient à Malaca, 462. retourne dans l'In-, Acoffa ( Alphonie Lopes d' ) dostan,

Abreu ( Jean Gomes d' fait naufrage fur l'Isle de Madagascar où il étoit allé en compagnie de Triftan d'Acugna, Abyffinie, ou haute Ethiopie,

Abyssin. Jeune Abyssin de qualité envoyé en Portugal en qualité d'Ambassadeur, avec l'Ambassadeur Matthieu par l'Imperatrice Helene, 181.

Abyffin ( Seigneur Abyffin ) établi à Sofala, s'attache à Pierre d'Agnaïa , lui découvre la trahison des Maures, 248. se jette dans, le fort des Portugais, & leur Acuena (Manuel fils de rend fervice, 249. Tome I.

Sumatra, Roi d'Achen allié des Portugais, profite de l'affliction de Malaca, & donne des sujets de mécontentement.

Gouverneur de Malaca . 549. y tombe malade, remet le Gouvernement à Garcie de Sà, & revient à Cochin où il meurt, 570.
Acosta (Soeïro d') l'un des Décenvreurs de l'Infant .

Acuena ( George d' ) commande quelques chaloupes dans une action à Goa, 191. met en fuite plufieurs paraos ennemis. Acuena (Gomes d') fait al-

liance avec le Roi de Pégu, & conduit quelques jones pleins de vivres à Malaca.

ftan) fait Chevalier par Al-Hii

phonse d'Albuquerque pour s'être distingué à la prisé de Goa, 405, sa témerité dans une sortie contre Pulatecan, 434, sa mort, 438. Aeugna (Nugno fils de Tristan)

fe fignale a l'attaque de Panane, 266. accompagne fon pere à Rome dans fon Ambassade, 524. Acuena (Pierre Vaz surnom-

mé Bisagu ) reconduit Bémoin dans ses Etats , & le poignarde , 44-

Acugna ( Triftan d') part pour les Indes avec une flote . 253. découvre quelques Ifles . & leur donne fon nom, 2 14. reconnoît l'Isle de Madagascar où de saint Laurent avec peu de succès , ibid. fait la guerre en faveur du Roi de Melinde aux Rois d'Hoya & de Lamo, 255. faccage la ville de Brava, ibid, tente inutilement la ville de Magadaxo, 208. aborde à Socotora , 219. défait les Fartaques, & se rend maître de l'Isle, ibid, accelere la paix de Cananor . 248. accompagne le Viceroi Don François d'Alméida à l'entreprise de Panane, 26 f. retourne en Portugal, ibid. fon Ambassade magnifique à Rome, 524.

magnifique à Rome, 524.

Adam (Pic d'Adam.) Montagne de l'Isse de Ceïlan.

Tradition du pays sur ce su-

Aden , fa description. Tentée

inutilement par Alphonse d'Albuquerque, 486, par Raix Soliman, 531. Par Lopes Soatez d'Albergaria,538 Afrique, si les anciens en ont fait le tour, 2.

Agacin, un des Gués ou passages pour entrer dans l'Isse de Goa, 378. Agnaia (Pierre d') Gouverneur de Sosala y bâtit un

Agnaïa (Pierre d') Gouverneur de Sofala y bârit un fort, & fait alliance avec le Cheq, 245. s'y défend contre les Maures & les Cafres, ibid. & fuiv. sa mort,

Agnaia (François fils de Pierre) perd deux vaisseaux, & est mis en prison par le facteur de Quiloa, 247. faute qu'il faite par imprudence dans le combat donné par Lautent d'Almésida contre l'Emit Hocem, 306.

Aiguade de la bonne paix, 80.

Algunae de la bonne paix, 80, de faint Blaife, 79, de Saldagne, 327.

Aladin, fils de Mahmud Roi de Malaca, confeille la guerte contre les Portugais, 412, défend la ville contre eux,

défend la ville contre eux, 416. se retire avec Mahmud après la prise de la ville,421. flaté de l'espoir de reprendre Malaca par Utemuts,

Aguar, (George d') nommé par la Cour au Gouvernement du district de la mer Rouge, 342, son naufrage, 345.

Aguiar ( Pierre Alphonse d')

Capitaine Lieutenant de la flote du Maréchal, perd deux pieces de campagne à l'affaire de Calicut, 344. est dépouillé de presque toute fa flote par Alphonse d'Albuquerque, ibid. Albergaria ( Lope Soarez d' ) succede à Alphonse d'Albuquerque dans le Gouvernement , 516. tenverfe tous les projets de son prédécelleur, & persecute toutes fes ctéatures , 516. part pour la met Rouge avec une flote , 533. le présente devant Aden, & manque l'occasion de s'en rendre le maître par une confiance indigne d'un homme en place, 535. entre dans la mer Rouge, & perd quelques vailleaux , ibid. aborde à Gidda , & n'ofe l'attaquer . 536. éprouve de nouvelles disgraces à l'Isle de Camaran où il détruit la Citadelle que les Turcs y avoient commençée au lieu de la finir . ibid. tombe fur Zeila . & venge l'infulte qu'elle lui fait , 537. revient devant Aden, & connoît la faute qu'il avoit faite de ne pas la prendre d'abord , 538, va à Ormus, & de la retourne aux Indes , 539. fa conduite à l'égard de Fernand d'Alcaçova, envoyé pour être Intendant des finances. 148 fait diverfes expéditions pour divers endroits.

549. paffe à l'îsle de Cerlan, y bâtit une Forteresse. & punit le Roi de Columba de sa legéreté en le faisant tributaite, 519. rétoutne en Portugal, 560. luquerque ( Alphonse d' jurnommé le grand, con-

en Portugal, Albuquerque ( Alphonse d' ) furnommé le grand, conduit une escadre aux Indes, avec Don François fon coufin, 163. construit la Fottetelle de Cochin, 165, ses exploits fur les tetres des ennemis du Roi de Cochin, 167, établit une factorerie à Coulan, 169, revient en Portugal, & est bien reçû du Roi, 171 retourne aux Indes avec Triftan d'Acugna, 254 se signale à la ptife de Brava, 256. à celle du fott de Socotora , 262. entrepend de conquétir le Royaume d'Otmus, 269. prend plusieuts places sur sa route, 271. bat la ville d'Ormus, & force le Roi à se rendte ttibutaite . 275. commence à y bâtir une Citadelle . 281, artifices de Coje-Atar pour lui débaucher fes Officiers , 283. foulevement d'Ormus contre lui, 287. bat de nouveau la ville , & se réduit à l'affamer , ibid, est abandonné de les Officiers , & forcé de le retirer à Socotora, après quelques exploits , 291. eft nommé Gouverneut des Indes pour succeder à Alméïda, 314. fe rend dans l'Indoftan, 314, se présente devant Ormus inutilement, ibid. eft mal recu du Viceroi , 317. est envoyé prisonnier à Cananor, 316. délivré par le Maréchal Don François Coutinho, & réconnu Gouverneur , 316. Entreprise malheureuse de Calicut, & fa conduite envers le Maréchal qui v fut tué, 319. Avantages qu'il en retire . 141. fa conduite envers Pierre Alphonfe d'Aguiar & Lemos , ibid, ses projets, 358, entreprend de le rendre maître de Goa, 361. est reçu dans la ville par les habitans, 172, est obligé d'en sortir par les factions des fiens, 186. hyverne dans la rade, 387. description de cet hyvernement, ibid. revient à Cochin, & appaife les troubles au sujet de la succession de cet Etat . 400. rétourne fur Goa. & s'en rend le maître. 401, sa conduite à l'égard de Diego Mendes de Vafconcellos, 408. fon entreprife fur Malaca , 409. la prend, & y batit deux Fortereffes , 411. ordre qu'il y établit , 415. envoye des Ambaffadeurs aux Princes voifins . & Antoine d'Abreu aux Moluques , 429. fait couper la rêre à Utemutis. &c. 411. revient dans l'Indoltan , 434. fon naufrage . 447. arrive à Cochin & v

rémedie aux défordres, 449? revient à Goa, 473, affiège Roftomocan dans Benaftarin, & le force à capituler, 474. punition qu'il fait des l'ortugais rénegats , 479. recoit plufieurs Amballadeurs. & sa maniere de traiser avec eux , 481. fon entreprise fur Aden , 48 ;. y échoue, 487. entre dans la mer Rouge , 491. revient fur Aden avec le même fuccès, & pourquoi , ibid. touche à Diu , 492, efforts de fes envieux contre lui.494. concilie le Zamorin & les Rois de Cochin & de Cananor, 497. passe à Ormus, & s'en rend le maître, 107. tombe malade, & repart pour l'Indoftan , 515. nouvelles défagréables qu'il apprend en chemin, 516. fa mort, 517. origine de sa maifon, \$18. fon Portrait, ibid. Albuquerque (Blaife, & ensuite nommé Alphonse) fils naturel d'Alphonse d'Albuquerque, écrit les Commentaires de son pere, Albuquerque (François d') conduit une flote aux Indes 162. sa générosité envers le Roi de Cochin, 163. rérablit ce Prince dans ses Etats , 164. ravage les terres de ses ennemis, ibid. obtient l'agrément de bâtir une Forteresse à Cochin, 165. foûtient l'injustice du Facteur de Cochin, 170, aban-

donne le Roi de Cochin pour retourner en Portugal, 171. son naufrage, 172. Vaisfeaux envoyés pour le chercher.

chercher, Albuquerque (George d') passe aux Indes , 451. est envoyé Gouverneur à Malaca, 101. dépossede Ninachetu, & met le Roi de Campar à sa place, ibid, fait couper la tête au Roi de Campar , 505. revient une seconde tois de Portugal aux Indés avec des provisions pour êrre une seconde fois Gouverneur de Malaca , 573. fait un voyage malheureux, ibid. reçoit des ordres de Siquéira qu'il ne peut exécuter 1674, entreprend mal à propos d'enlever le Gouverneur de Calajate , & eft battu , 575. va prendre possession de son Gouvernement de Malaca & conduit l'héritier du Royaume de Pacen, 591. le retablit par la défaite de Sultan Zeinal, ibid. mauvais fuccès de son entréprise sur l'Isle de Bintan, Albuquerque ( Pierre fils de

itinquerque (Pierre nis de George d') passe aux Indes dans la flote de George de Mello Pereïra, 411. accompagne Alphonse d'Albuquerque à l'entreprise d'Aden; fait Gouverneur d'Ormus,

Albuquerque (Vincent) passe aux Indes dans la flore de George de Mello Peréïra, 451. Alphonfe d'Albuquerque monte son vaisseau, & y tient conseil de guerte avant la seconde entreprise sur Ormus, 507.

Mexader VI. détermine par une ligne imaginaire le partage du nouveau Monde entre les Couronnes de Caffille & de Portugal, 69, écrit aux Rois de Cafille & de Portugal, au fujet des Lettres du Caliphe, 298. Alle-Car, Corfatte aux Maldives,

Almade (Antoine d') 391.
Almadies, espece de petits batezux, 80.

Alméida (Don François ) Viceroi des Indes, part pour les Indes, 105. prérogatives de son Etat , ibid. établit un Roi à Quiloa, qu'il fait tributaire de Portugal , 241. y batit un fort , ibid. brule la ville de Mombaze, 242. bâtit sune Forteresse à Anchedive , 107, traite aveg le Roi d'Onor par l'entremise de Timoja, 111. son entrevue avec le Roi de Cananor , 111 est recherché par le Roi de Narfingue , 213. va à Cochin , & y établit un Roi fous la protection du Roi de Portugal , 215. envoye Nugnes Vaz Peréira Gouverneur à Sofala, 251. brule les vaisseaux Maures à Panane, 265. sa douleur sur la mort de son fils, 312, vengeance qu'il en prend, 310.

qu'ilen prend,

#### TABLE

fa cruauté après sa viétoite, 315. & à Dabul, 319. sa conduite envers Albuquerque, 317. 315. retourne en Portugal, 327. sa fin tragique, ibid.

Almeida ( Don Laurent fils de Don François ) se distingue dans l'attaque de Mombaze, 243. venge sur la ville de Coulan l'insulte faite aux Pottugais, 220. bat la flote du Zamotin, 113, faute qu'il fait à Dabul, 230. est mis au Conseil de guette, & se justifie , ibid. se distingue à l'entreptife de Panane , 266, Découvre l'Isle de Ceïlan, & en ptend possession, est attaqué à Chaül par les flotes de l'Emit Hocem & de Mélic Jaz , 301. combat . 304. fautes qu'il fait,306. sa mott. Alphonfe ( Don ) Prince , & en-

fute Roi de Congo, (on Baptème, 60. fon zéle pour la Religion , 61. perfécution qu'il fouffre à cette occation, ibid. fa victoire contre fon ferce, 64. fa conflance à maintenir la Religion jufques à fa mort, 66. envoie fon fils & pluficurs jeunes Seigneuts en Pottugal ,

Alphonfe V. Roi de Portugal.
Concession qu'il fait à l'Infant Don Henri , 14. troubles qui suivirent sa minorité, 27. sait battre une monnoye appellée Ctuzade , 23.

établit un Comptoir aux Ifles d'Arguin, 17. Alpoém (Pierte d') commandant le vaisseau la Trinité, fauve Alphonse d'Albuquerque après son naustrage,

Alwarry (Lope Soatez vanvoyé aux Indes avec une flore, 19, fair des propofitions trop féres au Zamorin, 196, canone la ville de Calicut, did, fu vidoire contre les Malbatres à Cranganor, 198, autre vidoire à Pandatane, 201, recourne en Portugal, & y eft bien requ, 201, Movert (I e Pere ) Religieux

Alvares (le Pere) Religieux Dominiquain, Confesseut du Roi Jean II. envoyé avec Bémoin au pais des Jalophes,

Alvin ( Jean Lopez d' ) le diftingue dans le combat livré à Paté Onus, 470, succede à Fernand Perez d'Andrade dans le Généralar de la mer à Malaca, 473.

Amaral (Andté d') Bailli de l'Ordre de faint Jean de Jerufalem défait deux flotes du Calyphe dans la Méditerranée, 199. 330.

Ambarages, appellés les Efclaves du Roi, forcés de travaillet aux fortifications de Malaca, 417. téduits à l'état de vrais Efclaves, 545. Amerique, par qui découvette,

7.66.123. 137.
Amirjam (l'Emit) Gouverneur

d'Aden se défend contre Alphonse d'Albuquerque, & l'oblige à se retirer, 486. 491. contre Raix Soliman, 531. contre Lope Soarez d'Albergaria, 514. avantage qu'il tire de la faute de ce Général, 538.

Anchedives (Isles) & pourquoi ainsi nommées, 11s. fort bàti dans ces Isles par D. François d'Alméida, 20s. donne de la jalousie aux Princes vossins, 207. Insulté par les troupes du Zabaie, 227. détruit & rase par les Portugais, jibil.

Anconin (Mahomet ) donné en otage à Vaíco de Gama , 140, est établi Roi à Quiloa par Don François d'Almérida , 141, fa grandeur d'ame, ibid. lagesse de son Gouvernement & sa mort tragique,

Ancelon, Gouverneur de Ponda pour l'Idalcan, donne
aflie à Fernand Caldéria,
14.1. coupe la cête à fon aflatlin, 14.1. fe défend avec
fuccès contre l'atraque imprevue des Portugais, ibid.
confeille à l'Idalcan de venger cette infraction en reprennar Goa,
14.2.

Anthe Le Fernand Portugal
6 Calicut, 337 Al a prife
4 for de Ponner and Polaticut, 14.2.

Anthe Le Fernand Portugal
6 Calicut, 337 Al a prife
4 for de Ponner and Polaticut
6 for de Ponner and Polaticut
7 for de Pon

prenau Goa, Andrake (Fernand Perez) le lignale dans un combat devanta Cananor, 226, fait périr un vaiifeau par fon obstination à vouloir fortir de la barre'de Goa, 387, belle action qu'il fait au fiège de Goa, 393. fe fouleve contre Albuquerque, & est mis aux ariets, 395. est blesse à la prise de Goa , 405. chaile Mahmud de son poste du fleuve Müar, 418. fait Général de la mer par Albuquerque dans le diftrict de Malaca, 434. fon expédition contre Patequitit ,455. & fuiv. fon combat contre Laczamana Amiral de la flote de Mahmud. 458. prend un jone, &c court danger de la vie pour avoir donné trop de liberté aux prisonniers, 460. acheve de défaire Patequitir , 462. fon combar & fa belle victoire contre Paté Onus . 464. O' Suiv. retourne dans l'Indoftan , 472, revient de Portugal dans les Indes, fecourt la ville de Malaca, 550. va à la Chine, & y conduit un Ambassadeut de Porrugal, 564. sagesse de sa conduite à Canton, & dans les ports de la Chine, 565. retourne en Portugal , & eft bien recu du Roi , ibid.

ndrada ( Simon d' ) fe fignale fous les ordes d'Edoüard Pacheco contre le Zamorin, 193-fur mer davant Cananor, 13-fur de Pangin, 170, belle action au fiege de Goa, 19-fe fouleve contre Albaquerque, au fujet de Ruy Diaz, & est mis aux arrêts, 1931; est belles à la prife de Goa, 40¢, entre le premier dans les rétranchemens au fége de Malaca, A. 6. chalfé Mahmud ge fon pofte au fleuve Müar, 448. conduit aux Maldives par le Piote d'un vaifleau[qui'l amarinoit. Maltraité, & renvoyé à Cochin, 449. va à la Chine, ce en passant à Malaca n'y lassife aucun fecours, 567. detruite à la Chine tour le haife aucun fecours, 567. detruite à la Chine tour le fait, Gelles) l'un des Dressversor de l'Ilipats deuble le d' versor de l'Ilipats deuble le d' versor de l'Ilipats deuble le d'

cap Bojador,

Anti ( Rodrigue ) l'un des Découvreurs de l'Infant, 18,
Aravio ( Ruy d' ) attaché aux
intérêts d'Alphonfe d'Albu-

Arguin ( Isles) par qui découvertes, 18. leur commerce, 23. Comproir établi dans ces Isles par Alphonse V. 27. fort bâti à Arguin, 31. Arguin, Roi d'Arguin vassal de Mahamud Roi de Malaca conduit ses troupes contre

les Portugais. Arquico, ville de l'Ethiopie & port für la mer Rouge, 177; joye du Gouverneur & dehabitans d'Arquico à la veuie de la flote Portugaife, 179. Asside (Pierre d') commande les vaiffeaux de l'efcadre de Vincent de Soldre après la mort de Vincent, 165, fe brife für la côte de la haute Ethiopie où il fair naufrage.

Atar (Coje-Atar ) Ministre du Roi d'Ormus, attaque la flore d'Alphonse d'Albuquerque dans le port , 275. eft battu , 276. fait la paix avec lui , & foumet le Royaume d'Ormus à celui de Portugal, 279. en a honte, & s'en repent, 281. Débauche les gens d'Albuquerque , ibid, le souleve contre lui. & l'attaque de nouveau. 286. Profite des divisions du Viceroi & d'Albuquerque , pour faire sa paix avee le premier, 315. le fert avec avantage des Lettres qu'il en a reçues pour éloigner Albuquerque lorfqu'il se préfente à Ormus pour la feconde fois, ibid, s'engage à Lemos de continuer à payer le tribut, & lui refuse tout le reste , 345. reçoit bien un Ambassadeur qu'Albuquerque envoyoit au Roi de Perse, & le fait empoisonner secretement, 365. sa mort,

Actollons, ce que c'est, 552, Angin (le Pas de ) l'un des passages

passages pour entrer dans l'Ille de Goa , \$50.
Avino (Jean) Notice qu'il donne des Etats du Prêtre-Jean , 46.
Avis dointé à Siquéira par une hôteste Persanne de la trahison qui se tramoit con-

Auru, Royaume de l'Isle de Sumatra,

Atambiie (Don Diegue d') batit la Forterelle de S. George de la Mine, 32. & fuiv. ion discours & son traité avec Caramansa, ibid.

Azevedo, Antoine de Miranda d') envoyé en Ambassade au Roi de Siam par Alphonse d'Albuquerque,

A Cevedo (Antoine d') sa mort,

Aceveis (Fernand Lopes )
Ambassadeur de l'Infant
Don Henri à Rome, 14.
Graces qu'il obtient du souverain Pontife, 16.

В

B Abel Mandel, nom du détroit de la Méque ou des Gorges de la mer Rouge,

Baharen (Ifle du Golphe Perfique ) Perles de Baharen, 607. enlevée au Roi d'Ormus par Mocrin, ibid. reprife par Antoine Correa,

610.

Bahars , mesure des Indes, 351.
Tome I.

Ballattes on Ambarages, appellés les Esclaves du Roi, forcés au travail par Alphonfe d'Albuquerque, 417, reduits à l'état de vrais Esclaves par George de Britto,

Bardes (Fort de Bardes) fortifié par le Sabaire, 369 emporté par Timoja, 370, retabli par Albuquerque, 373. Bartte (Manuel Telles) laiffe par Alvarenga avec quater vaiffeaux à la garde de Co-

chin,

Baretto, (Pierre) se distingue
à l'action de Panane, 167.
& à celle où Laurent d'Al-

mérida fut tué , 304 Bernagais (Prince Abyffin & Roi de Tigre Mahon) s'abouche avec le Gouverneur Diego Lopes de Siquérira, & reçoit l'Ambaffadeur Roderic de Lima , & l'Ambaffadeur Marthieu , 385.

Barthema (Louis) nom suppose d'un Seigneur Romain de la maison de Patrizzi. Ses voyages, 121, avis qu'il donne au Viceroi D. François d'Alméida, & ce qui en atriva, ibid.

Baticala, ville du Malabar au Roi de Narfingue, 214. Les Portugais fouhaittent inutilement d'y bâtir une Fortereffe, 174.

Beduins, Arabes commercent

avec Vincent de Soldre, avis
qu'ils lui donnent, 157.
Beja (Fernand de) fauve la vie

KKkk

Alphonse d'Albuquetque , 339. se signale au siège de Goa, 391. est envoyé par Albuquerque pour détruire le fort de Socotora, 406, arrive a Goa, & y potte du secours , ibid. est fait Général de la mer dans l'Indoftan pat Alphonse d'Albuquerque , 453, ordres qu'il reçoit du Gouverneur Diego Lopes de Siquéira, 607. déclare la guerre au Roi de Cambaie, 611. est attaqué par Aga-Mahmud à la veuë de Chaul, 614. sa mort,

Belem ou Bethlehem, hermitage båti par l'Infant Don Henri près de Lifbonne, 75. changé en Monaftere & Eglife magnifique par le Roi Don Manuel, Belle atliem, d'un Page & d'un

Matelot du vaisseau de Laurent d'Alméida, lorsqu'il fut tué, 310.

Emini, Prince des Jalophes s'allie avec les Portugais , 38. en est abandonné, 39, battu & chaffé par les fiens, se refugie aux ifles d'Arguin, & passe en Portugal , 39, est bien reçu du Roi, 40, se fait baptiler , 41. est fait Chevalier, jibid. retourne en Afrique , 44. sa fin tragique,

Benastarin, (Gué ou Pas de)
pour entrer dans l'Isle des
Goa, 378.
Benastarin, passage de Benasta-

rin fortifié deux fois par Pulatecan, 382, 439, par Rostomocan 440, emporre par Alphonse d'Albuquetque, 478-

que, a ma du prêmie Offficire du Royaume de Malaca pour les Indiens Malaci que les Indiens Malaci que les Indiens Malaci que la companie de la cotificia per la faction de Maures, ps. Lache de les furprendre, & de les faire périr, yibid, cherch à fejutifiér ayant manqué lon coup, 357, forme un confpiration contre Mahmud qui lui fair coupet la têre,

Berredo, (François Peréïta) fa belle adion pour potter des vivres à Goa, 445. Betancour (Jean) Roi des Canaries repasse en France, & y meurt, 21.

Betancour (Menant ou Massiot)
traite pour les Canaries avec
l'Infant Don Henti, 21,
Bezegniche, pays sur la côte
d'Afrique Occidentale, traité fait avec le Seigneur du
lieu, & par qui, 32.

Bifnaga, Voyez Nattingue,
Blane (Cap Blane) par qui découvert,
14.
Bojador (Cap Bojador) pour-

quoi ainsi nommé, 9.

Borba ( Jean de ) fait naufrage
sur la côre d'Achen, est traité du Roi sort gracieusement, sa petsidie envets ce

Prince, & conseil qu'il donne à George de Britto,

Borbora, ville de la côte d'Adel, 538. ruinée par Antoine de Saldagne, 549.

Botello (George ) fe fignale contre Patequitir, dont il force les rétranchemens , 456. contre Laczamana , 448. & dans le combat contre Paté Onus , 466. Ó fuiv. délivre le Roide Campar, & le conduit à Malaca .

Brachmanes, leur origine, leurs mœurs & coûtumes, 98. leurs Dieux, ibid. vestiges de la vraye Religion dans

leur Idolátrie,

Brachmane, perfidie d'un Brachmane pour perdre Vasco
de Gama, 147, punie de
mort, 148, perfidie d'un autre Brachmane à l'égard du
Prince héritier de Cochin,
187,

Brama , Dieu des Indiens ,

Braquemont, (Robin de) Amiral de France obtient du Roi de Castille les Canaries à tirre de Royaume pour Jean de Betancour son parent, Brava (Republique sur la côte

de Zanguebar) faite tributaire du Portugal par quelques particuliess, 141. venge l'indignité de cette action, 255, se défend contre les Portugais qui la ruinent, 255. Brest, par qui découvert, 125. Brefiliens, leurs mœurs & codtumes, ibid.

Britto (Antoine de) fuccede à fon frere George, 595, fe trouve à l'expédition malheureuse de George d'Albuquerque sur l'Isse de Bintam, 596, suit fa route pour les Moluques. ibid.

Britto (Chliftophle) commande un vaisseau de la flote de Don Garcie de Norogna, & fait un voyage très-prompt,

Britte (George de ) envoyê à Malaca 453. fuccede à George d'Albuquerque dans le Gouvernement de Malaca, s'y prend mal & ne peut corriger ce mauvais début , la mort ibid.

Britto (George de) paffe dans les Indes avec une escadre de neuf vaileaux, 521. est envoyé aux Moluques, ibid. entreprend d'attaquer une Pagode au voifinage d'Achen, 523; y est tué. ibid.

eit tue, 1974, 1977 (Lopes de ) fuccede à Jean de Sylvéira dans le Gouvernement de la Fortereffe de l'Isle de Ceilan , 196, entreprend de l'aggrandir , ibid. difficultés qu'il y trouve, 197-, fait une irruption dans la ville de Columbo, ibid. est batto par les Insulaires , 198. les bat à son tour , 1992.

Britte (Ruy de Brito Patalin ) KKkk ii Gouverneur de Goa, a 34fe fortifie contre Parequitir, 455, prétend commander la flore contre Pare Onus, 466. fes démèlés avec Fernand Perez d'Andrade à ce fujet, le met aux arrêts, & le délivre, ibid, eft prét par les Officiets de reflet dans la place, 467-861 travailler au pont de la ville, ibid, envoye des munitions à la flore, 469-relevé par George d'Albuquerque, 501.

(

Abis, Animal du Royaume de Siam. Effets prodigieux de ses ossemens pour érancher le sang, 411. Cabral (Pierre Alvarez) commande une flote destinée pour les Indes, 120, honneurs qu'il reçoit du Roi avant son départ, 111. découvre la terre du Bresil, & en prend possession, sat. essuve une furicule tempête. 126. arrive à Mozambique, & ensuite aux Indes , 126. obtient audience du Zamorin , & établit une factorerie à Calicut , 118. révolution artivée à Calicut, & par qui caufée, \$19. vengeance qu'il prend du Zamorin , 131. fon traité avec les Rois de Cananor, de Coulan & dé Cochin, 133. retourne en Portugal , 134. Cadamofie ( Alvise ) l'un des

Decouvreurs de l'Infant Dors Henri, 23. Cafre ( Prince Cafre ) appellé par Isuph pour combattre

les Portugais, se venge de sa défaite sur lsuph & les siens, 250. Caglian (Notre-Dame de) E-

glischàtie dans l'isse Madere camales (Caste des Indiens Nobles titrés) 101. Caire, matière dont ont fait les cordages, 553. Calajate, ville du Royaume

les cordages, 553.
Calajate, ville du Royaume
d'Ormus trompe Alphonie
d'Albuquerque, 271. en est
punie par le mênie, 315.
Calala Ces (espece de bateaux)

Caldina (Fernand) cicature d'Alphonfe d'Alphone d'Alph

Calieux (Capitale du Malabar) première terre des Indes découverte par Vaíco de Gama, 95, fa defeription, 104, infultée par Pietre Alvares Cabral, 131, par Vaíco de Gama, 245, par Lope Soarez d'Alvarenga, 196, par le Maréchal D, François Coutinho, & par Alphonfe d'Albuquerque, 139. Citadelle

bàtic à Calicur par Alphonfe d'Albuquerque, 497. Camaran, Isle de la mer Rouge, Raix Solinan y commence une Citadelle, 531. les Portugais la détruisent,

Cambalam (Caimale de ) alhé du Zamorin, Ses terres ravagées par les Albuquerques, 167. Gué de Cambalam,

Cambaïe, Royaume de l'Indoftan, 97-

Campar (Roi de ) gendre de Mahmud Roi de Malaca s'affectionne aux Portugais 501. affigé par le Roi de Linda, est délivré par George Botello, 502, est fait moutri sur de faux foupcons (04-

Campior, Calvphe ou Soudan d'Egypte. Ses inquiétudes fur l'Etabliffement des Pottugais dans les Indes, a9.6. la politique pour l'empécher, & fa Lettre au Pape, ibid. fa flote battué deux fois dans la Meditertande par le Bailli Amaral, 299. 510. envoye deux flotes aux indes avec un malheuteux fuccès, 500. 51 o.eft défiap tar Selim Empereur des Tures, & perd la vie dans la bazille.

Cananor, ville & Royaume de l'Indoîtan. Roi de Cananor recherche l'alliance des Porsugais, traite avec Pierre Alvares Cabral, & envoye un Ambaffadeur en Portugal, 113, 113tie de nouvean avec Vafeo de Gama, 144151, nouveau Roi de Cananor contraire aux Portugais, 
Æpourquois, 28. fiege de Cananor, 1311. fiége levé, 118. Princes de Cananor traitres 
à leur Roi favorifent les Portugais affigées, 131.0 f juic. Cam (Diego) pênetre juiques 
aux Zaire. Rédecouve le 
aux Rédecouve le 
aux Zaire. Rédecouv

au Zaîre, & découvre le Royaume de Congo, 53. détail de son expédition, ibid.

& fuiv.

Conseries, par qui découvertes, 12, occuptes par Jean de Betancour à titre de Royaume, 30. cedées à l'Infant Don Hentri, 31. & enfuire au Roi d'Efpagne, 12. Cansnier, contance d'un majtre canonier pris par Patequitri, qui aima mieux fouffit la mort que fervit le canon contre ceux de fa Nation, 457.

Cannes de succte transportees
dans l'Isle Madere, 23.
Canton, ville & port de la
Chine, 565.
Cap des Courants, 80.

Carpananja, Prince Négre, accorde à Don Dieque d'Azambuïe la permission de bàtir le fort de faint Goorge de la Mine, 33. d' favv. -Caffel Blames ( Jean Gonçales de) sa hardesse à de la ville de Goa. 321.

KKkk iii

#### TABLE

Caftes des Indiens, & leur divisson, 100. & fish.
Cafter (Fernand de ) conduit
une colonie aux Canaries
d'ordre de l'Infant Don
Henti , 12.
Cafter (George Baretto de )
emporte le polte des puits
de Torombac , 288.
Canifo ou El Catti d'ans le Golphe Pefique prise fur le
Roi d'Ormus par Mocrin ,
Roi de Lafah , 607, tepri-

I'llie de Socotora, y tient une garnifon fous le Commandement de fon fils Ibrahim, 16c de l'Océan des Indes, fia defeription , 572partagée en neul Royaumes, 558. fort bàt, 560. Cermen (petile fortin de Calicut) emporte par Alphonie d'Albuquerque, 254. Cemer (Coje ) fax and des Portugais , fa trahifon &

se par Antoine Correa,

Caxem (Roi de) maître de

les fuites , 130, & fuiv.

Cerda ( Louis de la ) couronné Roi des Canaries dans

Avignon , 20.

Cerda ( Manuel de la ) est fair

Gouverneur de Goa , 453.

Ceribige ( Général de Mahmud

Roi de Malaca ) forme un

camp fur le fleuve Müar , 46,

Cemiche ( Denis ) Capitaine condamné à avoir la tête tranchée, obtient sa gra-

ce, 409. Chanoca (Gaspard) envoyé en Ambassade auprès du Roi de Narsingue, 374. Chatigan, port du Royaume de Bengala, 554-

Chine, idée abregée de l'Empi-

re de la Chine, 565, Portugais exclus de cet Empire, & pourquoi, ibid, Chineis, Patrons de vailfeaux Chinois, fervice qu'ils rendent à Diego Lopes de Siqueïra à Malaca, 553, Chineis, Patron de vailfeaux Chinois trouvés à Malaca

Chinois trouvés à Malaca par Alphonfe d'Albuquerque, leur éloge, 564. Chorcam; Paradis des Indiens, 99. Chrétiens de faint Thomas, leur

députation à Vasco de Gama, se mettent sous la protection du Portugal, 148. Christianisme, son établissement dans le Royaume de Congo, 66. Cid-Ale, Maure sert d'entre-

metteur pour la paix entre le Viceroi & Mélic Jaz, 325. Cimacora, Place du Zabaïe, donne de la jalousie à la ville d'Onor. Conservée par la sa-

d'Onor. Confervée par la fagesse de son Gouverneur, 210. ruinée par Timoja, 367. retablie par Alphonse d'Al-

buquerque, 373Clement VI. Pape couronne dans
Avignon Louis de la Cerda
Roi des Canaries, 20.

Cochin , ville , Isle & Royaume de l'Indostan , 132. attaquée par le Zamorin & prile , 161. ravagée par le même , 162. reprise par les Albuquerques 164. fort bâti à Cochin par les mêmes ,

Cocotiers & Cocos , leur ulage ,

Cosoniers, qui naissent au fond de la mer aux Maldives, & leur fruit, 553. Coello (Edouard) envoyé à

Siam, 549. est bien recú par le Roi de Pam qui est fait vassal Dortugal, 550. Coello (Gonsalve) son voyage au Bresi peu heureux, 1371. Coello (Nicolas) passe aux sindes avec Vasco de Gama à

fon premier voyage, 74. arrive à Lifbonne avant lui, 118 Coello (Nicolas) envoyé en Ambaílade au Roi de Siam par Alphonse d'Albuquer-

Coje-Atar. Voye7 Atar. Coje <u>Bequi</u>, ami des Portugais, 129. consulté sur l'affaire de

Calicut, 332.
Coje-Qui, conseil qu'il donne à
Roderic Rabello, 437. Chiv...
sa mort & son cloge, 441.
Colascar ( Tuam ) Maure de
Malaca entre dans la conspiration de Maxeis.

ration de Maxelis , 500. Colomb (Chtistophle ) découvre les Iles de l'Amerique, 6£, aborde à Libonne à lon retour, 62, fa vanité, 63, danger qu'il y court, ibid. Clambo principal Royaume de l'île de Ceilan, 518. Roi de Collambo traite avec Lope Soares d'Albergaria, accorde ce qu'il demande, 5 en repent , y ell enfoite contraint & foicé de ferenret ributaire de Portugal.

5 58.
Commerce des Indes par le Levant. Comment il se faisoit
avant la découverte des Portugais, & par qui, 294.
Comorin (Cap de ) termine la
presqu'isse de l'Indostan.

Concessions, faites à l'Infant Don Henri par les Rois de Portugal, 14. par les Papes,

Conception (Isle de la ) par qui découverte, 135-Congo, sa découverte, 51 pro-

grés de la foi dans ce Royaume, 16, révolution à ce lujet, 61. Correa (André) facteur à Ca-

licut , 129, fa mauvaife conduite & fa mort, ibid. & fuiv. Corrae (Antoine) va su Royaume de Pegu. fecours qu'il donne en paffant à Malaca, fa bravoure, 567. pour fuit fai route, & arrive au port de Martaban, 568. fait allianceavec le Roi de Pegu, ibid. fupercherie de Correa dans le ferment qu'il fait , 569.

#### TABLE

s'en répent, ibid, retourne à Malaca avec de nouveaux de vivres, ibid, commande avec Mello un parti contre Mahmud qu'il chaffe de son poste sur le deuve Müar. 570,

Correa (Antoine) commande dans l'expédition faite contre Mocrin Roi de Lafah, reprend les Illes de Baharen & d'Elcatif, 610. eft nommé pour tenir la place de Fernand de Beja, 615. Correa (Arias frete d'Antoine)

blesse dans l'action contre Mocrin, 609. Corres (Diego) tué à l'affaire

de l'attaque de Benastarin , 477. Correa (Fernand) facteur à Cochin , son avarice cause

la guerre, 169.

Cortereal (Gaspard) découvre
l'Amérique vers le Nord,
137. y retourne, & périt
avec Michel son frere a son
second voyage, 118.

fecond voyage, 138.

Corvinel (François) est fait fa
cteur à Goa par Alphonse
d'Albuquerque, 3784

Cottet ( petits bateaux ) 38.2.
Covillan (Pierre) envoyé pour découvrir les Etats du Prêtre - Jean , 48. fes voyages , ibid. & piv. envoye on Itineraire au Roi de Portugal , 50. arrive à la Cour d'Ethiopie, & y eft accredité,

ibid.
Coulan, ville & Royaume de
l'Indostan, Roi de Coulan

s'allie avec les Portugais , 133. renouvelle l'alliance avec Alphonfe d'Albuquerque, 169. deféription de la ville de Coulan, ibid. Alliance troublée par la faute du faceur Portugais , 240. fédition excitée à cette occasion , ibid. punis par Don Laurent d'Améida, ibid.

Comigno (Fernand) grand Maréchal de Portugal arrive aux Indes avec une flote . 116. délivre Alphonse d'Albuquerque de la prison, & le fait reconnoître pour Gouverneur, ibid, travaille en vain à le reconcilier avec le Viceroi , \$27, motifs de fon voyage, 330. fa propofition à Alphonse d'Albuquerque, ibid. fon entreprile fur Calicut, & fa mauvaife conduite, fon emportement contre Albuquerque, la mort , ibid. & fuiv.

Courinho ( Laurent) sa lacheté,

Continho (Lionel) envoyé en qualité de trompette à Magadaxo 258, envoyé vers le Roi d'Onor, 361, sa mort,

388.
Continho (Louis) donne occafion au Patron de sa chaloupe de sauver les cinq
Champions qui se signaletent au siège de Goa, 393.
Continho (vaz Fernand) blesse
l'Elephant sur lequel étoù
Mahmud Roi de Malaca,

Contume,

Coûtume établie en Portugal de faire rendre compte aux Gouverneurs, revenants des Indes, 548.

Cranganor, ville de l'Indoltan, sa description. Brulée par Lope Soarez d'Alvarenga;

Criminels, livrés aux Navigateurs pour tenter les découverres, & être expolés sur les terres neuves, 88. Croix plantées par les pre-

miers Navigateurs , 31.

Croix (fainte Croix) premier
nom de la tette du Brefil ,

Crizades, monnoye faite par le Roi Don Alphonse V. du premier or apporté d'Afrique, & pourquoi ainsi appellée.

Cainal Ministre du Zamorin , reçoit Vasco de Gama, 106. devient contraire aux Portugais gagné par les Maures, 114. est donné en 6tage à Pierre Alvares Cabral, 118. Guama steuve,

Comine , ville du Royaume d'Ormus faccagée par Alphonfe d'Albuquerque, 271. Crital , Général du Zamorin bartu à Panane par le Viceroi & Triftan d'Acugna,

Cufe-Condal (Mélic) trahit Albuquerque après la reddition de Goa, 381 puni, 383. Cufe-Curgi (Mélic) commande

Cufe-Curgi (Mélic ) commande les Rumes dans Goa après la Tome 1. mort du Sabaïe, 371. entreprend de .défendre le fort de Pangin, y est blesse, & rentre dans la ville, 370. fort de Goa après la prise de la place, & se rend auprès de l'Idalcan, 371. commande un corps de deux mille hommes au pas de Gondalin. 381.

Çufslarin commande un corps de deux mille hommes pour l'Idalcan, & force le paffage de Benaffarin, 384, vient audevant de la petite flote d'Antoine de Norogna, & eft battu, 391. se joint à Ancostan avec un renfort de troupes pour attaquer Goa,

D

144

Dabal , ville de la dépandance de l'Idalcan, faccagée par le Viceroi Don François d'Almérida. Témerité de fon Gouverneur punie , 319. Crasauté que les Portugais y exercent paffe en proverbe , ibid. David , Empereur d'Ethiopie fous la tutele de fa mere Helene . (80.

bartu à Panane par le Vice-. Decan, Royaume de l'Indoftan, roi & Triftan d'Acugna , 27.

165. Delli, Royaume de l'Inde, 97.

ufe-Condal (Mélic) trahit Al-. Devif de l'Infant Don Henri ;

Dévoités parmi les Indiens, 102.
parmi les Maures, 265.
Diaz (Barthelemi ) ses découvettes jusques au Cap de

LLII

Bonne-Efperance, 51, Son naufrage & fa mort, 126. DiaZ (Ruy) convained d'intrigue amoureufe avec les filles Maures gardess par Alphonfe d'Alboquerque, eft condamné à être pendu, & exécuté malgré la fédition qui fe fit à ce fujet, 195.

Din, Isle & ville du Royaume de Cambaïe donnet à Mélic Jaz, & fortifiée par lui, 300. Efforts des Portugais pour y bâtr une Citadelle, 491. 601. Viderie remportée par Don François d'Alméida dans le port de Diu, 310. 6° Juiv.

Donanes de Goa affermées au Roi de Vengapour, 481.

E

E Diñard (Don) Roi de Portugal favorife l'Infant Don Henri fon frere, Conceffions qu'il lui fait , 13, Eric (Jean d') l'un des Champions qui fe fignalerent à Goa, fe noye par trop de précipitation, 393. Elsoure, Reine de Congo, fon Baptême, 60. Son habileté

Baptême, 60. Son habiletê
pout fauver fon fils Don Alphonfe, 63.
Elephant, envoyé en Portugal,

est conduit à Rome au Pape à qui le Roi Don Emmanuel en faisoit présent, 523, Emmanuel ou Don Manuel Duc de Beja parvient à la Coupour continuer les découvettes, 71. fait partir Valco de Gama 73, lui parle & à ses gens avec une espece de solemnité , 74. Reception qu'il fair à Gama à son retour, 118. Graces qu'il lui accorde , ibid. fait bâtir le Monastere & la superbe E. glite de Notre-Dame de Belem ou Bethleem , ibid. Sa reconnoillance envers l'Infant Don Henri son grand oncle, 119. Nouveaux tirres qu'il ajoûte aux siens ; 110. envoye une flote aux Indes fous les ordres de Pierre Alvares Cabral, 120. Cétemonie qu'il observe en cette occasion, 122. envoye Jean de Nove aux Indes, & Gonfalve Coello au Bréfil , 124. fait partir une seconde fois l'Amirante Vasco de Gama pour les Indes avec une flote divifée en trois escadres, 139. Reception qu'il fait à Gama à son retour, 1 52. fait équiper trois petites flotes de trois vaisseaux pour les Indes , 161. envoye aux Indes Lope Soarez d'Alvarenga, 195. expédie une nouvelle flote,& nomme un Viceroi pout les Indes. Hone neurs qu'il lui attribue, 205. Ordre qu'il donne pour le commerce de Sofala, Abrogé, 252, travaille à ruiner le commerce des Mautes par la mer Rouge , 261, Etat

ronne, 71 Ses premiers soins

qu'il fait des plaintes du Caliphe au Pape, & de ses ménaees, 299. revoque Don François d'Alméida, & Iui fubstitue Alphonse d'Albuquerque en qualité de Gouverneur, 326. Deffein qu'il forme de détruire Calicut. Envoye pour cer effet le Maréchal Don François Coutigno , ;;o. separe les Indes en trois Gouvernements 342. fait partir George d'Agüiar pour la mer Rouge. & Diego Lopez de Siqueira pour Malaca, ibid, fait partir ensuite Diego Mendez de Vasconeellos pour Malaca, 198. un autre pour les Indes , & un troisiéme pour l'Isle de Madagascar, ibid. donne des ordres à Albuquerque d'aller se saisir d'Aden , & d'y bâtir une Citadelle, 406. envoye D. Garcie de Norogna au fecours d'Albuquerque avee une puissante flote , 480, se laisse prevenir contre Albuquerque, 494.lui fubstituëSoarez d'Albergaria, 525.5'en repent, 521. Ordres renouvelles à Soarez d'aller à Aden, 533.Amballade & prefents magnifiques qu'il envoye à Rome, 523. dépêche une escadre avee un Ambaffadeur à l'Empereur de la Chine, 564. une seconde à Malaca sous la conduite de George d'Albuquerque, envoye un autre Ambassadeur à l'Empereur

d'Ethiopie, & renvoye celui qu'il avoit reçu de cetre Cour , 382.

F

Errin (Nicolas) Sicilien tenegat envoyé en Portugal par le Roi d'Ormus en qualité d'Ambaffadeur, co. fe convertit , ibid. perfuade au Roi Emmanuel de le render maitre d'Ormus, ibid. renvoyé aux Indes détermine le confeil de guerre à l'entreprife d'Ormus, pid-tôt qu'à une nouvelle expédition fur Aden, 507.

Fereira (Pierre) Facteur à Quiloa, 25t. Fernandes [Emmanuel] Facteur à Sofala, coupe la tête

au Cheq,
Fretiamen le Catholique en
Porrugal pour louenir les
froits de la Caltille, rouchant les découvertes de
Chritfophle Colomb, 68,
Bon mor du Roi Jean fecond fur le caractere de ca.
Ambaffadeurs,
Fressent Don Pipine de Por-

Fernand [ Don ] Prince de Portugal neveu de l'Infant Don Henri, & adopté par lui, donne les soins à pousser les découvertes,

Fernandes (Antoine) Portugais renegat, conduir une flote du Sabaie pour râcher d'enlever la Forteresse d'Anchedive, 227.

LLII ij

Fernandes [Frederic] fait Chevalier par Alphonse d'Albuquerque pour êrre entré le premier dans la ville à l'att-que de Goa, 405. Fernandes (Gaspar) sa mort.

Fernandes (Ruy) envoyé par Siquérta Ambassadeur à la Cour de Cambase, 606. Fernandes (Thomas) ingénieur

rend un grand service au sége de Cananor, 233. Fidalgo (Jean) commandé par

Albuquerque à l'attaque d'Aden, 487.

Fleuve des Rois, 79.

Flewe des bons Signaux , 81.
Forteriffe bâties par les Portrugais, aux filse d'Artguin, 3.
à faint George de la Mine, 36. à Mozambique , 83, à Cochin , 16; à Anchedive, 206. à Sofala , 146. à Ormus , 181. à Cellan , 160. à Challi ; 614. à Coulan , 184. à Coulan , 282. à Coulan , 282. à Coulan ; 60.

François, les François font les premiers qui ont découvert l'Amerique, ainsi que l'écrit Odoric Raynaldi dans ses Annales, 7.

Franguis, noms des Europeans aux Indes, 501. Freyre (Bernardin) traite mal l'Ambaffadeur Matchieu, est mis aux fers, & traduit dans les prisons de Lisbonne, 581. Freitas (Alvare de) l'un des

Découvreurs de l'Infant, 18.
Fuffigé (Isles du fustigé) pourquoi ainsi nommées, 85.

G

Alle, parsie de l'Isle Ceëjan, parsie de l'Isle Ceë-Galvan (Edoüard) nommé Ambassadeur par le Roi de Portugal pour la Cour d'Ethiopie, 582. meurt dans l'Isle de Camatan, Son éloge,

Gabon (George fils d'Edoliard) fon nafrage vå en efpritt par fon pere mourant, 83; Gome (Arias de ) frete de 'I.Amirante commande un vailfeau de l'elcadre de Dongancie de Norogna, & fait un voyage très-prompt, 45f. Gome (Eftevan) coufin de Vaico part avec lui pour les Indes commandant une efcadre à fon fecond voyage, v

. Gama ( Vasco de ) commande la premiere flote que le Roi Don Emmanuel envoye aux Indes, 74. Pieté par laquelle il se dispose à ce voyage, 75. Sa route jusques au Cap de Bonne-Esperance , 76 0 fuiv. double ce fameux Cap, 78. touche à plusieurs endroits: à Mozambique, à Mombaze, à Melinde, 78. & Suiv. Danger qu'il court à Mombaze, ibid. Traitement gracieux qu'il reçoit du Roi de Melinde , 90. & Suiv. Notices qu'il acquiert pour perfectionner la Navigation , 91. arrive à Calicut,

95.Sa reception ibid. & fuiv. voit les elperances renverfées, & pourquoi, 113. Dangers qu'il court à Anchedive od il fe retire . 1 15. 209. Il s'en tire habilement, ibid. Son rerour en Portugal, 116. Sa route, ibid. Sa pieté avant que d'entrer dans Lifbonne, 117.Honneurs & graces qu'il recoit du Roi. 118.est fait Amiral des mers des Indes , ibid. Son fecond voyage aux Indes , 139. fait tributaire du Portugal Ibrahim Roi de Quiloa, 140. prend la Meris vaisseau du Calyphe : sa cruauté en cerre occasion, 141. Sa cruauté envers les Indiens de Calicut , 143. Son traité avec les Rois de Cochin, & de Cananor, 144. Danger qu'il court de la part du Zamorin, 146, recoit les Envoyés des Chrétiens de saint Thomas, 148. remporte quelques avantages sur le Zamorin, 147. retourne en Por-

Game (Paul de) frere de Vaíco paffe aux Indes avec lui à fon premier voyage, 74. Son inquiétude au fujer de Vaíco obligé de se présenter au Zamorin, 106, meurt aux Terceres, 117. Gambes steuve d'Afrique,

Gate, nom des montagnes qui coupent tout l'Indostan, 378. Guedez (Martin) envoyé à Malaca, 453, aborde le premier un jone de la flote de Paté-Onus, 470.

Gines (Caste d'Indiens) Anciens possesser de la terre ferme de Goa. Excursion qu'ils font sur ces terres , §88. chasses par les Portugais,

Gelves, petits batimens plats, dont ont se sert dans la mer

Rouge, Gos , ville du Malabar du Domaine du Sabaïe fortifiée par ce Prince , 367, fe rend à Albuquerque, 371. entrée d'Albuquerque dans cette ville, 372. se soule-ve contre lui en faveur de PIdalcan, 376, reprife par l'Idalcan, 384. Albuquerque s'en rend pour toûjours le maître , 401. affiégée de nouveau par Pulatecan dans l'absence d'Albuquerque 434. enfuite par Roftomocan , 441. délivrée par les secours qui y arrivent dans la helle saison, 446. atta-quée par Ancostan & Cufolarin est encore délivrée de · la même maffiere ,. Goat vieux Goal

Goal (vieux Goal)
Godiz (François) commande
une fuste à l'expédition de
George de Britto, 1994
Goes (Gonsalve Vaz de) actions
atroce, par laquelle il cause

la guerre de Cananor, 228, en est puni trop legerement, 231. Sa mort, 236.

LLII iij

Gomere ( l'une des Canaries ) trahison de quelques Portugais qui y abordent, 18. Gomés (Fernand ) obtient le commerce exclusif de la côte d'Afrique, 26. continue de pousser les découvertes, établit la poste de S. Geor-

ge de la Mine, prend le furnom de la Mine, services qu'il rend, & honneurs qu'il reçoit du Roi,

Gomes ( Jean ) Facteur aux Maldives, y est massacré avec les gens à caute de son imprudence,

Gome [ Pierre ] Président du Confeil des Indes, va visiter le Monastere de Jesus avec l'Ambassadeur Matthieu. 185.

Gomez [Ruy ] envoyé par Albuquerque a Ifmael Roi de Perfe est empoisonné par Coje-Atar, 375-

Gonçales [ Antoine ] découvre jusques au Cap Blane, 14. Gonçales [ Gilles ] Facteur de

Cananor, faux avis qu'il donne à l'Amirante , 144, Gondalin ou le pas sec, l'un des passages pour entrer dans l'Ifie de God,

Guadalajara Gentilhomme Castillan fair une belle sortie durant le siège de Cana-

Guardafu, Cap d'Afrique à l'en-Gupin [ Mélic ] l'un des favoris du Roi de Cambaïe jaloux de la faveur de Mélic Jaz.

trée de la mer Rouge, 250.

favorise le dessein qu'avoient lesPortugais d'avoir une fortereffe a Diu , 451, tombe dans la diffrace du Roi de Cambaïe par l'adresse de son rival,

H Amed (Raix) neveu de Nauradin, se rend maitre à la Cour d'Ormus, ses mauvailes intentions, est afsassiné par ordre d'Albu-508. & fuiv. querque,

Hamed , neveu de Mocrin Roi de Itafah , fe faifit d'El-Catif , & en est dépossedé , 688. & fuiv.

Helene mere de David Empereur d'Ethiopie envoye un Ambassadeur en Pottugal avec un présent du bois de la vraye Croix . Sainte Helene [ Ifie de ] par qui découverte, 137. par qui cultivée,

Henri , Don Henri Infant de Portugal , Duc de Viseu , Grand-Maître de Chtist , premier auteur des découvertes, 4. Sa naiflance, 5. Sa devife, 6. eft excité à entreprendre de nouvelles découvertes, ibid. Contradictions qu'il éprouve à ce sujet 11. confirmé dans son dessein par les Rois de Portugal & par les fuccès, 13. députe vers le Pape, 14. Graces qu'il en obtient, 14. applaudi pour ses succès, 17. encouragé par les Compagnies qui se formerent pour

fuivre fes projets, jibid. Suite des découvertes faites de fon tems, 18, Ses foins pour les peupler & les continuer 12, devient maître des Canaries, y envoye, & les code à la Coutonne de Caffille, 2 a. Ses chagrins domentiques, 27, adopte l'Infant D. Fernand fon neveu, 28. Samort & fon caractere, jid.

Homi, Prince de Congo paffe en Portugal & à Rome, 124. Homi [le pere ] Religieux de l'Ordre de faint François, Superieur des Missionaires envoyés aux Indes avec Pierre Alvarés Cabral, fait un discours aux Brésliens, 11, est fait depuis Evêque

de Ceuta, ibid.

Hocen, fils de Mahomet Anconin, fait Roi de Quiloa,
252. deposé, 253.

Hocem [ l'Emir ] Genéral du Calyphe, conduit une flote de la mer Rouge dans les Indes . 100, aborde à Diu, ibid. joint ses forces à Mélic Jaz , 301. bat la flote Portugaife à Chaiil, 303.est défait par le Viceroi à Diu, 10. se rend à la Cour de Cambaïe, 114. fait sa paix avec le Calyphe, 518, s'empare de Gidda, & la fortihe, 550. va à l'attaque d'Aden fous les ordres de Raix Soliman , (11. construit une forteresse dans l'Isle de Camaran , 531. se retire à Gidda fur la nouvelle de la mott du Calyphe, ibid, Division entre Soliman & lui suivie d'une fausse paix, 533, est noyé par ordre de Soliman, ibid. Homme [Jean de l'] faute qu'il fait étant arrivé à Coulan.

119. Sa punition, 111.

Heya [Roi de] tué en défendant fa ville, & fa ville faccagée, 159Hyver des Indes , & fa fingula-

rité, I I Alophes, peuple de Guinée,

Japara, ville & Royaume de l'Ille de Jave, 465-Jave [grande & petite ]Illes du détroit de la Sonde,465,10E1 cription de la grande Jave & des mœurs de ses habitans, ib. Artnices des Javes quand ils sont pris sur mer. 465,

Jave , pris prisonnier par Mahmud Roi de Malaca qui lui enleva sa femme, cherche à fe venger en prenant le parti des Portugais, force le camp de Milar, & v est tué, ; 31. 747 [ Mélie ] Seigneur de Din, la naissance, son caractere, 300. se joint à Hocem pour aller combattre Laurent d'Alméïda , 301. détermine la victoire en faveur de l'Emir, 208. Sa politesse à l'égard du Viceroi sur la mort de fon fils , 311. Sa politique après cette victoire, ibid.

fa flote jointe à celle de l'E-

mir battue devant Din par

Don François d'Alméida, 320. fait la paix avec lui. 325. amuse les Portugais,& élude tous leurs efforts pour bâtir une Citadelle à Diu, fentiment d'Alphonfe d'AL buquerque sur sa politique, 492. Regret qu'il témoigne du rappel d'Albuquerque, 516. élude de nouveau les intrigues des Portugais pour s'établir à Diu fous Diego Lopes de Siquéira, 601.Ses fustes font la course sur les Portugais, avantages qu'elles remportent, 611.0 fuiv. Ibrahim [ Roi de Quiloa ] fait ptisonnier & tributaire par Vasco de Gama, 140.Sa perfidie, 127. 241. déposé par D. François d'Alméida, 241. rétabli sur son Trône 252. Idalcan, ou Adilcan, ou Sabaie, Prince de Goa, sa jalousie contre le Roi d'Onor . & pourquoi, 209, tache de furprendre Vasco de Gama par le moyen d'un luif Polonois, ibid. envoye une flote contre la Forteresse d'Anchedive conduite par un Portugais renegat Sa mort, 165. Son caractere, 368. Idalcan ( fils du Sabaïe nommé

Ibrahim) son embarras à se défendre contre les sujets revoltés & les Princes voifins après la mort de son pere, 365. fait la paix avec les ennemis, dès qu'il apprit la reddition de Goa , 375. envoye des troupes pour la

reprendre, 378. s'en rend le maître , & y rentre , ;84. tache de boucher le Canal de la riviere pour brûler la flote d'Albuquerque, 385. jette des propositions de paix pour amuser & fortifier le fort de Pangin, 387. envoye des vivres à Albuquerque avec un compliment fort poli , 388- admire la valeur des freres d'Andrade & leur envoye faire compliment, 393. se voit dans la nécessité de quitter Goa, à l'occasion de la guerre que lui fait le Roi de Narfingue , 197, perd pour toujours Goa qui lui est enlevee par Albuquerque, 401. envoye de nouveau Pulatecan pour prendre Goa dans l'absence du Général, 434. Le Roi de Narsingue lui fait la guerre, & pourquoi, Suite de cette guerre, 586,lesGines fe foulevent contre lui, 188.

Jean ( Roi de Congo ) reçoit le Baptême, 60. Son inconftan- . ce, 61, persecute son fils calomnié par les ennemis de la Religion.

Jean II. Roi de Portugal, son zéle pour la découverte du nouveau Monde , 30. en prend possession par les poteaux qu'il fait planter .... ajoûte à ses titres ceux de Roi de Guinée & côte d'Afrique, ibid. fait construire les forts d'Arguin & de faint George de la Mine, 32. re-

Indes & Indostan, leur description, 96. Rois qui partageoient l'Indostan au tems de l'arrivée des Portugais, .

Indiens, leurs mœurs, coûtumes & Religion, 97. Leurs Temples, 103. Condition cruelle de kurs femmes, 103. Initiations des Indiens, 100. Infulaires, ennemis du Roi de

Congo vaincus, 52.

Jaguns, elpoce de Penitens Hindiens, 101. Jogue converti à la foi fert d'entremetteur au. près du Roi de Coehin pour traiter avec les Portugais, 111. Jogue porte une Lette du Viceroi aux prifonniers faits dans l'adion ol Don Laurent d'Almétia fur tut, 314. Jogues iyont en peletinage au Pic d'Adam dans l'Iflée de Ceilan, 538.

Jone, espece de vaisseau des Indiens, 465. Jone de Paté-Onus, 465. Jone de Paté-Josephine de Paté-Josephine de Patricia de Patricia de Patricia de Covillan, 580.

Tome I.

Ifmaël (Schah. ou Sophi de Perfe) son éloge, 374 marque son estime à Albuquerque, 316. l'un & l'autre s'envoyent mutuellement des Ambassadeurs, mais sans effet, 375. Isaph (Cheq de Sofala) reçoit

les Portugais, 346. eft forcé par les liens de les attaquer, 148. Sa mort, 250. Italiens, deux Italiens transtuges rendent de grands fervices au Zamorin, 158. le Zamorin refuíe de les rendre aux Portugais, 168.196. fe repentent, & traitent de leur retour, 111. font maffacrés par les Maures de Ca-

Isott, 113.

Infart (Christophle) combat fous les ordres d'Edoüard
Pacheco contre le Zamorin,

Justs envoyés par le Roi Don Jean second après Pierre de Covillan & Alphonse de Païva 49.

Accaman (Amiral de la Maiaca) s'oppole à la tra-hifon que le Roi veur faire à Siquéira, 3/11. traite avec Albuquerque pour se rendre à lui, &c net sempénépar un faux avis, 428. Se retranche sur le fleuve Müar, 471, est battu par Fernand Perez d'Andrade qui admire sa maneuver, 452 poutsuit de la maneuver de la m

MMmm

George d'Albuquerque après fon entreprise sur l'Isse de Bintan jusques dans le port de Malaca, & y prend le brigantin de Gilles Simon,

Lago: ( la ville de ) feconde l'Infant Don Henri dans fes entreprifes, 18. Lamo ( Roi de ) évite fa ruine & celle de fa ville, en fe faifant tributaire du Portu-

gal, 255. Lançaros, commande les Caravelles de la ville de Lagos,

Lançarote (Isle des Canaries) descente qu'y font les premiers Découvreurs Biscayens,

Lonchares, espece de petit bateau,

Lar, Royaume fur la côte de Carmanie au voifinage d'Ormus. Deux neveux du Roi de Lar défaits & tués en fecourant Ormus contre les Portugais, 291,

Lafab, petit Royaume dans l'Yemen, 607. Lawriere (Antoine de) Religieux de faint François laiflé

gieux de faint François faitle pour Missionnaire à Socotora, 164. Belle action par laquelle il se fait rendre la liberté, & à tous les prisonniers Portugais par le Roi de Cambaie, 452.

Lemos (Antoine de) porte du fecours à la Forteresse de l'Isle de Ceïlan, 599, bat les ennemis, ibid. Lemus (Edoiard de) Juccede à Don George d'Agüir dan le diffred de la mer Roy et al. Le diffred de la mer de la mer

cinos (Fernand Gomés de ) attaque les Elephants de Malunud Roi de Malaca,

L'Enfant (Jean) envoyé avec Diaz pour découvrir les Etats du Prêtre-Jean par l'Océan Atlantique, gr. Lem (George Nugnes de) tué à l'attaque de Benaftarin,

Lima! D. Jean de ) est commandé par Albuquerque pour conduire les malades aux Isles d'Anchedive , 397. forcé de rélacher, ibid. est commandé de nouyeau pour donnet un coup d'œil à Goa, & le fait avec bravoure, 402. force le poste de l'attaque où il avoit été envoyé, 40;, attendri par la blessure de son frere & par fon discours, vole à sa vengeance, 404. commande un corps de troupes à Malaca, & s'y fignale, 416. & fuiv.

Lima (Don Jerôme de) com-

mandé pour aller donner un coup d'œil à la ville de Goa s'en acquite avec bravoure, 402. est blesse mortellement, 404. Son discours à son frere digne d'un bites.

héros , ibid.

Lima (Don Roderic de ) fubfitiule à Edoulard Galvan pour l'Ambaffade d'Ethiopie, 484, est remis entre les mains du Barnagais & du Gouverneur d'Arquico par Diego Lopez de Siquéira,

586.
Linda, petit Etat au voifinage
de Malaca, 428. le Prince
de Linda vassal de Mahmud
Roi de Malaca, ayant appris la prise de la ville, se
retire dans ses Etats, ibid.

Louis (le Pere ) Religieux de l'Ordre de fiint François envoyé par Alphonse d'Albuquerque en Ambassade auprès du Roi de Narsingue,

í

374.

M Acedo (Emmanuel)
commande une caraveile fous les ordres de Fernand de Beja, 607.

Macela (Nugno Fernand de )
laisté avec une caravelle
fous les ordres de Fernand
de Beja,
Machiado (Jean ) Portugais
rengar l'un des Proferits

(achiado (Jean ) Portugais renegar , l'un des Proferits d'Alvares Cabral , paffe aux Indes , & s'engage au vieux Idalcan qui lui donne une Compagnie de Rumes, 379. envoyé par Idalcan le fils à Albaquerque pour négocier avec lui, ibid. Son zele & fes propolitions fulpectes à Albaquerque, ¿80. avis qu'il donne à l'Idalcan, £82. Sa tonversion & fa faulle piecé envers les enfans, 443. fe rend à Goa avec les prifonniers Portugais, 441. et de de Commundement à l'est de la communidement à l'est de la c

Machines inventées par un Îngénieur Arabe pour bruler les vaisseaux d'Edoüard Pa-

checo, 191.

Maçua, isse de la mer Rouge
fur la côte d'Ethiopie, 577.

Siquéira y convertit une
mosquée en Eglis sous le
nom de Notre-Dame de la
Conception, 188.

Madagafear (ifte de Madagafear car ou de faint Laurent) par qui découverte, \$1 4.53 defcription & mœurs de fes habitans , ibid. et viíntée fans fuccès par Triftan d'Acugna, \$15. par Jean Serran, \$38. par Pelage Sala,

Magadaro, ville de la côte du Zanguebar. Infultée par Vafco de Gama, 117.

M M m m ij

Magellan (Fetnand de ) fauve les équipages de deux vaiffeaux Portugais qui périrent für des batures , 363, Mahamed (Tuam) fe fignale dans le combat donné contre Paté-Onus, 471.

Mahmud (Aga ) conseille Mélic Saca, lors de l'arrivée de Diego Lopez de Siquéïra devant Diu . 601. commande les fustes de Mélic Jaz, après · la déclaration de la guetre, 611. coule à fond le vaisseau de Pierte d'Ontel, & maltraite ceux de Fernand de Beja & de Nugno Fernand · de Macedo , ibid. coule à fond le vaisseau de Pierre de Sylva Meneles, 613.continuë à donner de la peine aux Portugais, 614. combat avec Fetnand de Beia. 614. tevient au combat, oil Fernand'de Beja est tué ibid,

Mahmud (Roi de Malaca) reçoit bien Diego Lopes de Siquéira, se laisse ensuite gagner par les Maures, & lui fait une trahison . sef. & suiv. se justifie auprès jette des propositions de paix pour l'amulet , 412. tenvoye Aravio & les prisonniers, 414. fait connoître fa mauvaile foi , 413. fe difpose à se défendre sur les propositions fiéres que lui fit Albuquerque, 414. eft bleffé dans la premiere attaque de la ville, 417. arrive

trop tatd à la seconde, 421. abandonne la ville , & · le retire chez le Roi de Pam fon gendre , 411. se fortifie fur le fleuve Müar , 427. en · eft chaffé par les freres d'Andtade, 428, se retite avec fon fils Aladin à l'Isle de Bin-\* tan, en dépoüille le Roi, & s'y fortifie, 454. fe concette avec Utemutis, enfuite avec Patequitit & avec Paté-Onus , 454. & fuiv. fait un effort pout enlever Malaca par une trahison, 499. fait semblant de vouloir la paix. &ctache de s'en rendre maître par une nouvelle surprise, 550. prend pour gendre Sultan Zemal,& lui fournit des troupes pour l'aider à remonter fur le Trône . &c s'en faire un allié contre les Portugais, 591. Tentative inutile que fait George d'Albuquetque pour le chasser

coit bien Diego Lopes de de Bintan, 596. Siquéria, fe laiffe enfuire Magner, per les Maures, de du Zamorin, battu à Cran-Jui fait une trahifon, 311. de les fils, de les fils, d'Alphonfe d'Alboquerque, Malara, ville de la Presignifie

du Gange, 350. prife par Albuquerque, 415. fortifiée par le même, 410. Male, capitale des Maldives donne son nom aux autres

Maldives, grouppe d'Isle dans la mer des Indes, leur defeription, 552. Poutquoi ainli nommées, 553.

ibid.

Rei des Maldives , fait alliance avec Alphonse d'Albuquerque .

Malvoisie , plans de Malvoisie

portés dans l'Isle Madere, 22. Manale, Maure de l'Indostan s'intitule Roi des Maldives. renonce à ce titre en confideration d'Alphonse d'Albuquerque, 554 s'en repent dégouté par les Officiers envieux de ce grand homme,

Mammellus, nom de la Milice des Soudans d'Egypte, 369. Empire des Mammellus déeruit par Selim Empereur des Turcs .

Manuel, Oncle du Roi de Congo, Son Baptême, sa pieté & fon zéle pour la Religion,

Manuel Roi de Portugal. Voye7 Emmanuel,

Marcos (Prêtre Abyffin) envoyé de Rome au Roi de Portugal, renvoyé par le Roi en Ethiopie avec des Lettres

Mariages faits à Goa par Alphonfe d'Albuquerque, 407. Marian (Idole des Indiens ) qui a quelque rapport à la fainte Vierge tenant fon fils, & nom que les Maures donnent à la fainte Vierge, 109

Martine? ( Fernand ) interpréte de Vasco de Gama, Martinez ( Simon ) commandé pour aller mettre le feu aux maifons dans l'attaque

de Malaca,

Martaban, Port du Royaume de Pegu, Mascaregnas (George de ) vi-

fite divers ports de la Chine,

Mascaregnas ( Pedro de ) arrive aux Indes avec les provifions de Gouverneur de Cochin , 478. veut fuivre Alphonse d'Albuquerque au liége de Benastarin , ibid, s'y fignale, ibid. Destiné au Gouvernement de Goa par Albuquerque, ibid, délivre D. Garcie de Norogna, ibid, Mascate, ville du Royaume d'Ormus, s'arme contre Albuquerque malgré son Goùverneur,& eneft punie,171. leurs efforts pour perfec-

Mathematiciens du Roi Jean II. rionner la Navigation, & leurs découvertes, Matthieu ( Arménien ) Ambal-

fadeur de l'Empereur d'Ethiopie auprès du Roi de Portugal, 181, fait prisonnier par le Tanadar de Dabul, est délivré par Alphonse d'Albuquerque, 581. Reçu avec honneur par ce Général, qui lui procure un em- . barquement pour le Portugal , ibid, maltraité par les Portugais., 582. reçu avec distinction par le Roi Don Emmanuel, ibid, renvoyé aux Indes avec un nouvel Ambaffadeur au nom du Roi \* de Portugal, ibid. s'embarque fur la flote de Diego Lopez de Siquéira pour alle; en

MMmm iii

Ethiopie , 384, demandé & reconnu par les Abyllins , 179, 184, va vifitet le Monantère de Jefus ou de la Vifion , 987, tient fon rang d'Amballadeur dans la conference du Gouverneur avec le Barnagais , ibid. elt configné entre les mains du Barnagais & du Gouverneur d'Arquico avec lenouvel Am balladeur de Portugal , ibid. daur , Religieux de l'Ordre de

Maury Religieux de l'Ordre de faint François, & Supérieur du Monaftere du Mont Sinaï, ses terreurs sur les projets du Calyphe, 196. Ses Négociations en Europe sans succès, 198. & flux Maures & Mahometans répandres de la company de la compan

dus dans les Indes, feurs efforts pour petrd les Portugais & ruiner leur commerce, 114, &C. 13f, mettent une flote en mer contre Pierre Alvares Cabral,
13f, font battus par Jean
de Nove, 116, Maures de
Cochin, Difcours que leur
fait Edolaird Pacheco, &
Ja crainte qu'il leur infpire,

Maura, Gutazate Sabandar' A Malaca, change la volonté du Roi & de fon Mint-fite contre les Portugais, 152 entre dans la con-juration du Bendara contre le Roi, eff obligé de s'enfuir, 410. fe retire chez le Roi de Pacen, ibid. fe fauve pour aller à Malaca por-

ter la nouvelle de l'arrivée des Portugais, & mériter fa grace, 41 Left rencontré & attaqué par Albuquerque, se défend en homme desergeré, & est tué, 411. Merveille arrivée à sa mort, ibid

Maxelii (Tuam) concerte avec Mahmud une trahifon pour le rendre maître de Milaca, 499. fe refugie à Malaca comme transfuge, est bien ceçu, & obtient une garde pour fa füreté, 1900, ute le Facheur, & est tué lui-même

nutimente effin d'Albustin.

Action pe fels déruire, «
Action de la déruire de la fermire de la ferm

Mello (Edoüard de ) force le camp de Mahmud fut le fleuve Müar , Mendoze (Fernand de ) commande une galere dans une action contre Aga Mahmud,

Mello (Fernandez de) se signale à l'attaque de Goa, 403. Mello (François de) envoyé à

Malaca, 453. se diftingue dans le combat contre Paté-Onus, 470. Mello ( George de ) mal tervi

par la malice de son Pilote, 321. fait bien son devoir,

Malle (Martin de) rué à l'attaque de Benaftarin , 477.
Melle (Ruy de ) Gouvernut
de Goa , profite de l'irruption des Gines pour fe rendre mairte des terres fermes
du voifinage de Goa , 583.
les perd peu après , 389.
Menaigue (Indien ) fielle à
Albuquerque , lui rend de

bons fervices , 384.

Menefet ( Don Alexis de ) ne
peut lecourir Pierre de Menefes attaqué par Aga-Mahmud, à caufe du calme, 61 ;
. commande dans l'Indoftan
dans l'abfence du Gouverneur cénéral . 606.

Menefes ( Alphonse de ) envoyé à Baticala pour y exiger .le tribut , 561. obtient ce qu'il veut à cause de l'arrivée du Gouverneur général Diego Lopes de Siquér-

ral Diego Lopes de Siquéïra, 561. Menefes (Don Edoüard de ) arrive aux Indes en qualité de

Gouverneur, 6.16.
Meneses (Don George de )
donne du secours à André
de Sosa maltraité par AgaMahmud, 6.14. se bat perfonnellement contre l'Aga,
& le fait fuir, 6.15. se retire extrémement maltrai-

Menefes (Henri ou Enrique neveu de Siquéira ) laissé pour être Gouverneur de Chaül, 614.

Memfes (Don Louis) frere de Don Edouard, arrive aux Indes avec les provisions de Général de la mer, 615.

Menefes (Pierre de Sylva) coulé à fond par Aga-Mahmud

Méque [ la ] dessein d'Alphonfe d'Albuquerque pour la détruire, 519.

Méque [ Cheq de la Méque ] s'entremêle pour accorder l'Emir Hocem, & Raix Soliman.

Mercar [Cid.] envoyé par le Roi de Natíngue se lassife gagner par l'Idalcan qui le fait assassimer, 187. Meri [la] vaisseau du Souldan ou Calyphe d'Egypte pris par Vasco de Gama,

Merdae [frere du Roi d'Onor] obient d'Alphonse d'Albuquerque la Surintendance des firmes de Goa , 408. défair Pulatecan, 414. est défair à fon tour par le même, 415. s'enfuir auprès du Roi de Narsingue, ibid. devient Roi d'Onor après la mort de Ton frere, ibid. Mer. Rouge, (da électiption, 480,

Alphonfe d'Albuquerque est
le premier qui y entre avec
une flote, 421.

Micant fait Roi de Quiloa, &c

est déposé. Mine ( S. George de la Mine ) Ville & Forteresse sur la côte d'Afrique . Miral, trahit Albuquerque après la reddition de Goa. 381. puni , 383. Miranda (Antoine de) laissé à Cerlan pour Capitaine de Port, Missionnaires de l'Ordre de saint François envoyés aux Indes avec Pierre Alvares Cabral, 121. Mocrin Roi de Lafah, se saifit des Isles de Baharen & d'El-Catif, son courage à les défendre , 607. & fuiv. est bleffe, & meurt trois jours apfès, 610. Sa tête est portée à Ormus où le Roi en triomphe. Molana ou Chef de la Religion

Molama ou Chef de la Religion sauve l'héritier du Roi de Pacen dépossédé, le conduit dans l'Indostan, & le rétablit par l'entremise des Portugais, 591.

Mombace, sa description, 36.
trahison que le Roi de Mombaze fait à Vasco de Gama.

trahilon que le Roi de Mombaze fait à Vasco de Gama, ibid. Ce Roi moleste le Roi de Mélinde, 140. est forcé de faite une paix simulée avec les Portrogais, 241. Monda nouveau, Jong-tems inconnu, & pourquoi, 1.

Montroi ( Don Fernand de ) commande le parti que Don Guttieres son frere envoye yers Ponda, & est battu, 544. Montroi ( Don Guttieres de )
va dans les Indes Gouverneur de Goa , 539. expofe
cette ville par une folle pafsion , ibid. Ses dèmelés avec
Caldétra, jibid. fait irruption
für les terres de l'Idalcan
avec un très-mauvais succès.

Montroi (Jean de) attaqué par quinze fultes de Melic Jaz les bat, Monzaide, Maure Tunetain s'attache aux Portugais, 105, donne des bous confeils à Gama, & bui rend de grands fervlees, ibid. retourne en Portugal avec Gama, & fe fair Chrétien, 116-Morros (Laureut) combat en

faveur du Roi de Cochin, 159. 193. Mosambique, sa description,

Cheq du Mosambique, sa trahison envers Vasco de Gama, 84, est plus traitable à l'arrivée de Pierre Alvares Cabral, 128, Mouçon, terme pour signifier

les vents reglés , 105.
Mufaph, endre d'Ifuph Cheq
de Sofala, ennemi des Portugais caufe la guerre & la
ruine des ffens , 146.
Musr , fleuve au voifinage de
Malaca , fortifié par Mahmud Roi dépossée de Malaca , 417.
Attibulorie des Indiens. Son

rapport avec la Mythologie ancienne , 99. N

N

Manade (Place de la Carmanie ) Alphonfe d'Albuquerque y désait deux Seigneurs , Généraux d'Ifinaël Roi de Perfe , 316.

Nahu Roi des Abyssins ou Empereur d'Ethiopie peu favorable aux Portugais, 180.

Naires de Cochin s'en fuyent par la trahison d'un Caïmale parent du Roi de Cochin,

Naires (Caste des Nobles Indiens) leurs mœurs leurs épreuves, 101. Naïres dévoüés, 102. Naïres de Calicut. Avantage qu'ils remportent sur le Maréchal,

Nanto, Port de la Chine, 565. Navigation des Anciens imparfaite,

Navigation imparfaite au tems des découvertes, 7.

Naramubin neveu & héritier du Roi de Cochin, défend l'entrée de l'Isse de Cochin au Zamorin, 162, Sa bravoute, ibid. Sa mort & celle de ses deux neveux, 161,

Narjurgue (Roi de ) fes Etats & fes intérêts, 207, 213, Vengeance qu'il prend des Maures fes fujets qui faifoiren la contrebande, 208, envoye une celebre Ambaffade au Viceroi Don François d'Alméjda, 113, en re-Tome I. çoit une de la part d'Alphonfie d'Albuquerque, 362, déclare la guerre à l'Idalcan, & fait fa paix avec lui par la crainte des Portugais, 375, recommence la guerre en faveur des Portugais con-

en faveur des Portugais contre l'Idalcan, Naubeadarin, neveu & héritier du Zamorin favorable aux Portugais , 154. Sagesse de fes remontrances, ibid, fait conclure la paix, 168. fufpend la détermination d'une nouvelle guerre , 170. Ses vains efforts pour entrer dans l'Isle de Cochin, 178. & fuiv, Battu à Cranganor par Diego Soares d'Alvarenga, & ensuite par le Roi de Tanor, 199. s'entremet pour la paix & la traite avec D. Garcie de Norogna, 481. succede au vieux Zamorin son oncle, traite de nouveau avec les Portugais, leur accorde un emplacement dans Calicut pour une Citadelle , & envoye ses Ambaffadeurs en Portugal .

Nambeadora ( neveu de Trimumpara) fait Roi de Cochin à fa place 2.115, inflalé avec pompe 761.d. (e roconnoît tributaire du Portugal & permet qu'on conftruife une nouvelle Citadelle, 117, maintenu contre fon ainé par Alphonfe d'Albuquerque, 400. Nières d'Afrajou. Leur carac-

NNnn

tere, 14. Leur commerce Nomadin (Raix ) Ministre du vavec l'Eutope avant le tems des découvertes, idid. Leur étonnement à l'atrivée des 185, emposionne. le Roi Portugais, idid. Difficultés qu'on cut d'abord à lier cha à fa place, 508, atrier commerce avec ext. 25.

Nimacheu, Favoriie les Portagais à Malaca, 433, elf ait Bendara ou Chef des Indiens Gentils, 43, f.e fignale dans la bataille contre Patc-Cnus, 47, eft dépolé de son emploi par George d'Albuquerque, 503, se brûle vif à la façon des Indiens Gymnosophites, 50 n discours en cette occation, 1814.

NT amáus, l'un des Tyrans qui s'élevrent dans le Royaume de Decan, reçoit les Portugais à Chail , fe fait tributaire, & paye le tribut à Don François d'Alméida, 325, confent que les Portugais faffent un fort à Chail , & en preffe l'exècution , 612.

Noguera (Antoine de ) dépêché par Alphonse d'Albuquerque à Edoüatd de Lemos, rafraîchit le fort de Socotora, 346

Nome, affectés aux tetres nouvellement découvertes & usage des Navigateurs pour les appliquer, 79. Divers noms donnés à cette occafion, ibid. Nom, Cap Non, pourquoi ainsi

Non, Cap Non, pourquoi ainfi nommé, 7.

Noradiu (Raix ) Ministire du Roi d'Ormus, Réposite fiere que lai fait Albuquerque, 185, empositone. le Roi Zeiphadin, & met Torun.-cha în place, 508, attire de Perfe fes neveux, ibid. Sujection qu'il reçoit de l'un d'oux nommé Hamed, ibid. favorile Albuquerque pour fei tirer de la tyrannie de ce neveu, 510. ce ff forcé par Don Garcie de Notogna à livret route l'artilleite de la ville, 1513, Noradin (fils de Raix Noradin).

Voradin (fals de Raix Noradin) ingrat envers Albuquerque, & ptêt à le tuer, a le bras emporté, 289.

Nerges (Don Alphonfe de) fe diffingue à l'attaque du fort de Socotora , & tuë Ibrahim qui y commandoit, 161. refte Gouverneur à Socotora , 164. paffe dans l'Inde , & Peirt dans un nau-frage allant prendre le Gouvernement de Cananor, 394. Noregus (Don Antoine de)

deigné par Antoine de ) deigné par Alphonic d'Albuquerque pour lui facecder, en cas de mort au fiége de Coa où il l'avoit fuivi , 56°, enleve le fout de Pangin , 36°, est fait Gouverneux de Coa , 173, fait mettre mai a propos le feu à un magazin , de découvre parla la retraite des Portugais , 386. Commandé pour atraquer Cufolatin , est bless' mottellement dans le com-

bat . 102. Sa mort & fon éloge, Norogna ( Don Garcie de ) neveu d'Alphonse d'Albuquerque envoyé aux Indes commandant une flote avec les provisions de Général de la mer dans l'Indostan , 480. va à Cochin expédier les vaisseaux de la Cargaison, ibid, Malmené à l'affaire de Benastarin, est délivré par Pedro Mascaregnas , 478. traite de la paix avec Naubeadarin . 48 t. Enleve l'attillerie du Palais & de la ville d'Ormus, 513, conduit à Goa les Princes aveuglés d'Ormus, 514. essuye beaucoup de mauvaifes manieres de la part de Lope Soarez d'Albergaria avant son départ pour le Portugal, (16. Nove ( Jean de ) part pour les

Nove ( Jean de ) part pour les Indes, 1;34, découvre l'Illa de la Conception, & donne fon nom à une autre, 1;5, remporte une belle victoire fur le Zamorin, 1;6, retoutne en Portugal, & découvre l'Ille de fainte Helene,

Nove (Isle de Jean de Nove )

Nugnes (Pierre) envoyé aux Indes en qualité d'Intendant, passe sur la flote de George d'Albuquerque, 574.

Océan Atlantique, Isles de l'Océan Atlantique connues par les Anciens sous di-

vets noms , inconnues jufqu'au quatorzième fiécle, 19. Officier Efpagnel d'un grand nom , mars d'esprit foible commandant un vailleau Portugais , rélâche au Bressl, & le fait forban , 573.

Oser. Ville & Royaume de l'Indoftan. Roi d'Onor cheche à furprendre Valco de Gama à fon premier voyage, 20.9. Inquiet de l'étabiffement que les Portugais font à Anchedive, 20.7. tiaite avec Almédia par la médiation de fes Miniftes , ibid. Incident qui trouble la paix, 21.0. renoué avec Almédia par l'entremié de Timoja, 21.1.

Onus, Voyez, Pati-Onus, Ormus [10e, ville & Royaume du Golphe Perfugue] fa defcripțion, 269, artaquée par Alboquerque, 175, faite tributaire par le même, 280.Citadelle commencée, 281. Ie fouleve, 187, attaquée de nouveau en vain, ibid. prife & foumife par Albuquerque, 508. & faiv.

Orpha an, ville du Roi d'Ormus, pillée & brûlée par Alphonie d'Albuquerque, 172. Ontel (Piette d') croile fur les côtes de Diu, 607. est coulé à fond par Aga-Mahmud,

P Acen, Royaume de l'isse de Sumatra. Roi de Pacen accorde à Diego Lopes NNn n ij

de Siquéira la permiffion de planter un poteau dans fes Etats, reçoit bien Alphonfe d'Albuquetque, mais Gus main fait fauver l'ancien Sabandar de Malaca qu'il renvoye à Mahmud pour lui donner avis de l'attivée des Portugais, 417.

Roi de Patem pille la Factorerie des Portugais , 571. Emmanuel Pacheco envoyé pour l'en punit , le contraint à demander la paix , 572. Patem , Pupille fils d'un Roi de Pacen dépoûillé , est retabli par George d'Albuquerque,

Pacheco (Antoine) Général de la met à Milaca , prétend fucceder à George de Britto dans le Gouvernement de cette ville , 141. eff fair prifonnier par son Compétiteur , 146. délivré par Don Alexis de Meneles , 550. Pacheco (Christophle) la mort,

Pachers (Edollard) paffe aux Indea avec Pietre Alvater Cabrail, & ty diffingue, 164, y revient avec Alphonic of Albuquerque, 18th favet la vie à Alphonic, 157, eft laiffe aux Indee pour défendre le Roi de Cochin, 171, Sa conduite à l'égard du Roi & des Maures de Cochin, 1712, Se victoires contre le Zamorin, 171, of fuiv. repaffe en Portugal, 201, Honnews qu'il y reçoit, ibid. mal récompensé de se services, 204, Pachree (Emmanuel) envoyé par Garcie de Sà contre les Rois d'Achen & de Pacen, 170. Belle action de cinq personnes de son équipage attaquées dans sa chaloupe,

Padoue (Battures de ) Hautsfonds ainsi nommés sur la côte du Malabar , 1632. Parva (Alphonse de ) envoyó pour découvrir les Etars du Prêtre- Jean , sa mott , 43.

Parva (Gaspar de ) est fait Castellan major de Goa par Alphonse d'Albuquerque,

Pairsa (Gafpar de ) commandé pour aller mettre le feu aux maisons dans l'attaque de Malaca, 418, Paix (Aiguade de la bonne Paix) 80, Palignard (Gué de ) 184, Palipart (Gué de ) 198.

Palier (Gué de)

184Pam, petit Royaume feudataire de celui de Malaca,
411- fils du Roi de Pam,
gendre de Mahmud confeille
la guerre contre les Portugais, ibid. défend fa ville,
411- fe, fait vassal de Portugal,

Panane; ville & maison de plaisance du Zamorin h'ûlée par Don François d'Alméida, 265-Pança Aquitimo Prince de

Congo ennemi des Chrétiens, vaincu par son frere, 64. Sa mort, 65.

Pandarane, victoite gagnée à Pandarane fur les vaisseaux Maures par Lopes Soares d'Alvarenga, 201.

Pangin (fort de) dans l'Isle de Goa, emporté par Don Antotoine de Norogna, 370, retabli par Albuquerque, 371, pris & renforcé de nouveau par l'Idalcan, 489, repris encore par Albuquerque, ibid, repris une troisième

fois par le même, 401.

Panthere envoyée au Pape par le Roi Don Emmanuel,

Pantoja (François) tefule de fucceder à Rabelo dans le Gouvernement de Goa, 410. veut revenit, mais en vain, ibid.

Pantoffa (François) dépêché par Alph. d'Albuquerque vers Edoüard de Lemos, 346. Parabrama, Dieu des Indiens,

Parao, espece de bateau, 160.
Pariat (Caste des Indiens) 103;
Pati-Onus, atme une flote
contre Malaca, 464. Defcription de cette flote, 465,
battu par les Portugais,
Description de cette action,
468.

Patequitir, est fait Sabandar de Malaca à la place d'Utemutis . 413, se joint à la veuve d'Utemutis pour la venger, & épouse sa fille, ibid, brûle le quartier des Quittins & des Chatins, ibid. Leve le madque, & insulte Malaca, 455, est forcé deux fois dans ses retranchemens, & se feuve dans l'îste de Jave, 445, 462.

Patequitir (fils de Patequitir) prisonniet dans un jonc, se sauve, 461.

Pazzagne (Manuel) établi Gouverneut de la Forteresse d'Anchedive, zız. s'y défend contre les troupes du Zabaïe commandées pat un renegat Portugais , 127. Son fentiment fur la difposition de l'attaque de Calicut , 334. Conseil qu'il donne au Maréchal, 337. est rué en le défendant, ; ; 8. Mott de ses enfans, 334. Pedir, Royaume de l'Isle de Sumatra. Roi de Pedir accorde à Diego Lopes de Siqueira l'agrement de planter un poteau fur ses terres , 350. Intimidé par Albuquetque, lui tenvoye quelques Portugais qui avoient été atrêtés à Malaca.

Pedre (Don Pedre ) Prince de Portugal Regent du Royaume & frete de l'Infant Don Henri, anime les découvertes par les concessions qu'il lui fair, 14. Malheur de ce Prince, & fa fin tragique, 27. Persins (Diego Fernand). découvre l'ille de Socotora couvre l'ille de Socotora

NNnn iij

Perima (Gaspard) Secretaire des Indes, Proposition qu'il fait à Albaquerque de la part du Marchal, 310. Son caractere, 494, Etant palsé à la Cour de Portugal, y tend de mauvais fervices à Mid. crous qu'ant dans let Indes avec ordre au Gouverneur de relituer. Goa à l'Idalean, 495, Continue à cabaler contre le Gouverneur, ibid. de Courvaincu par Albaquerque de se mauvaisse intriguer.

Pereira (George de Mello)
paffe aux Indes commandant une escadre, 451.

Pereira ( Nugnes Vaz ) fait Gouverneur de Sofala, 25 t. paffe à Quiloa, y retablit le commerce, & fait reconnoître Hocem pour Roi,

Periint (Nugno Vas) commande l'avant-garde de la foto Portugaife devant Diu contre l'Emit Hocem, 311, faute dans le vailleau de l'Emit , 311, eft bleftè à la gorge, ibid. 3a mort, ibid. Periin (Nugnez Vas) nommé par George de Britto pour lui (ucceder dans le Gouvernement de Malca, 141, eft troublé par les présentations d'Antoine Pacheco, ibid. de fait prilomier par trabilion, 146, meut, 1302.

Perefirelle (Barthelemi) l'un des Déconvreurs de l'In-

trop tard, 456.

Personne (Pierre) Facteur de
Malaca assassimés sa présence
d'esprit en ce moment sauve la place, 500.
Pessassa (François Pereïra) traite mal l'Ambassadeur Mar-

thieu, est mis aux fers, & traduit dans les prisons de Lisbonne, 82.
Pilotes perfides du Mosambia que cherchent à faire périt Vasco de Gama, 84. & fullo le fait sortie de ligne par ma-

fait fortit de ligne par malice, 3.1. Pilotei de Diego Mendes de Vasconcellos, condamnés à mort, deux sont exécutés, les autres ont leur grace,

Portugal, fituation du Portugal au tems de la découverte du nouveau Monde, 4.
Porto Scerzo, ptemier port du
Breil où toucha Pierre Alvares Cabral, 123.
Porean é cabilis pour prendre
polleffion des terres nouvellement découvertes, 31.
Prêtrs-1ean, idée confuíe qu'on
avoit de ce Prince, 43. Ems-

pressement du Roi Jean II. pour le découvrir , ibid. Notices qu'on avoit de ses Etats , 46.

Prisomiers Portugais à la Cour de Cambaïe comment délivrés

Puissances d'Europe justifiées contre les calomnies de quelques Auteurs, 295.

Pulatécan, Général de l'Idalcan, vient à Goa pour la reprendre, 378. tente d'abord la voye de la Négociation, 179. force le paffage de l'Iffe , 383. Forcé dans fon camp par Albuquerque, rentre dans Goa. 100. revient fur Goa dans l'absence du Général ,414 bat Merlao & Timoja,435. est battu par Rabelo Gouverneur de la place, & court un grand risque de sa perfonne , 437. fe remet de ses pertes, & continuë à presser la ville, 439. est relevé par l'Idalcan, contre lequel il se souleve , 439. Battu par Diego Mendez de Vasconcellos & par Roftomocan joints enfemble. ie retire vers l'Idalcan qui le fait empoisonner, 440.

## 0

Quexiomé, Iste au voisinage d'Ormus, insultée par Alphonse d'Albuquerque,

Quemado (Gonçales ) se fait

tuer pour sauver la vie à Alphonse d'Albuquesque

Quilos, ville & Reyaume de la côte de Zanguebar, &6.
Fort bâti à Quiloa, & enfuite détruit,
Quitir, Voyez Patequistr.
Quitins, leur quartier brûlé
par Patequitir,
433.

#### K

R Abello ( Roderic ) commandé pour brûler les batimens qui étoient fur les chantiers, à l'affaire de Calicut , 137. apporte du secours aux fuyards, Rachol , Fortereffe dans les terres de l'Idalcan, affiégée par le Roi de Natfingue, 587. prise par le même , ibid, reprife par l'Idalcan, 189 Rome , Cap de Rama , Rangel (Simon ) exilé de Cochin par ceux qui y commandoient à cause de sa probité & de la liberté à reprendre leurs vices , 450. est fait esclave par les Maures , & conduit à Aden

Raphaël (Côte de S.) Vaisseau le S. Raphaël échoué sur la côte de Mombaze,

Raphaël (Diego ) commande une Caravelle au pas de Palurt, 189, fait tirer fur le Zamorin, ibid. Raposo (Louis) sa mort gloricuse, 595a

Raulin , nom du Chef de la Religion au Royaume de Pegu, <u>168</u>, jure le traité d'alliance avec Antoine Correa,

Ravasco (Ruy Laurent) fait tributaire le Roi de Zanzibar, 240.

Real (Antoine) écrit en Cour contre Albuquerque à la follicitation de Gaspard Pereïra,497-est surpris & convaincu de ses calomnies, 497. Rehandar (Pointe de Rebendar) placée à l'entrée de la

barre de Goa, <u>\$87.</u>

Religieux de faint Dominique
Missionnaires au Royaume
de Congo, leurs succès,

Replin (Caïmale de) ememi personnel du Roi de Gochin determine le Zamorin à la guerre contre ce Prince , 154 vois l'écretime le Zamorin à la guerre contre ce Prince , 154 vois l'écretime le de Repelin combat en faveur du Zamorin, & terne plusieurs fois d'entrer dans l'Isle de Cochin, 179 of piùv., abandonne le Zamorin ,

Requête présentée à Alphonse d'Albuquerque , mépris qu'il en fait, 184 Porte de la Requête, ibid,

Risoceros envoyé au Pape par le Roi Don Manuel meurt sur les côtes de Gennes, [13].

Riviere d'Or, par qui décou-

Rodrigués (le Pere ) Religieux Dominiquain Missionnaire à Coulan, 169.

Rodrigues (Hector) envoyé à Coulan pour y bâtir une Forterelle, y réuffit avec adrefle & avec peine, 562.
Rodrigues (Sebaftien) s'expo-

fe pour aller chercher des vivres, afin de ravitailler Goa, 445. Rofalgate, Cap de l'Atabie où commence le Royaume

d'Ormus . 269.
Rouren , Dieu des Indiens , 98.
Romes , nom donné dans les Indes aux Mahometans d'EuIope , 301.

#### 5

SA (Antoine de ) Facteur de Coulan son avarice & fon imprudence, cause de sa mort, 268. & saite de sa mort, 268. & saite de la mort croifer sur une escadre pour croifer sur les côtes de Dabul & de Diu,

Sà (Garcie de Sà) va à Malaca pour les intérêts du Gouverneur général, prend le Gouvernement de la ville, 170. chaffe Mahmud de fon poîte du fleuve Müar, ibid, envoye Pacheco contre les Rois d'Achen & de Pacen, ibid.

Sabaie ou Zabaie. Voyez Idal-

Sabandar de Goa, trahit Albuquerque, & envoye sous les petits

nemis, 384. Sa punition

ibid. Saca ( Mélic)fils de Mélic Jaz. jouë habilement Diego Lopes de Siquéira qui lui demandoit l'agrément pour bâtir une Forteresse à Diu .

Saldagne ( Aiguade de ) célebre par la fin tragique de Don François d'Alméida & de onze Capitaines de sa suite,

Saldagne ( Antoine de ) croife fur les côtes de l'Arabie . 162. 549. 561.

Sampaio, Lopes Vaz de Sampaïo, ou de saint Pelage, se fignale au fiége de Benaftarin,

Sauterelles , jettées par hazard dans la Forteresse de Cananor , y fervent de nourriture & de remede,

Selim, Empereur des Turcs, la victoire contre Campfon Soudan d'Egypte, 532. détruit l'Empire des Mamélus, (13. Raix Soliman fait déclarer la ville de Gidda pour

Sinigal , fleuve d'Afrique, 17. Seraph ( Ministre du Roi d'Ormus) accompagne Antoine Correa à l'expédition de Baharen , 608. se comporte mal dans l'action, 610, fe met à la fuite des fuyards, & rapporte la tête de Mocrin,

Tome I.

petits bateaux vers les en- Sepuleures des Rois anciens trouvées à Malaca, 426. Siam, Royaume de l'Inde dans la Peninsule au delà du Gange. Roi de Siam félicite Albuquerque fur la prife de Malaca, 419. Ambassadeurs qu'Albuquerque lui envoye, Sierre Lyonne ( Cap de ) par qui découvert,

Simon (Gilles ) attaqué par Laczamana dans le port de Malaca perd fon brigantin & la vie.

Sintra (Gonzalve de) l'un des Déconvreurs de l'Infant , 18. Siquéira (Diego Lopes de) destiné par le Roi pour faire un établissement à Malaca , 147. Reconnoît l'Isle de Madagascar, ibid. aborde à Cochin , 348. découvre les Isles de Nicobar & de Sumatra, ibid, fait alliance avec les Rois de Pacen & de Pedir, 350. arrive à Malaca, ibid. traite avec le Roi, &cétablit une Factorerie, 451. Trahison qui lui est faire à la follicitation des Maures , 352. est averti de se défier par des Capitaines de vaisseaux Chinois, & enfuite par une femme Perfane , 353. Son aveugle fecurité, 354. est attaqué, & danger qu'il courut, 355. se retire, n'ose revenir dans les Indes, & retourne en Portugal 358. revient Gouverneur des Indes , 560,

arrive à Cochin & fair di- Soldars Portugais déserteurs verles expéditions, ibid. paffe avec une flote dans la mer Rouge, 575. Ne pouvant aller a Gidda, il tourne fur l'Isle de Maçua, 577. recoit des Lettres du Gouverneur d'Arquico, ibid. traite avec le Barnagais, & lui remet l'Ambaffadeur Matthieu & l'Ambassadeur du Roi de Portugal, 585. va hyverner à Ormus, 186. se présente à Diu avec une flote, & est la dupe des artifices de Mélic az & de Saca fon fils, 601, & fuiv. revient à Ormus , 607. delà dans les Indes où il trouve la guerre déclarée avec Mélic Jaz , 611. aborde à Chaül , & s'y trouve pressé par les fustes du Mélic, 613. retourne à Cochin , & delà en Portugal, Soar, ville du Roi d'Ormus fe foumet à Albuquerque . 272.

Soarez (Ruy) belle action qu'il fait à Diu dans le combat contre l'Emir Hocem,

Socotora ( Isle de ) par qui découverte, 240. Sa description, 259. crue la dioscoride des anciens, ibid. Mœurs & Religion de ses habitans , 260, foumife aux Fartaques, ibid. Fort de Socotora pris par Triftan d'Aeugna, 261. Détruit par Alphonse d'Albuquerque,446.

pris & brûles à Ormus avec le bareau dans lequel ils avoienr déferté. Soldre (Vincent de ) conduit une escadre aux Indes au fecond vovage de Vafco de Gama , 139. refuse lachement de secourir le Roi de Cochin & les Portugais 156. Son naufrage & celui de son frere aux isses de

Curia Muria, Soliman (Raix) Corfaire commande la seconde flote que le Calyphe envoye aux Indes , 510. tente inutilement la ville d'Aden , 531. emporte la ville de Zeibir, ibid. Ses démêlés avec l'Emir Hocem, 533, le fait mourir, & se déclare pour Sultan Selim, ibid\_ Sofa (Christophle de ) commande une escadre pour croiser sur les côtes de Diu

& de Dabul , 😘 1. perd deux de ses vaisseaux 562. Sofa (Garcie de ) commande au Pas de Benastarin , 378. repasse aux Indes commandant une escadre, croife vets Dabul, 480. retire l'Ambassadeur Matthieu des mains du Tanadar de Dabul , 484. se signale à l'attaque d'Aden , dont il devoit être Gouverneur . 488.

487. y est tué, 488. Sofa (Manuel de ) est fait Gouverneur de la Citadelle de Goa , 453. Son nau-

Sofa ( Pelage de ) efforts inutiles qu'il fait avec Diego Perez pour sauver le vaisseau Laurent d'Alméida

Sofa (Roderic) fuccede à fon oncle Gonfalve dans l'Ambassade auprès du Roi de Congo, 56. Son entrée dans cette Cour .

Sudamicin (Raïa) attaque la chaloupe d'Emmanuel Pacheco, fon courage, fa mort, \$72.

Sumatra (Isle) (a description, 349. crue la Taprobane des anciens, 350. découverte par Diego Lopes de Siquéïibid.

Suez, ville à l'extremiré de la mer Rouze du côté du Nord. 490. Cruë l'Assongaber d'où partoient les flotes de Salomon,

Sylva ( Arias de ) commande un vaisseau dans le Canal de la riviere au pas de Benastarin, pour défendre le passage à Pulatecan, 378.

Sylva ( Laurent de ) commandé par Alphonse d'Albuquerque pour porter une piece d'artillerie fur une éminence, 188.

Sylvéira (George) abandonne Albuquerque, & va à Cochin fans ordre , 178, refuse de retourner, en étant prié par Albuquerque, 384. Sylveira ( Don Jean de ) en-

voyé aux Maldives par Lo-

pes Soarez d'Albergaria ff2. fait un établissement aux Maldives, 555.donne la chasse aAlle-Can, ibid. prend deux navires de Bengale, ibid, va à Chatigan dans le Royaume de Bengale, y est mal reçu , & pourquoi , 556. Sa mauvaile conduite à l'égard de Jean Coello, ibid. echappe à une conjuration que les Indiens de Bengale avoient faite contre lui, ibid. se rend à l'Isle de Ceilan où il devoit construire un fort, dont il devoit être fait Gouverneur,

Sylveira (Nugno Vaz de ) depêché à Alphonse d'Albuquerque par Edouard de Lemos, se trouve à l'affaire de Calicut, s'y fignale, & y est tué,

Aman . Isle & port de la Chine, Tanadar, perfidie du Tanadar ou Fermier des Doüanes de l'Indoftan dans la terre ferme des environs de Goa, (88. Punition de cette perfidie, 589,

Tanor (Roi de) piqué contre le Zamotin , & pourquoi 199, Sa vengeance, ibid. Tavora (François de ) se signale dans l'attaque de la flote de l'Emir Hocem devant Diu,

0000 ij

Texeira ( Blaife ) envoyé vers le Roi d'Onor, Texeira ( Jerôme ) accompagne Albuquerque à l'entreprise de Goa, 370. Albuquerque ôte à cet homme furieux le commandement de son vaisseau, & le lui rend peu après , 476. continue à brouiller & à foulever les esprirs contre le Général, 178. Albuquerque s'en delivre en lui accordant la permission d'aller à Cochin, ibid. Rappellé par ce Général, il refuse de lui obéir, 384. fair tour ce qu'il peut pour faire échouer l'entreprise de Goa. 401. tache de débaucher Vasconcellos, & le calomnie auprès d'Albuquerque, fouleve les troupes, & retourne en Portugal, ibid, Ticuarin , nom de l'Ifle od eft siruée la ville de Goa, 367 Timoja , Amiral du Roi d'Onor tache de surprendre la flote de Vasco de Gama . . 209. cherche à faire alliance avec les Porrugais, 210. Contretems arrivé pour lors, ibid. fait fon rraité avec Don François d'Alméïda, 212, s'atrache à Albuquerque, 362. va le joindre pour l'entreprise de Goa, fon discours à ce sujer , 364. Services qu'il rendit, 166, & fuiv. Ses prétentions après la prise de la ville & fes inquiétudes , 376. Soup.

çon d'Albuquerque & habileré de ce Général pour le fixer, 380. époule la fille de la Reine de Gozompa, 402. « abandonne fon époule, pour fe trouver à la prife de Goa, & arrive trop tard, 406. combar contre un Officier de l'Idalean, 4;4,5 a mort, 435.

Tones, espece de bareaux des Indiens, 192. Toro [Henri de ] insulré par Caldéïra qu'il avoit offensé,

Torombac , poste dans l'Isle de Gerun où étoient des puirs. action , qui s'y donne , 188. Torun-Cha ( Roi d'Ormus ) mis fur le Trône par Raix Noradin , 508. a l'obligation à Alphonfe d'Albuquerque de l'avoir délivré du perfide Hamed , (10. paroîr conrent de ce Genéral, 514. l'envoye vifirer à fon depart, 515. perd Baharen & Carife. 607. a recours au Général Portugais, & les recouvre par fon moyen , 608. & Suiv.

gne Cabral aux Indes, 2:00 perd son vaisseau, 134 decouvre la côte de Sofala, fait alliance avec le Cheq, &cretourne à Lisbonne, ibid.
Tourmente, Cap Tourmente ou de Bonne - Esperance, par qui découvert, pouvoins sins son découvert, pour qui prommé, 52: 51:

Transfuges Portugais comment

Tovar (Sanche de ) accompa-

punis par Albuquerque, 479. Trimumpara, Roi de Cochin, fait alliance avec les Portugais , 132. la ratifie avec Vasco de Gama, 145, refiste aux prieres , aux ménaces du Zamorin & aux follicitations des siens, 100. 155, est abandonné par Vincent de Soldre, 156, perd fon neveu & deux de ses petits neveux , 161. est chasse de ses Etats , ibid, secouru . & retabli par les Albuquerques , 164, leur permet de bâtir une Citadelle à Cochin, 165. en est abandonné, 171, foutient une nouvelle guérre contre le Zamorin , & est défendu par Edojiard Pacheco, 204. O fuiv. Sa retraite & preuve de la constante affection qu'il donne aux Portugais en cette occasion, 214. Triffan ( Nugno ) découvre jusques au Cap Blanc, 14. Vaz [Tristan ] découvre l'Isle

T Aipin (Isle de ) seit de refuge au Roi de Co-Vasconcellos ( Diego Mendes de ) arrivé de Portugal avec une flote 397. est destiné par le Roi pour aller à Malaca, ibid, est calomnié auprès d'Albuquerque, mis aux arrêts , & délivré , 403. le fignale à la prise de Goa, & a tout l'honneur de cette journée, 407. Ses démêlés avec Albuquerque , 408. fe fauve , est arrêté & condamné à être renvoyé en Porrugal & à tenir prison, jufque au départ , 409. Tiré de prison pour être fait Gouverneur de Malaca par interim , 438. eft la dupe de Rostomocan, & soutient le siege de Goa contre lui, 419. est relevé & renvoyé en Portugal par Albuquerque , 452. est renvoyé par le Roi aux Indes pour être Gouverneur de Cochin .

Vasconcellos | Edouard Mendez de | mauvais conseil qu'il donne à George d'Albu-

querque, Va7 ( Diego ) envoyé vers Sultan Zeinal , lui perd le respect, & est massacre par les Courtifans de ce Prince,

de Porto Santo, 10, enfuite celle de Madere , ibid. y obtient une Capitai-

Vedam [ Livre de la Religion des Brachmanes 1 fon antiquité.

Velloso [ Fernand ] soldat de l'équipage ele Vosco de Gama. Terreur panique dont il est faisi dans une bourgade de Négres, 77. expole par - là les fiens à êrre défaits . Vents reglés en certains Pa-

O O o o iii

78. Vichnon, Dieu des Indiens, 98.

Utemutis [ Raïa ] Chef des Javes à Malaca, son credit, 252, est contraire aux Portugais, ibid. s'attache à Albuquerque , 422. eft fait Sabandar de Malaca, 425. Sa trahifon, 430. Son fupplice,

Vien.utis [ le fils d' ] chargé de poignarder Diego Lopes . de Siquéira, n'ole exécuter fon projet , 355. est puni avec fon pere, 432.

7 Afadin, Gouverneur de Calajate se défend avec fuccès contre George d'Albuquerque qui vouloit le faire prisonnier, Zafaradin, défait par Alphonfe d'Albuquerque, Zaire , fleuve d'Afrique ,

53. Zambefe , fleuve , 244. Zamorin, ou Empereur de Calicut, 97. donne audience à Vasco de Gama, 106. Son portrait, 110. fe laisse gagner par les Maures, 114. écrit au Roi de Portugal, 116. donne audience à Pierre Alvarez Cabral , & lui accorde une Factorerie, 127. 129. lui fait une trahifon , & en eft puni, 129. & Suiv. Trahison qu'il fait à Valco de Gama, 146. Zan libar [ Isle sur la côte de

écrit au Roi de Cochin pour le retirer de l'alliance des Portugais, 150. lui déclare la guerre après un grand Conseil tenu sur ce sujet . 1;3. entre victorieux dans Cochin, 161. en est chasfé par les Albuquerques . 164. fait la paix avec eux, 168, recommence la guerre avec raison , 169. Détail de cette guerre, 176. & fuiv. est consterné de ses mauvais tuccès, ibid. a recours à la trahison & au poison, 189, fait des tentatives pour la paix, 190. se retire à Calicut , 194. renonce à l'Empire, & reprend les rennes du Gouvernement à la sollicitation de sa mere, 195. envoye audevant de Lope Soarez d'Alvarenga pour traiter de la paix , fans fuccès , 196. est défait par le Roi de Tanor 199, met une flote en mer contre les Portugais, laquelleest battuë par Don Laurent d'Alméida , 223. Don François d'Alméida lui brûle une autre flote à Panane, 265. Don François Coutinho & Alphonse d'Albuquerque vont ravager Calicut dans fon absence, 331. Indignation qu'il en concut & dommage qu'il en reçut, Zanguebar, Côte d'Afrique,

Zanguebar ] (on Roi fait tributaire de Portugal, 240. Zares ( Jean Gonzales ) découvre l'Isse de Porto Santo & l'Isse Madere, obtient une Capitainerie dans cette dernière, 25ibit [ Ville d'Arabie ] emportée par Raix Soliman,

Zeifadin II. (Roi d'Ormus )

fe fait tributaire du Portugal, 279. fe fouleve contre
Albuquerque, 286. Sa mort,
508.

Zeinal [ Sultan ] Roi de Pacen, se bat contre Alphonse

d'Albuquerque, & se donne enfuite à lui fans y être forcé, 589. passe deux fois du camp d'Albuquerque dans celui de Mahmud, & pourquoi, 590. est fait gendre de Mahmud, & rentre dans fes Etats , 591. recherche les Portugais, 591. propositions qu'il fait à George d'Albuquerque, 592. est attaqué, se défend avec courage, & meurt en combattant , ibid. Zones. Erreur populaire fur celles qu'on croyoit inhabitées .

Fin de la Table des Matieres du I. Tome-



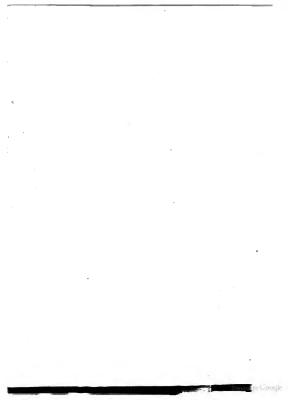









